

Silvbert Jon !!

11.5 160 18 44214

# DÉMONSTRATIONS ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

TOME SECOND.

....

40-11

 $\mathcal{F}^{*} \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}^{-1}$ 

## **DÉMONSTRATIONS**

### ÉLÉMENTAIRES

## DE BOTANIQUE,

CONTENANT les Principes généraux de cette Science, l'explication des termes, les fondemens des Méthodes, & les élémens de la physique des végétaux.

LA description des Plantes les plus communes, les plus curieuses, les plus utiles, rangées suivant la Méthode de M. DE TOURNEFORT & celle du Chevalier LINNÉ.

LEURS usages & leurs propriétés dans les Arts, l'économie rurale, dans la Médecine humaine & Vétérinaire, ainst qu'une instruction sur la formation d'un Herbier, sur la dessitation, la mucération, l'instylon des plantes, &c.

TROISIEME ÉDITION, corrigée & confidérablement augmentée,

TOME SECOND.



A LYON, CHEZ BRUYSET FRERES.

M. DCC. LXXXVII.

'Avec Approbation & Privilege du Roi.

..... quas vellent effe in tutelâ fuâ
Divi legerunt plantas ......
Nifi utile est quod facimus , studta est gloria.
PHED. lib. 3. fab. 17.



## EXPLICATION

#### DES NOMS ABRÉGÉS DES AUTEURS

ET DES OUVRAGES BOTANIQUES cités dans les Démonstrations.

Act. Acad. Reg. Mémoiresde l'Académie royale Par. Ang. Louis Anguillara (Botaniste Vé-

Ang. Louis Anguillara (Botanitte Vé nitien.)

Amm. Ruth. Joannis Ammani stirpium rario

Amm. Ruth. Joannis Ammani stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte nascentium. (Jean Amman, Russe).

Barrel, Ic. Jac. Barrelierii planua per Galliam & Hifpaniam olfervata. (le P. Barrelier, François). C. B. P. Cafpari Bauhini Pinax. (Cafpard

Bauhin, Suisse).

Camer. Hort. Horrus Medicus & Philosophicus,

audore Joanne Camerario. (Camerarius, Allemand).

Caff. Dur.

Herbario nuovo di Caftore Durante, (Caftor Durand, Italien).

Catesb. Car.

The Natural History of Carolina,
&c. (Catesby, Anglois).

Cæfalp.

De plantis Libri XVI. Andrea
Cæfalpini, &c. (And. Cæfalpin,
Italien).

Chom. Abrègé de l'Histoire des Plantes usuelles. (Jean-Bapt. Chomel, François). 2 iij

| vì NOMS ABRÉGÉS |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cluf. Hift.     | Caroli Clusii rariorum plantarum<br>Historia. (L'Ecluse, François). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Col. pars I.    | Fab. Columnæ Lyncæi, minus<br>cognitarum stirpium pars prima.       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _               | ( Fab. Columna, Italien ).                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comin.          | Casp. Commelini Planta rariores & exotica. (Commelin, Hol-          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D'-6-           | landois ).                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diofc.          | (Dioscoride, Gree).                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dod. Pempt.     | Remberti Dodonai Pemptades fex. (Dodoens, Allemand).                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duh. Arbr.      | Traité des artres & arbuftes. (Mr. Duhamel Dumonceau).              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eyst.           | Hortus Eystettensis opera Besteri,                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fl. Gallop.     | &c. (Beiler, Allemand).  Flora Gallo - Provincialis Lud.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | Gerardi. (Mr. Louis Gérard,<br>François).                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ger. Emac.      | Joannis Gerardi Herbarium à                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | Thoma Johnsonio emaculatum.<br>(Jean Gérard, Anglois).              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefn.           | Gesnerus de Hortis Germania.                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goüan H.        | (Gesner, Allemand). Antonii Gouan Hortus Monspe-                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goiian, Fl.     | liensis. (Mr. Gouan, François).  Ejus dem Flora Monspeliensis.      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | (idem).                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. L. Bat.      | Hortus Academicus Lugduno-                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | Batavus, audore Paulo Her-<br>manno. (Hermann, Hollandois).         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. R. P.        | Hortus Regius Parisiensis. (Denis                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jonquet , François ).

Johannis Bauhini Historia Plantarum universalis. (Jean Bauhin, Suisie). J. B.

J. R. H.
T. Infl.
T. Cor.

Josephi Pitton de Tournefort,
Inflitutiones rei herbaria. (Pitton
de Tournefort, François).
Ejnfdem Corollarium Inflitutio-

num rei herbaria. (id.)

Lob. Ic.

Lob.lii Icones plantarum. (Lobel,
Flamand).

Lob. Adv. Ejusdem Adversaria nova stirpium, auctore LOBEL cum PENA. (id.)

Lob. Hift. Ejusdem Historia Stirpium.

Lin, on L. Caroli Linnai Species plantarum; (le Chev. Von Linné, Suédois).

Lin. Gen. Ejusdem Genera plantarum. 1754. Lin. Syst. nat. Ejusdem Systema natura, Tom. 2.

Lin. Syst. nat. Ejusdem Systema natura, Tom. 2.

Lug. Jacobi Dalechampii Hiftoria generalis plantarum, Lugduni, &c. (Jacques Dalechamp, François).

Matth. Petri Andrea Matthioli, in Diofcoridem Commentarii. (Mat-

thiole, Italien). Mor. Hist. Ox. Roberti Morifonii Plantarum

Historia Oxoniensis. ( Morifon, Anglois ).

Mor. Umb. Ejufdem Plantæ Umbelliferæ. (idem).

Park. Joannis Parkinsonii Theatrum Botanicum. (Parkinson, An-

Pluk. Leonardi Pluknetii Phytographia.
(Pluknet, Anglois).

Prosp. Alp. Prosperi Alpini, de plantis Ægypti.
(Prosper Alpin, Italien).

#### viii NOMS ABRÉGÉS DES AUTEURS.

Rivin, Aug. Quir, Rivini Introductio in rem herbariam &c. (Rivin,

Saxon ).
Tab. Ic.

Joan. Theodori Tabernamontani
Icones Plantarum. (Taberna-

montanus, Allemand ).

SIGNES empruntés du Chevalier Linné, pour distinguer la durée des plantes, comparée au cours des astres.

⊙ (Solcil); Plantes annuelles, qui ne durent qu'une année. of (Mars); Plantes bis-annuelles, qui vivent deux années.

24 (Jupiter); Plantes vivaces, qui perfistent pluficurs années.

Nous. Les arbes & les arbiffeaur formant des Claffes diffictes dans la Michoèse de M. de Toursofor, on vêrd disposé dy joindre le figne de Saturna qui fert a les caractèrifer; & dans les autres Claffes, on a défigne par le nom de fous-arbiffgeau; » Jantes ligneufes dont la tige fublife l'hiver, en se contentant d'y gouter le figne des vivaces.

#### CARACTERES PHARMACEUTIQUES employés dans cet Ouvrage.

|         |  | - | _        | _ | -      | <br>             |
|---------|--|---|----------|---|--------|------------------|
| th word |  |   | fignifie |   | Livre. |                  |
| 3       |  |   |          |   |        | Once.            |
| 3       |  |   |          |   |        | Drachme ou gros, |
| Э       |  |   |          |   |        | Scrupule.        |
| Ğ       |  |   |          |   |        | Demi ou moitié,  |
| Gr      |  |   |          |   |        |                  |
| Poi     |  |   |          |   |        | Pojenée          |

## **INSTRUCTION**

SUR

## LA RÉCOLTE

## ET LA DESSICATION

 $DES_{\cdot}PLANTES$ ,

Relativement à la formation d'un herbier, & à leur usage en Médecine;

SUIVIE de quelques Principes généraux sur la Décoction, l'Insusson et la Macération; extraits de SYIVIUS & des Cours particuliers de M. ROUELLE, Démonstrateur en Chimie.

On recueille & l'on deffeche les plantes pour les obferver & les reconnoître, ou pour les employer & en faire des médicamens; fous ce double point de vue, il est plusteurs objets sur lesquels le Botaniste Pharmacien doit être inftruit; mais nous devons nous borner à quelques principes, dans une matiere où l'usage & la pratique font aussi effentiels que les préceptes.

#### RÉCOLTE DU BOTANISTE.

#### HERBIER, DESSICATION.

T

On ne diffingue les plantes avec certitude, cu'au moyen des caracteres que fournifient les fleurs & les fruits; il faut donc les examiner dans le temps de la fleuraifon & de la maturation; mais ce temps eff court, & le lieu qu'on habite fournit rarement toutes les especes qu'il importe de connoître. Pour y fuppléer, on a imaginé de deflicher les plantes; par ce moyen on les a facilement, & en tout temps fous les yeux. Lorfqu'elles font feches, on les place dans des feuilles de papier blanc, qu'on range par ordre, fuivant la méthode botanique qu'on a adoptée; on dispofe ces feuilles en forme de livre, ou dans des porte-feuilles; c'eft ce qu'on nomme un herbier, un jardin fée.

#### II.

La forme de porte - feuille paroît préférable pour l'herbier, parce que chaque plante y occupe une feuille détachée, & peut être déplacée à volonté, fans qu'on rifque de la casser; il est inutile de la coller sur la feuille; ce qui devient indispensable à l'égard de celles qu'on tient dans des livres, & l'on sait que la colle attire les mites & autres infectes destructeurs. S'il est des plantes qu'on veuille absolument fixer, on peut

fe fervir de la cire d'Efpagne, ou bien les coudre fur le papier. L'nerbier doit être tenu dans un lieu fec, renfermé, garanti de l'air extérieur; on doit le visiter de temps en temps, pour détruire les mites & les larres d'infectes qui s'y introduifent.

#### III.

Les plantes definées à être deffiéchées pour Therbier, doivent être cueillies dans un temps fec, lorfque le foleil a enlevé l'humidité de la rofée, à l'heure où les fleurs font épanouies & les feuilles étendues; finon les couleurs fe perdent, les feuilles noirciffent, les fleurs pourriffent, les unes & les autres s'arrangent difficilement, lorfqu'on veut les mettre en preffe.

#### IV.

On doit prendre deux ou trois pieds de chaque plante, afin de pouvoir les comparer, & de s'affurer par-là, que l'individu que l'on cueille, n'est pas une variété de l'espece; on a attention de choisir, autant qu'il est possible, des sujets garnis de toutes leurs parties, racines, tiges, & sur-tout de leurs sleurs, de leurs fruits, des feuilles supérieures & inférieures, qui souvent sont très-différentes dans leurs formes. A l'égard des arbres, on est sorcé de se restreindre aux seuilles, aux parties de la frustification, ou tout au moins à ne cueillir que l'extrémité des jeunes branches.

#### V.

Les plantes les plus utiles ne se trouvent fouvent que dans des lieux éloignés, & sur-tout sur les hautes montagnes; les voyages qu'on entreprend pour aller les chercher, se nomment herborifiations; & comme en herborifant, on n'est pas toujours à portée de faire dessécher les plantes fur le champ, on doit dans l'intervalle les envelopper dans des écorces, ou plutôt les enfermer dans des boites de ser-blanc, qui puissent facilement se porter dans la poche; les plantes, quoique un peu troissées, sy conferveront fraiches un jour enter.

#### V I.

On doit être pourvu d'une grande quantité de papier gris, fans colle, & épais. On met un paquet de trois ou quatre feuilles de ce papier fur une table ; on étend fur la furface la plante qu'on veut dessécher; on écarte, on développe toutes ses parties; on en détache & l'on en rejette quelques-unes, afin qu'aucunes ne se recouvrent, s'il est possible. On a soin sur-tout de ranger les parties de la fleur, de maniere que la fructification foit bien à découvert, & reconnoissable après la destication. Si la plante est plus haute que la feuille de papier, on peut couper fa tige, & placer la racine à côté d'elle, ou fur d'autres papiers. On aplatit avec le pouce les tiges herbacées qui font trop groffes, & qui empêcheroient la compression d'agir fur les autres parties de la plante. Si les calices ont trop d'épaisseur, comme dans la famille des Composes, on les coupe verticalement par le milieu, de maniere qu'il y reste des fleurons & des femences, &c. On peut auffi couper longitudinalement les tiges trop épaisses & trop dures, & même les fruits, parmi lesquels un grand nombre ne peuvent entrer dans l'herbier, lorsqu'ils ont acquis leur accroissement.

#### VII.

Lorfque la plante est bien étendue, on la couvre de trois ou quatre feuilles de papier, sur lesquelles on difpose de la même maniere une nouvelle plante; lorfque celle-ci est disposée, on la recouvre à son tour, on en place une troisieme, & fuccessivement toutes celles qu'on a rapportées de l'herborifation. Cette opération faite, on recouvre la pile d'un carton fort, ou d'une planche que l'on charge de quelque corps pefant ; il est encore mieux de la placer fous une presse dont on ménage la force à volonté. Dans le cas où le tas de papier & le nombré de plantes paroîtroient trop confidérables , il est à propos de les diviser en deux, ou du moins de placer dans le milieu un carton, ou une planche qui arrête la communication de l'humidité, & qui fasse agir la pression avec égalité dans le centre du tas & aux extrémités.

#### VIII.

Les plantes ne doivent refler en presse que douze ou quinze heures au plus; ce temps passé; il faut les trert de leurs papiers qui se sont chargés d'une grande quantité de parties aqueuses; si on les y laissoit plus long-temps, elles commenceroient à noircir, & ne se desse commenceroient à noircir, & ne se desse commenceroient à noircir, on ne doit se stater de conferver le vert des feuilles & les couleurs des pétales, qu'en accélérant la dessication. On découvre donc les plantes successivement, & on les place comme ci-devant, sur des paquets de nouvelles seuilles bien seches. C'est le moment où l'on acheve de ranger les seuilles des plantes & les des plantes & les

autres parties qui confervent encore leur flexibilité; avec la tête d'une groffe épingle, on étend celles qui font froiffées ou replicés; on tépare celles qui fe recouvrent, &c. On difpofe chaque efpece dans la fituation qu'on veut lui conferver, & on remet le tas fous la prefte.

#### IX.

On peut, dans cet état, laisser les plantes deux fois vingt-quatre heures, fans changer leurs papiers, fi, fur-tout, on a interposé un grand nombre de feuilles : on les renouvelle enfuite une troisieme, une quatrieme fois, &c. A chaque changement, on n'emploie que des papiers bien defléchés; fi on en manque, avant de s'en fervir, on fait diffiper toute leur humidité devant le feu ou dans le four; on ne doit cesser d'en donner de nouveaux aux plantes, que lorfqu'on s'apperçoit qu'elles commencent à acquérir affez de folidité pour fe foutenir dans toutes leurs parties, lorfqu'on les fouleve par leurs tiges ; alors il n'est plus nécessaire de les tenir ausii fortement comprimées; ce qui leur reste d'humidité s'évapore avec d'autant plus de facilité, que la pression est moins sorte (a); il ne faut cependant pas les laisser totalement libres, plufieurs feuilles fe crifperoient. On ne renouvelle plus les papiers; la déffication s'acheve au bout de quelques mois; on peut alors ranger les plantes dans l'herbier, & fi l'on juge qu'elles confervent encore quelque humidité interne, on

<sup>(</sup>a) Quelques Botanifles fuivent un ufinge différent; dans es commencement, ils chargent très-peu leurs plantes, & ils en laugmentent fuecefficement la comprefilon. L'une & l'autre methode peut être bonne; tout l'ait coalifle à accélérer la deffication.

les fera mettre une heure ou deux dans un four, dont la chaleur foit telle que la main la supporte fans peine; mais on doit craindre dans cette opération, que les plantes ne deviennent trop cassantes & ne predent leurs couleurs.

#### x.

On ne fauroit affez recommander de ne pas entasser les plantes en trop grand nombre, soit dans le temps où l'on renouvelle les papiers, foit dans celui où on ne les change plus. Si la pile est trop forte, il s'éleve dans le centre une fermentation qui, bientôt, est suivie de corruption, de moififfure & de la perte des plantes. Il convient donc, en renouvelant les papiers, de féparer en différens tas les plantes qui se dessechent plus ou moins vîte. Les Mouffes, les plantes Graminées, les feuilles de plusieurs arbres, n'ont besoin d'être changées que deux ou trois fois : mais les plantes graffes & aqueufes confervent long-temps leur humidité, & demandent plus de foins ; il faut écrafer leurs tiges, & fouvent pour empêcher que les feuilles ne s'en détachent, on est obligé de précipiter la deffication, au moyen d'un fer chaud qu'on passe à différentes reprises fur les papiers qui les recouvrent; on les expose enfuite quelque temps à l'air ; après quoi on les replace fous la presse dans de nouvelles seuilles de papier sec.

#### X I.

En prenant les précautions indiquées, on conferve la couleur des feuilles, & celle même de plufieurs pétales; mais s'ils font épais, aqueux, & fur-tout rouges, violets ou bleus, ils la perdent

#### vi DESSICATION

à la longue, quelque foin qu'on y donne. On parvient cependant à la conferver au plus grand nombre, par une nouvelle pratique: après avoir aplati, écrafé & rangé toutes les parties de la plante de la maniere qu'on vient de décrire, on change les feuilles de papier, qui fous la preffe fe font chargées de la premiere eau, & l'on couvre la plante d'une ou deux autres feuilles, fur lefquelles on étend du fablon fin, de l'épaifleur d'un pouce. On l'expofe ainfi à la chaleur du foleil pendant plusieurs jours; on la retire avant la rofée; l'humidité s'échappe au travers des interfices que laiflent les grains de fable, & la deffication devenant plus prompte, les couleurs fe confervent plus furement.

#### XII.

On se sert à peu près de la même méthode pour dessécher les fleurs de jardin avec tout leur éclat, fans les écrafer, & en confervant leur forme : on réuffit fur-tout fur les @illets . les Anémones, les Renoncules, & toutes les fleurs peu fucculentes. On cueille la plante dans un temps fec, dès l'instant qu'elle est parfaitement épanouie. On a un bocal cylindrique, dont l'orifice est du même diametre que le bocal entier; on place dans le fond un petit moceau de cire molle; on y fixe l'extrémité de la queue de la fleur, de maniere qu'elle fe foutienne perpendiculairement dans le bocal; on y verse alors un fablon bien lavé & bien sec; on l'introduit doucement, & de sorte qu'il recouvre exactement toutes les parties de la plante, fur-tout les pétales de la fleur; on expose ensuite le bocal au soleil, sans le couvrir; au bout ďe de quelque temps la fleur est parsaitement desséchée, sans que ses coulours soient altérées. On lui rend l'odeur qui hui est propre, avec des essences, ou au moyen d'une poudre odorante qu'on infinue jusqu'à l'insertion des pétales.

# RÉCOLTE DU PHARMACIEN,

S i l'on considere la vertu des plantes, celles qui sont produites dans leur climat naturel sont présérables à celles que l'on fait poussers par art dans des climats qui leur sont étrangers. Malgré tous les soins qu'on prend pour suppléer à la température, les parties qui composent la plante, c'estadire, les fleurs, les fruits, les écorces, les racines, n'acquierent jamais la même vigueur; les principes n'y sont plus dans la même proportion; leurs facultés sont nécessairement afroiblies.

#### I I.

Parmi l'étonnante quantité de fimples que la nature nous offre, il est des plantes qui se plaisent dans les bois, d'autres dans les baines, d'autres fur les montagnes; celles-ci ne se montrent que dans des bieux arides 8¢ pierreux; celles-là recherchent les marais 8¢ les heux aquatiques; d'autres croiffent sur la surface ou au tond de l'eau; or il est effentiel de les cuellir chacune dans le lieu qui leur est propre; les plantes qui aiment les bois, perdent leurs facultés dès qu'elles sont tramsportées & cultivées dans les jardins; quoique sous le même climat, une poignée de plantes Tome II.

#### xviii Dessication

spontanées est plus efficace que plusieurs poignées entieres de simples cultivées.

#### III.

Le choix de la faison n'est pas moins important pour la récolte des plantes & des parties dui les composent. Il en est qui sont dans leur état de vigueur au printemps, d'autres en automne, a l'autres en été, quelques-uincs demandent à être cueillies en hiver. Chaque partie de la plante a pareillement ses temps distierens; les racines peuvent être cueillies en toute faison, pourvui qu'elles foient charmies. Dans les plantes herbacées, quelétaes 'racines' deviennent ligneuses à mesure que leur ige monte; elles perdent alors leurs vertus, & l'on doit les ramasser avant l'entier développement de la tige.

·I V

Quelques Auteurs confeillent de prendre les racines au printemps; ils prétendent que l'hiver laissant les parties de la plante dans un état de repos, les sucs se conservent dans la racine qui en pompe encore quelques-uns malgré la rigueur du froid; ils en concluent qu'elles ont alors plus de parenchyme & moins de parties ligneutes; au lieu; qu'en autonne elles sont priyées des sucs qu'elles ont fournis, pour le développement de la plante, qui ne sauroit en tirer de nouveaux.

L'expérience enfeigne au contraire, que la plupart des racines-fouffrent confidérablement pendant l'hiver, & ne fe confervent qu'au moyen des fues dont elles se sont pourvues pendant l'automne. La plus grande vigueur des racines vivaece paroît être quelques mois après la maturité de leurs graines; & celles des bifannuelles, après le développement des feuilles. De même, la plus grande force de la plante est pendant l'été; elle pousse sa tige, développe ses fleurs, ses fruits, fes femences; l'automne furvient, bientôt la végétation cesse dans la tige ; les racines épuisées sucent de nouveaux sucs, & ne sont plus contraintes d'en fournir aux feuilles & aux fruits, qui prêts à tomber, ne demandent plus aucune nourriture. Toute la végétation se concentre donc alors dans les racines; elles se remplissent des meilleurs sucs, bien différens de ceux dont elles sont pourvues au printemps; ces fucs aqueux, mal élaborés, fe corrompent facilement, & par une suite néces faire, les racines cueillies en ce temps pourrissent avec une grande facilité. La racine d'Angélique tirée de la terre au printemps, ne peut être gardée qu'une année; elle perd beaucoup à la deffication. les vers s'y mettent bientôt; tandis qu'on garde celle qu'on ramasse l'autoinne trois ou quatre ans sans avoir rien à craindre de ces animaux.

#### V

Quelques perfonnes rejettent indiffinftement toute racine rongée par les vers. On doit favoir que les parties de plufieurs plantes ne font purgatives qu'à raifon de la réfine qui abonde dans lent tiffu; & qu'il en eft qui ne doivent leurs cfiets & leurs vertus qu'à la réfine. Si l'on y laiffe les parties ligneufes, ce n'est que par l'impossibilité où l'on est de les féparer. Les vers fonte et ravait; ils rongent le bois & ne touchent point à la réfine. Les racines résneuses piquées de vers, n'ont donc rien perdu de leur qualité.

#### VI.

Les bois peuvent être ramaftés en tout temps; il atut feulement obsérver de ne les tirer que des arbres qui ne font ni trop jeunes ni trop vieux. Les écorces doivent toujours être prises fur les jeunes bois & dans l'automne, à l'exception des écorces d'arbres réfineux, qu'il faut recueillir avant que la seve foit en mouvement. Les vieilles écorces font fans vertu; ce ne sont plus que des squelettes terreux privés de la végétation; leurs vaisseaux obstrués ne reçoivent plus les sues nutri-tifs; c'est pourquoi l'on voit pluseurs écorces se détacher & tomber d'elles - mêmes: l'Orme, le Cerifer, la Quintquille en arbre, en sournissent des exemples.

VII.

Le temps de cueillir les feuilles est celui où le bouton des fleurs commence à se montrer. Celui de cueillir les sleurs qu'on ne doit janais séparer des calices, est marqué par le moment de leur épanouissement; leur vertu est alors plus considérable qu'elle ne seroit si on les est tramassées avant ce temps; les Roses de provins épanouises font un purgatif; avant leur épanouissement, elles ne sont que stiptiques. Après l'entier déve-loppement, la vertu de la plante se dissipe ; mais il est des exceptions à ce principe; les plantes aromatiques n'acquierent leur efficacité qu'après la chute de la fleur, & lors de la parfaite maturité de la semence.

#### VIII.

Le corps, ou l'amande de la semence, n'est pas odorant en lui-même, il n'est qu'émulsif; la partie aromatique, odorante, réside dans ses membranes intérieures, logée dans une infinité de petites vésicules. La partie odorante des Labites est enferencée dans le calice & dans la partie intérieure de l'écorce; le pétale n'en a point, ou très-peu. Si l'on sépare les pétales du Romarin pour les faire sécher, on n'en obtiendra 'qu'une hulle essentielle; l'espirit reféteur ou aromatique qui leur restra, sera en petite quantité, & se dissipera très-promptement. Il est donc essentielles ans ces sortes de plantes, de cueillir les calices avec les pétales.

#### ΙX

Quant aux Liliacies, elles n'ont point de calice, ou plutôt de périanthe; toute leur odeur réside dans les pétales, & leurs parties aromatiques fixées dans la pourfiere fécondante, font si volatiles, qu'on ne peut les retenir & qu'on ne les apperçoit qu'en certain temps. Ces plantes perdent bientôt leur odeur, & ne l'acquierent qu'au temps de leur fécondité; avant l'épanouissement des pétales, elles n'en ont point ; quand elles défleurissent, elles n'en ont plus. C'est ainsi que dans le temps destiné à la fécondation, il se fait chez les animaux une émanation de corpufcules odorans, par le moyen desquels le mâle est averti, & sent que la femelle est en chaleur. Il est donc inutile de travailler à dessécher les plantes Liliacles; si l'on veut en tirer les parties actives, il faut les cueillir dans le moment de la fécondation; & l'on ne peut fixer leurs parties aromatiques, qu'en les enchaînant dans des huiles. effentielles.

#### DESSIGATION

xxij

X.

Pluficurs plantes ont des fleurs très - petites; on ne peut conferver leurs vertus fans prendre en même temps les feuilles & fouvent les tiges; finon on donneroit lieu à une trop grande diffipation des parties adrives. Les petites plantes s'emploient toutes entieres, & ne doivent être cueillies que lorfqu'elles font en vigueur, c'est-àdire, lors de la fieuraison.

#### X I.

Il faut attendre la parfaite maturité des femences pour les ramasser; celles qui sont rensermées dans des fruits charmus, en doivent être séparées, autrement elles se gâteroient; d'autres demandent à être conservées dans leurs capsules, telles sont la plupart des aromatiques. Les truits doivent être choiss mirs ou non mûrs, selon leur desination; si l'on veut en tirer un acide, il laut prévenir la maturité; l'attendre, si on désire un fruit agréable & fain.

#### XII.

On fait usage en Médecine, des plantes fraîches ou des plantes defféchées; celles-ci suppléent aux premieres qu'on ne peut avoir dans toutes les faisons.

Les plantes fraîches doivent être cueillies un peu après le lever du foleil & dans un beaujour, foit pour en faire une décodion, foit pour en faire une distillation.

Celles que l'on se propose de desfécher, doivent être déchargées de l'humidité qui n'entre point dans leur composition. On les cueillera après que le soleil l'aura totalement enlevée sur le midi, dans un jour beau & ferein; autrement ces plantes se gâteroient & se corromproient.

#### XIII.

On doit avoir égard à l'âge des plantes; l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse sont pour elles des états très-dissérens, d'où résultent

fouvent des propriétés oppofées.

Les feuilles de Mauve & de Guimauve étant jeunes, font d'excellens émolliens & mucilagineuses; dans la vieillesse, elles deviennent astringentes, & donnent un acide remarquable par sa stipticité. Cette considération est importante, parce qu'en croyant donner un lavement émollient, avec de paréilles plantes, on peut augmenter la douleur au lieu de l'appaifer, Leur flipticité dans la vieillesse provient d'un acide développé qui, pendant la jeunesse, étoit absorbé dans une grande quantité d'eau. On observe la même chose dans les tiges & dans toutes les parties de plusieurs plantes. Les tiges d'Apocin', qu'on mange en Amérique, font agréables, nourriffantes & faines dans leur fraicheur; elles deviennent un vrai poison en vieillissant.

#### XIV.

On pourroit citer plufieurs exemples de la diverinté des vertus d'une même plante, codifidérée dans fes différens àges. Le ratin en fournit un des plus connus & des plus frappens; après la fleur, le jeune raifin est acerbe, terreur, laislant dans la bouche une impresson temblable à celle des aftringens; il s'aceroit & groffit, errangen et temps fe développé en hitum acide done l'adivité augmente chaque jour; dès que le rainin

#### xxiv Dessication

tourne & commence à se colorer , il se mêle de la douceur à l'acidité; peu à peu le goût en devient agréable; ensin son suc produit du vin. Si on le laisse plus long-temps sur le cep, le suc se corrompt ou se dissipe en partie par l'évaporation. On voit par-là combien l'âge influe sur la nature des productions végétales.

## D E S S I C A T I O N

#### POUR LA PHARMACIE.

L'OBJET de la deffication est de priver les plantes de l'eau qui a servi à la végétation. Elle est plus ou moins abondante dans elles; on en juge à leur poids, en les comparant avant & après leur deffication.

#### II.

Plus les plantes sont promptement desséchées, mieux elles se conservent; il taut, s'il est possible, qu'elles ne perdent ni leur couleur, ni leur odeur; en général, elles doivent sécher à l'air & au solleil, ou dans un grenier qui y soit exposé.

Tous les corps font dans des vibrations continuelles, qu'ils doivent à l'action du feu qui passe fans cesse d'un corps dans l'autre, & qui produit en eux diss'irens degrés de rarésation. L'air, à l'aide de cet agent, entre plus ou moins facilement dans les pores que lui présente la surface de ces mêmes corps. Outre la pesanteur & l'agitation continuelle qui existent dans l'air, il est encore chargé de parties d'eau. Quel froissement ne doivent donc pas produire cette pestanteur & cette agitation, fur-tout si elles sont aidées par l'humidité que l'air charrie ? Prenez une plante parsaitement dessechée, pesez-la, laissez-la exposée à l'air libre pendant quelque temps; pesez-la de nouveau, vous trouverez que le poids est augmenté, parce que l'air, en la pénétrant; lui a communiqué des parties d'eau dont il étoit chargé. Or, l'eau est le principal instrument de la fermentation, & que ne doit-il pas arriver aux sucs qu'on vouloit conserver dans la plante, si ce n'est une décomposition totale de ces mêmes substances & leur altération ?

#### III.

Pour parvenir à conferver la couleur & les vertus des plantes humides, elles doivent être defféchées avec toute la promptitude poffible, ainfi que celles qui n'ont que peu de principes réfineux, telles que la Missife, la Bourache, la Visnaique, &c. Dans une deffication lente, elles font exposées à fouffrir un degré de fermentation proportionné à la nature & à la quantité des fucs fermentescibles qu'elles contiennent. Les plantes qui ont ces principes moins abondans & moins de sues aqueux, comme la Sauge, le Romarin, &c. perdent moins en séchant lentement, & leur vertu diminue beaucoup, lorsqu'on les exposé au soleil ou dans une étuve, pour les fairs sécher rapidement.

#### IV.

Les plantes inodores demandent de la célérité & les mêmes précautions dans la deffication. On

#### DESSIGATION

doit les exposer dans un lieu bien aëré, autrement l'humidité qui doit s'en féparer ne s'évapore pas affez vîte; il s'y fait de nouvelles combinaifons; la plante devient noire & pourrit.

Les plantes odorantes, defléchées avec promptitude, gardent leur couleur verte & durent longtemps; il faut s'attacher fur-tout à conferver leurs parties odorantes; c'est dans elles que résident les propriétés des végétaux. Doit-on donc les dessécher à l'ombre, dans du papier, & dans un endroit exposé au vent du Nord, ou faut-il pour en obtenir la deffication, les expofer au foleil ?

Les partifans de la premiere opinion prétendent que ce dernier procédé prive les plantes de leurs parties actives & odorantes; puisqu'il est établi par plusieurs analyses, qu'un degré de seu très-médiocre sussit pour les enlever.

Les Sectateurs du système opposé répondent . que les plantes renfermées dans l'alambic, font foumifes à une chaleur qui agit avec bien plus de force que le soleil auquel on les expose à l'air libre; mais le premier fentiment paroît préférable à l'autre : il est autorisé par une multitude de faits auxquels il n'est pas possible de résister.

Il est des plantes aromatiques qui gardent leur odeur si opiniâtrément, comme l'Absinthe, qu'on ne risque pas de les faire sécher à l'air libre ; mais il convient d'envelopper de papier celles dont l'odeur est volatile & foible. Quelques plantes doivent être desséchées avec les fleurs & les feuilles tout ensemble; telles sont les Menthes

#### DES PLANTES. XXVIJ

le Mille-pertuis , la Germandrée , &c. On doit envelopper leurs fommités dans des cornets de papier , en faire de petits paquets , les lier & les fuipendre à l'air. Ces précautions conviennent à toutes les plantes dont les fleurs peuvent conferver leur couleur , comme la petite Centaurée ; le rouge se change en jaune , s'il reste exposé à l'air. On peut garder ces herbes, bien desséchées, près de trois ans , fans qu'elles perdent leurs propriétés.

#### VII.

Le Caille-lair à fleurs jaunes doit être exaêtement defféché en douze heures; il abonde en miel; fi la deffication n'est pas prompte, le miel fermente & devient acide: tous les sucs en sont bientôt altérés; c'est pour cette raison qu'il fair cailler le lait. Les fleurs du Sureau sont à peu près dans le même cas; il saut les saire sécher d'abord après la récolte, si on veut les avoir belles, & l'on ne doit pas attendre qu'elles quittent leurs péduncules, cette chute ne pouvant être attribuée qu'à la fermentation qu'elles ont déjà éprouvée.

#### VIII.

Lorque les fleurs ont peu de confiftance, comme dans la Maricaire, le Scordium, on les defleche fans les féparer des tiges, & lentement, parce qu'elles ont peu d'eau. En général, les fleurs des plantes ligneufes, comme la Métiffe, la Bétoine, & toutes celles d'une confiftance folide, peuven être féparées des tiges. On fait auffi fécher féparément les feuilles & les fleurs de la Camomille romaine; on peut encore détacher les fleurs de la

#### xxviij Dessication

Mauve avec le calice, & les faire sécher seules très-promptement au soleil, ainsi que celles du Mélidos; quoique petites, elles ont de la constitance; ses tiges sont grandes & embarrasseroient. A l'égard des Roses de provins, il faut couper leurs boutons & leur ôter l'onglet.

#### IX.

Avant de faire fécher les plantes, ou quelques-unes de leurs parties, on en fépare les herbes étrangeres & toutes les feuilles mortes ou fanées. On les expofe à l'ardeur du foleil, ou dans un endroit chaud; on a foin de les étendre fur des toiles garnies d'un chaffis de bois, que l'on fufpend pour donner à l'air une libre circulation. On les remue plufieurs fois le jour; on les laiffe ainfi expofées jufqu'à une parfaite deffication, ayant foin qu'elles ne foient pas amoncelées les unes fur les autres; l'humidite s'arrête dans les endroits épais, elle altere les couleurs.

#### X.

Les écorces & les bois veulent être desséchés promptement, sur-tout quand ils sont humides; mais ils n'exigent aucune préparation.

#### X L

Les racines que l'on tient dans des caves, y végetent, perdent leurs fucs, deviennent filamenteuses; & au lieu de conferver ce qui en fait l'efficacité, elles fe chargent d'une eau infipide qui n'a aucune vertu, & qui fouvent acquiert une mauvaire qualité. Elles doivent être defféchées après qu'on les a tirées de la terre dans leur vigueur. Si elles font dures, petites, un peu aqueuses, on

les enfile, & on les fuspend dans un lieu bien aëré, après les avoir mondées, c'est-à-dire, en avoir détaché tous les filamens, & les avoir essurés avec un linge rude qui enleve l'épiderme & la terre qui peut y adhérer.

#### X I L

On ne doit jamais les laver, ou du moins très-légérement; l'eau qui fert à cet ufage se charge des parties falines & extractives qu'il importe de conserver dans les racines. On a soin de sendre celles qui contiennent un cœur ligneux; on coupe par tranches très-minces celles qui sont charnues, comme les racines de la Bryone & du Menuphar , après quoi on les enfile.

#### XIII.

Quelques racines, telles que celles de l'Enulacampana, ne se dessechent bien ni à l'air, ni au soleil; on est obligé de les exposer à l'entrée du four pour les sécher tout-à-coup, & les mettre en poudre dans le besoin. Il est bon d'observer qu'on ne doit en agir ainsi, que pour les racines destinées à être pulvérisées, & la chaleur d'un soleil ardent peut suffire à cet effet.

#### X I V.

La plupart des racines, après la deffication; attirent puissamment l'humidiré de l'air, se ramol-lissent, se moissient à se gâtent au bout d'un certain temps à leur surface; ains, il faut les tenir exactement rensermées dans un lieu sec, à Fabri de l'air, sur-tout celles qui sont pulvérisées.

#### X V.

Les bulbes ou oignons, pour être exactement

#### XX DESSIGATION

defféchées, doivent être effeuillées & exposées à la chaleur du bain-marie.

#### X V I

Les femences farineuses n'exigent qu'une expofition dans un endroit sec, & médiocrement chaud; elles contiennent moins d'humidité que les autres parties des plantes. Les semences émultives, celles qui sont rentermées dans les struis charmus, telles que les semences froides de Concombre, de Melon, de Courge, de Citrouille, doivent être mondées de leur écorce, mais seulement à mesure qu'on. s'en sert, afin que l'huile essente qu'elles contiennent n'acquiere pas une mauvaise qualité. Les semences odorantes doivent être conduites à une parfaite dessication.

#### X VII.

Les fruits veulent être desséchés promptement, d'abord au seu jusqu'à un certain point de dessication, ensuite au soleil. On doit donner à ceux que l'on soupconnera contenir des œuss d'inscêtes, un degré de chaleur de quarante degrés, qui les fait pèrir. On enserme les fruits dans un lieu sec, ils se conservent assez long-temps.

#### XVIII.

Il est enfin des plantes qui ne peuvent être desféchées, parce que leur vertu rétirde dans leur humidité. L'Ofaille est de ce nombre, ainsi que le Pourpier, la Joubarbe, les Schums, les Cucubitacles, le Cochitaria, & presque tousels les Cruziformes, qui par la desficación perdroient leurs parties volatiles. On deschehe cependant la Coloquinte, mais il faut y employer beaucoup de foin; on la dépouille de son écorce, afin que l'air pénetre le

parenchyme, & prévienne la fermentation qui conduit à la putréfaction.

#### XIX.

On ne doit point exposer aux injures de l'air leaue, plantes destéchées; la vicifitude de cet élément cause, felon Beker, la destruction des corps. Dans un temps humide, les plantes redeviennent luumides, & ces altérations leur sont perdre tous leurs principes actifs. Les aromatiques sont celles qui exigent le plus d'attention; on doit les enfermer soigneusement dans des boites vernies audichors, pour empôcher que l'air ne pénetre dans l'intérieur. On peut encore les conserver dans des vaisseaux de verre ou de terre bien cuite & bien vernisse.

#### X X

Avant d'enfermer les plantes pour les conferver, il convient de les remuer & de les fecouer fur un tamis de crin, afin d'en féparer le fable, les œufs d'infectes; & les petits infectes vivans, dont elles font ordinairement remplies; ils mangent & alterent les plantes jusqu'à leur mort; les œuts qu'ils laiflent, éclofent bientôt, & le mai fe renouvelle.

#### XXI

Il est des plantes seches qu'on ne peut garder que très-peu de témps, quelque soin qu'on y donne. Les unes ne durent que quelques mois; il faut renouveler les autres tous les ans; d'autres se maintiennent quelques années. Les sleurs de Violettes, qu'il faut nécessairement tenir dans des vaisseaux de verre bien clos, n'ont après un mois qu'une odeur d'herbe; la partie odorante est la

feule qui donne la couleur; elle s'évapore bientôt. On n'obvie à cet inconvénient , qu'en réduifant le fuc de Violette à la confiftance de frop. Les fleurs de Bourrache & de Bugloffe defféchées n'ont plus de vertu. Celles de Mauve & de Bouillonblanc doivent être gardées dans des vaiffeaux de verre , parce qu'elles contiennent une matiere mucilagineuse, qui , comme l'Hydromel , attire l'humidité ; elles n'ont leur vertu que pendant l'espace d'une année; elles la perdent ensuite , de même que les fleurs de Mélilot ; la Camomille peut être gardée plus long-temps.

XXII.

Les plantes aromatiques bien desséchées & bien conditionnées, durent plusseurs années. Le Thym, la Marjolaine, l'Hyssope, conservent très-long-temps leur odeur; mais la Maricaire & quesques autres, après une année, sont sans force.

XXIIIL

Les écorces & les bois reftent bien plus longtemps douées de toutes leurs vertus. Les racines, comme celles de Gingunbre, d'Anglique, de Souchet, du Calamus aromaticus, sont cinq ou fix années en vigneur. Celles dont la substance est compacte & réfineuse, comme dans le Jalap, le Turbith, &c. durent plus que les ligneuses & les fibreuses.

XXIV.

En général, il eft très-à-propos de renouveler le plus fouvent qu'il est possible toutes les productions végétales desféchées; elles s'assoiblissen continuellement par l'évaporation; l'humidité y introduit la putrésaction; plusseus insects les attaquent, & nuisent à leur essicatié.

DÉCOCTION,

# DÉCOCTION, INFUSION

ET MACÉRATION.

t.

Les décoctions font des médicamens liquides, préparés à l'aide de l'Ébullition. Le but de cette préparation eft d'enlever aux corps qu'on y foumer, les parties qui peuvent en être extraites & féparées, & de les tenir fufpendues dans les liqueurs où on les place. Ces liqueurs font appelées vhitules ou menfrues. L'on approprie le véhicule ou le menfrue, à l'intention que l'on a.

I I.

La décoétion, l'infufion, la macération, ne different entre elles que par le plus ou le moins de chaleur donnée au menstrue. Pour la décocion, on fait bouillir la liqueur; pour l'infusion, on la donne tiede; dans la macération, il faut que la chaleur du menstrue soit égale à celle de l'atmosphere. Ces trois préparations ne sont donc que des coétions à différens degrés; elles comprenent une infinité d'autres préparations auxquelles on a signe différens noms, tirés de la nature des menstrues, de l'usage intérieur ou extérieur qu'on en fait, & de l'esset qu'on en attend.

Les plantes ne doivent pas être foumiles indifféremment à la décoction. La feule partie aromatique fait l'efficacité des plantes aromatiques. L'analyfe fait voir l'erreur où l'on tombe, en Tome II.

# XXXIV DESSIGATION

faifant bouillir ces plantes à l'air libre, & toutes celles qui n'agiffent que par leurs parties volatiles, comme le Cochleura, le Bétabunga, les Céphaliques, les Labiées; l'Ébullition dépouille ces plantes de leurs vertus. L'Abfanhe cependant ne les perd pas aifément; elle fouffre une longue décodion & conferve fon odeur; mais toute plante dont les parties font fubilles & figaces, doit être mife en décodion, dans des vaiffeaux féparés. Tandis que les décodions not chaudes, on mêle toutes celles qu'on veut employer, & l'on ne paffe la liqueur que lorfqu'elle eft refroidie; c'ett ce qu'on appele infusions, décodions.

### I V

Les plantes inodores qui n'ont d'efficacité que par leurs parties extraélives, peuvent être foumifes à l'ébullition, excepté celles dont le tiflu lâche & léger seroit trop facilement pénétré par l'eau, comme les fleurs de Mauve, de Guimauve, de Coquelicot, &cc.

#### v

La quantité de véhicule qu'on emploie dans des décoctions, ne peut être déterminée exactement. Plus les corps font durs, plus il faut de menstrue.

La Germandrie, l'Iveite, demandent feulement un peu plus d'eau qu'on ne veut qu'il en refte. Si on en donne davantage, on émousse l'astivité des sels; si on en met trop peu, on ne retire pas ce qu'il y a de plus efficace.

On ne doit pas en général faire bouillir longtemps les fubitances. Les principes que fournissent les végétaux infufés, ou foumis à une décoction légere, font bien différens de ceux qu'on en obtient par une forte ébullition ; l'ébullition décompose les huiles & les sels , en les faisant fortement agir & réagir les uns sur les autres; il en résulte un remede souvent opposé à celui qu'on attendoit. Quelques plantes font laxatives après une légere ébullition . & deviennent astringentes lorsqu'on les fait bouillir trop long-temps; leur substance terrestre se dissout en quelque sorte dans la décoction. Le Séné & ses sollicules sournissent par infufion , ou par une légere ébullition , tous leurs principes extractifs & purgatifs. L'ébullition estelle forte : ils rendent un mucilage fort épais . qui embarraffe ou détruit tellement la vertu purgative, que ces fortes décoctions deviennent presque fans effets.

### VII.

Toute la famille des Capillaires veut être infusée dans des vaisseux bien sermés, & l'on ne doit les faire bouillir que pendant quelques minutes. On ne doit jamais faire bouillir les fleurs ou pétades, leur tissu est trop délicat, & plusieurs seroient privées de leur odeur.

## VIII.

Dans toutes décodions où il entre des plantes aromatiques & des plantes inodores, on doit faire bouillir celles-ci, & faire infufer les premieres léparément. L'infuson à un degré de chaleur n'ôte à ces plantes que la partie volatile, mais fouvent c'est la seule qu'on se proposse d'obtenir. Si l'on veut en même temps se procutre les parties fixes, il faut en faire la décodtion dans des

# DES PLANTES. XXXVI

les fait entrer dans la décoction, qu'après l'avoir retirée du feu; mais on parvient, par une longue ébullition, à diminuer la trop grande activité des fubflances âcres & piquantes.

## ХI.

Il fuit de ce qui précede, qu'on doit rejeter comme dangereule, toute formule composée qui prescrit de saire bouillir tous les corps mêlés enfemble. Les végétaux les plus fubtils donnent les premiers leurs parties ; le menstrue s'en charge & devient incapable d'attaquer les racines & autres corps compactes; on n'obtient donc que la moitié du remede. Observez cependant que ce qui fait la base du médicament, doit toujours dominer; mais si cette base est de nature pulpeufe, glutineufe, visqueuse, on doit craindre qu'elle ne rende le véhicule impuissant sur les autres corps. Si on veut une décoction purgative & joindre au Séné, qui fera la base, des amers comme l'Absinthe, des bois, des racines comme la Squine & le Gayac, le Séné étant d'un tiffu plus mou, on peut le mêler avec les autres, afin que le menstrue en soit suffisamment chargé.

# XII.

Les gommes-réfines doivent être réduites en poudre ; il ne faut les délayer dans les décoctions, que lorfque ces mêmes décoctions font prefque refroidies, finon la partie réfineufe fe ramollit, fe grumele, & ne fe trouve plus également diffribuée dans le médicament.





# TABLEAU

# L'ANALYSE VÉGÉTALE.

Extrait des Leçons de Chimie de Monsieur ROUELLE, des Académies royales des Sciences de Paris & de Stockholm, & Démonstrateur royal de Chimie au Jardin du Roi.

L'OBJET de ce Livre élémentaire, étant moins de former des Botanistes favans que d'instruire suffisimment les Eleves à connoître les plantes pour les employer avec fuccès, on a pensé qu'un abrégé de l'Analyte végétale rempliroit toutes les

vues qu'on s'est proposées.

Le fuccès mérité qu'a obtenu l'Extrait raifonné des Cours de M. Roitelle, nous détermine à en faire ulage. La mérhode qui y regne, l'exactitude avec laquelle les faits y font liés les uns avec les autres, a déjà engagé un Savant bien capable de l'apprécier, à le propofer comme le modele le plus parfait de l'Analyte chimique (\*).

Le but de l'Analyse étant de découvrir la nature des corps en tâchant de connoître les par-

<sup>&#</sup>x27; (\*) Voyer la Traduction du Flora Saturnifans, addition au Chapitre vitt.

## VÉGÉTALE. XXXIX

ties dont ils font compofés, il est évident que les anciens Chimistes s'écartoient de ce but, lorsqu'ils n'employoient pour tout moyen que la distillation à la cornue, plus capable de dértuire les corps que de les décomposer, sur-tout quand on l'emploie seul, quoiqu'il puisse avoir son utilité lorsqu'on y joint les autres moyens qui sont au pouvoir de l'art. Ces autres moyens font ceux qu'offrent les menstrues & les distérentes combinaisons. Mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur les avantages de cette méthode; ils sont connus de tous ceux qui ont une idée exaête de la Chimie.

· Lorfqu'on examine la structure des végétaux & leurs qualités les plus apparentes, on y appercoit aifément des différences qui ne permettent pas d'y chercher les mêmes produits; on trouve aussi dans certains genres, des substances qu'on ne trouve point dans d'autres; ainfi, pour avoir une connoissance parfaite des végétaux, il faut, non-feulement examiner autant d'individus de plantes qu'on y apperçoit de différences fenfibles. mais encore foumettre à des expériences particulieres chacune des substances ou des productions des différens genres de plantes, telles, par exemple, que les gommes, c'est-à-dire, ces sucs épaisses, solubles dans l'eau , qui suintent de l'écorce de certains arbres, les baumes & les réfines qui font des fucs d'une autre espece, inflammables & infolubles dans l'eau. Nous croyons devoir faire remarquer au fujet de ces deux especes de sucs, que les anciens Chimistes, peu instruits des véritables caracteres qui les distinguent, les ont souvent confondus, & ont donné le nom de gommes à

a l'odeur de la plante, qui nage à la furface de l'eau dans quelques especes, & qui dans d'autres va desfous. Ces différentes pesanteurs spécifiques ne font pas le feul caractère qui distingue ces fortes d'huiles; elles different encore par leurs couleurs & par leur confistance, y en ayant de vertes, de bleues, de jaunes, de rougeâtres, &c. de plus ou de moins limpides, & même de figées. C'est à ces huiles qu'on donne le nom d'huiles effentielles; elles ne se trouvent pas toujours dans les mêmes parties des différentes plantes; il y a des plantes, telles que le Romarin, la Menthe, &c. qui l'ont dans leurs feuilles ; la Lavande l'a dans le calice de ses fleurs ; les plantes ombelliferes l'ont dans l'enveloppe de leurs femences ; les arbres de la famille des Orangers & des Citronniers, l'ont dans les pétales de leurs fleurs, & enfuite dans l'écorce de leurs fruits. &c.

4.º Les femences de presque toutes les plantes, (car on ne doit guere en excepter que celles de la famille des Légumineuses, des fausses Eégumineuses & des Graminees qui sont farineuses, & celles des Rubiacées qui sont presque de la nature de la corne ) donnent, lorsqu'on les met dans une presse, après les avoir pilées & réduites en pâte, une huile qui ne peut pas monter dans la distillation comme la précédente, & qui en disfiere encore parce qu'elle n'a point d'odeur; on l'appelle huile par expression, à ration du moyen qu'on un destante de la comme de la précédente de la comme de la précédente de la comme de

a employé pour l'obtenir.

5.6 L'amande du Cacao dépouillée de fon écorce & pilée, les baies de Laurier, celles de l'Arbre de circ, lorfqu'on les fait bouillir dans l'eau, donnent une huile qui vient nager à la furface de

au lieu que l'alkali fixe ne cristallise point & ne prend de forme concrete, au moins lorsqu'il est pur, que quand on le desseche entiérement. S'il v avoit des charbons dans les cendres dont on a fait la leffive; ou fi l'air n'avoit pas un libre accès dans le lieu où l'on a brûlé la plante, comme lorsqu'on la brûle en la suffoquant, l'alkali fixe est plus ou moins impur, & plus ou moins chargé de principes étrangers qui le faliffent, & lui donnent quelquefois une forme cristalline & concrete. Mais on peut le dégager de ces matieres étrangeres en le calcinant à petit feu; pour lors il est le même dans toutes les plantes, & il attire l'humidité de l'air au point de s'y réfoudre entiérement en liqueur, ce qu'on appelle tomber en deliquium. Il'y a quelques plantes qui donnent un alkali fixe d'une nature différente de celui-ci, ce font les kalis dont l'alkali prend une forme réguliere & cristalline, & n'attire point l'humidité de l'air; cet alkali est le même que celui qui sert de base au sel marin; aussi trouve-t-on une grande quantité de fel marin dans les cendres de cette plante.

8.º Le bois de chêne distillé à seu nu dans une cornne, donne, 1.º au degré de l'eau bouillante, une eau pure ; 2.º au degré fupérieur à celui-là, il donne un flegme acide chargé de beaucoup d'huile; 3.º dans le progrès de la distillation l'acidité de la liqueur augmente, l'huile devient plus épaisse & plus colorée, & enfin si pefante qu'elle tombe fous l'eau, au lieu que la

premiere nage à fa furface.

9.º Le Gayac distillé de la même maniere, donne d'abord une liqueur aqueuse, peu colorée, mais

# xliv ANALYSE

qui devient acide & se colore de plus en plus; enfuite on obtient deux huiles, comme dans le Chêne ; c'est la plus pesante qui prédomine. Lorfque les premieres gouttes d'huile fortent, il vient une si grande quantité d'air, qu'elle briseroit tous les vaisseaux, si on n'avoit pas soin de modérer le feu. Outre ces produits, on obtient encore une liqueur très-pénétrante, très-volatile, qui a toutes les propriétés des alkalis fixes, à cela près qu'elle s'évapore au plus léger degré de feu , au lieu que l'alkali fixe réfiste au seu le plus violent fans s'élever, ce qui lui a fait donner le nom d'Alkali volatil. En effet, il fait effervescence avec les acides, teint en vert les couleurs bleues des fleurs des végétaux, imprime fur la langue une faveur urineuse, &c.

10.º Ce même Gayac distillé dans l'appareil de l'air de M. Halles, corrigé par M. Rouelle, donne une quantité très-confidérable d'un air pur & élastique, tel que celui de l'atmosphere. Pour fe faire une idée de cet appareil, qu'on se repréfente un fiphon d'étain renverfé, dont les deux branches fassent un angle de 45 degrés ou environ; qu'on suppose à l'endroit où elles se rencontrent, une boule creuse qui communique avec l'une & l'autre branche, & foit capable de recevoir les produits liquides de la matiere qu'on distille; que ce fiphon foit placé dans une cuvette, de facon qu'en la remplissant d'eau, la boule & la petite branche se trouvent entiérement sous l'éau, & que la grande branche s'éleve perpendiculairement au milieu de la cuvette; si l'on adapte la petite branche de ce fiphon au cou de la cornue, qu'on lutte les jointures affez exactement pour que rien ne puisse échapper, qu'on remplisse la cuvette d'eau, & qu'on recouvre la grande branche du fiphon avec un récipient de verre, tels que ceux qu'on emploie pour les machines pneumatiques, & que le bord inférieur plonge dans l'eau; il est évident que l'air produit dans la distillation ne pourra se porter que dans ce récipient. Si donc on a foin de pomper l'air qui y est contenu, par le moyen d'un petit trou qu'on pratique à sa partie supérieure, & qu'on rebouche ensuite avec un lut gras qui ferme toute entrée à l'air, l'eau s'élevera nufqu'à une certaine hauteur qu'on aura foin de marquer; la nouvelle quantité d'air produite dans la distillation contrebalançant la pression de l'atmosphere, sera nécessairement descendre cette eau, & l'espace compris entre la marque de son élévation & le lieu où elle se sera arrêtée après la distillation, sera la mesure de l'air produit, ou plutôt dégagé.

Cet appareil beaucoup plus simple que celui de M. Halles, n'en a aucun des inconveniens. Car, 1.º la jointure du cou de la cornue & de la petite branche du siphon, ne peut rien laisser passer d'une vessie mouillée & affujettie avec de la ficelle. 2.º Le petit trou par où l'on pompe l'air, ne peut pas non plus donner d'issue à l'air, si on a l'oin de le bien boucher. 3.º On ne court pas risque que les acides que donnent les matieres en distilation, attaquent le verre de la cornue, ou le siphon & le récipient d'étain, comme ils doivent nécessairement attaquer le fer de la cornue & du canon de sus l'une M. Halles a employé; ce qui doit produire de l'air qu'on consond avec celui du corps en

distillation. Voyez la Statique des Végétaux, de M. Halles, pag. 163 de l'Edition Françoise.

11.º Le Cochléaria & la plus grande partie des plantescruciferes diffillées commedans les procédés 2 & 3, donnent une liqueur fpiritueufe qui contient un alkali volatil, & une huile effentielle qui en est aussi très-chargée.

12.º La femence de Sinapi ou de Moutarde, diffilide à la cornue, donne, au degré moyen de Peau bouillante, un flegme chargé d'un peu d'alkali volatil; fi l'on foutient ce degré de feu jufqu'à ce qu'în re paffe plus rien, & qu'on l'augmente enfuite jufques un peu au-deffus du degré de l'eau bouillante, l'on obtient un alkali volatil fous forme concrete; il paffe en même temps un acide & une huile, mais qui font dûs à l'amande de cette femence qui eft émulfive, au lieu que l'alkali volatil off fourni par fon écorce.

Nous avons examiné jufqu'ici des plantes entieres ou quelques-unes de leurs parties, il est temps que nous foumettions à nos expériences les différentes productions que nous en retirons; nous commencerons par les baumes & par les réfines.

13.º Si l'on diffille la Térébenthine avec de l'eau, pour ne lui donner que le degré de l'eau bouillante, on obtent une huile effentielle, femblable en tout aux huiles effentielles du troiffeme procédé.

14.<sup>6</sup> Le réfidu de cette diftillation qui est une matiere seche, opaque, cassante, en un mot une véritable réfine, diffillé à la cornue à un degré de seu un peu au-defius de celui de l'eau beuillante, donne une liqueur acide, & une huile plus colorée que l'huile effentielle, & qui s'épaissit de plus en

plus jusqu'à la fin de la diffillation; il ne reste dans la cornue qu'une petite quantité de charbon encore un peu gras; ce charbon ne contient que

très-peu de terre.

15.º L'Oliban qui est une résine seche, distillé à la cornue, donne, au degré un peu supérieur de l'eau bouillante, une eau chargée d'une partie aromatique, & une véritable huile essentielle; en haussant un peu le seu, on obtient une liqueur

acide & une huile un peu colorée.

16.º Le Benjoin qui cft une autre réine feche, expofé à un degré de chaleur qui le tienne feulement en fuion, donne une matiere concrete, en forme de petites écailles qui s'attachent à un cône de papier , dont on recouvre ordinairement le vaiffeau dans lequel on tient le Benjoin en fuifon. Cette fubflance eft foluble dans l'eau, a un goût acide, fait effervefecnec avec les alkalis, change en rouge la teinture bleue des fleurs des végétaux; en un mot , c'est un véritable acide fous forme concrete.

17.º Le réfidu de cette opération diffillé à la cornue, au degré fupérieur à l'eau bouillante, donne une liqueur acide & une huile qui s'épaiffit de plus en plus & va fous l'eau. Il refte un charbon très-abondant & très-raréfié.

18.º La cire distillée à la cornue donne, au degré supérieur à l'eau bouillante, une liqueur très-acide, & quelques gouttes d'une huile fluide; ensuite il vient une huile figée, & presque toute la cire passe sons cette forme dans le récipient, de sorte qu'il ne reste qu'une très-petite quantité de matiere charbonneuse dans la cornue.

29.º L'huile d'Olives distillée au même degré

de feu & avec le même appareil, donne d'abord quelques gouttes d'une huile liquide & un peu de flegme acide; il vient enfuite une huile figée; le réfidu charbonneux eft en très-petite quantité.

Les semences farincuses, telles que celles que fournit la nombreuse famille des Graminées, la gomme, la manne, le sucre qui est le suc épaiss d'un certain Roseau, le miel, les sucs de préque tous les fruits pulpeux doux ou aigrelets, tels que les Groseilles, les Raisins, les Frambroises, les Pommes, les Poises, &c. ont cela de commun, qu'étant délayés dans une certaine quantité d'eau, ou rapprochés jusqu'à un certain point, ils sont visqueux & collans, ou qu'étant étendus dans une plus grande quantité de fluide, & abandonnés à eux-mémes dans un lieu un peu chaud, ils entrent en fermentation & font du vin.

20.º Ces différentes substances distillées dans un appareil convenable, donnent, au degré supérieur de l'eau boullante, du slegme & une liqueur acide plus ou moins colorée; quelques-unes, telles que la gomme & les substances farineuses, donnent un peu d'huile qui nage à la furface de la liqueur, mais elles laissent toutes un charbon trèsrare,

très-spongieux & très-abondant.

Nous n'avons jusqu'ici employé que le feu pour analyser les corps que nous venons de soumettre à notre examen, voyons maintenant ce qu'opé-

reront les menstrues.

21.º Qu'on prenne une plante quelconque, du Romarin, par exemple; qu'on la mette dans une certaine quantité d'eau, & qu'après l'avoir laifé macérer, si elle est dure, l'on fasse bouillir l'eau, qu'on décante cette eau, qu'on en remette de nouvelle mouvelle nouvelle jufqu'à ce qu'elle ne prenne plus aucun goût; qu'on mêle ces différentes décoctions, qu'on les clarifie, & qu'on les évapore au bainmarie julqu'en confistance de firop; on obt endra, lorfqu'elles feront froides, une fubstance folide, amere, foluble dans l'eau, infoluble dans les menstrues huileux & spiritueux; qui ne brûle que lorsqu'on l'a desséchée; qui distillée à la cornue, donne du flegme, une liqueur acide & une huile empyreumatique qui, brûlée à l'air libre, donne un véritable alkali fixe. Souvent après cette opération il ne reste plus que la terre qui est le squelette de la plante, & sa partie colorante, si elle est verte.

22.º Le Gayac, le Jalap, & quelques autres bois ou racines, traités de la même maniere, donnent aussi un extrait; mais le résidu n'est pas épuifé, il contient encore une réfine que nous en

séparerons dans la suite.

23.º Les semences de Coin, la graine de Lin, celle de Pfyllium, &c., l'écorce des racines de Guimauve, les racines entieres de Réglisse, &c. mifes à macérer dans l'eau, donnent, en très-peu de temps, une matiere collante & visqueuse, surtout lorsqu'on a dissipé une partie du menstrue qui la tient en diffolution. C'est un véritable corps muqueux qu'on appelle mucilage.

24.º La Myrrhe donne auffi dans l'eau un autre

corps muqueux, de l'espece des gommes.

25.º L'Aloës, le Safran, le Quinquina, la Cannelle & la plupart des écorces, la Scuine & la Rhubarbe qui font des racines, donnent, lorsqu'on les fait digérer dans l'eau, une substance differente de l'extrait, du corps muqueux & des Tome II.

réfines, puifqu'elle est également soluble dans l'eau & dans l'esprit-de-vin. M. Rouelle qui en fait deux especes, lui donne le nom d'extrasto-résneux & de résno - extrasts ; celui d'extrasto - résneux , lorsqu'elles ont besoin d'être destéchées pour brûler; & celui de résno-extrastif; lorsqu'elles brûlent fans avoir été sichées.

26.º Les sucs exprimés des différens fruits pulpeux, dont nous avons fait mention ci-deffus; le Miel, la Manne, le Sucre, les gommes & les mucilages diffous & étendus dans une certaine quantité d'eau ; le corps muqueux que l'eau extrait des semences farineuses, après qu'on les a fait renfler dans l'eau pour les faire germer, & qu'on les a féchées & réduites en farine, abandonnés à eux-mêmes en un lieu chaud, entrent en fermentation, c'est-à-dire, qu'il s'y excite un mouvement qui devient de plus en plus rapide, & qui est accompagné d'une chaleur considérable, mouvement par lequel les principes du mixte se défunifient, puisqu'il y a un temps dans lequel cette liqueur est acidule, & dans lequel on apperçoit des gouttes d'huile qui viennent nager à la surface de la liqueur. Ces principes ainsi désunis, venant à se rencontrer dans la liqueur, se réunissent de pouveau, prennent de nouvelles formes, & composent les nouveaux êtres qui constituent le vin. Ce vin gardé dans des tonneaux, dépose au fond une matiere épaisse, molle, qu'on appelle Lie, & fur les parois une autre matiere feche, dure, faline, qu'on appelle Tartre; ce font deux produits de la fermentation.

27.º Le vin diffillé au degré moyen de l'eau bouillante, donne une liqueur inflammable qu'on appelle Esprit-de-vin, ou plutôt Eau-de-vie, parce que dans cette premiere distillation, elle entraîne toujours plus ou moins d'eau; mais si on la redistille dans un vaisseau un peu élevé, comme, par exemple, dans un matras à long cou, ou dans cette espece d'alambic qu'on appelle Courge dans les laboratoires, avec une colonne de deux ou trois pieds, on l'obtient parfaitement déflegmé. Kunckel conseille même d'y ajouter de l'eau pour en féparer une petite portion d'huile étrangere qui s'y trouve presque toujours unie. On peut encore léparer le flegme qui est uni à l'esprit-de-vin, en le versant sur de l'alkali fixe bien sec qui s'unit à l'eau, & forme une liqueur plus pesante que l'esprit-de-vin; de forte que celui-ci furnage, & qu'on peut l'en féparer en le décantant.

28.º Après que tout l'esprit-de-vin est séparé, il reste une liqueur aqueuse, légérement acide, & qui retient la couleur du vin. Si on l'évapore jusqu'à ficcité, ce qui ne le prive que d'une eau pure, & qu'on y verse à différentes reprises de l'esprit-de-vin, on en sépare la partie colorante rouge qu'on doit placer parmi les réfino-extractifs. puisqu'elle est soluble dans l'eau & dans l'espritde-vin, & il reste un sel peu soluble, connu sous le nom de Tartre. Ce sel, quoique sous forme concrete, a toutes les propriétés d'un acide; il colore en rouge les teintures bleues des fleurs des végétaux, fait effervescence avec les alkalis, &c. C'est ce sel que nous avons dit qui se déposoit sur les parois des tonneaux où le vin féjournoit; on le dégage d'une matiere huileuse qui le falit, en le clarifiant avec une espece de terre argilleuse,

& pour lors on lui donne le nom de Crême de Tartre, ou de Cristaux de Tartre.

20.º Ce tartre diffillé à la cornue donne, au degré de l'eau bouillante, une petite quantité de flegme qui a quelque odeur. En augmentant le feu, il vient une liqueur colorée & acide, dont l'acidité augmente de plus en plus ; enfuite on obtient de l'alkali volatil, de l'huile, & une grande quantité d'air ; il reste dans la cornue un charbon très-abondant qui tombe en deliquium, & qui donne immédiatement de l'alkali fixe, fans ou'il foit befoin de le brûler auparavant à l'air libre. Le tartre lui-même brûlé à l'air libre , donne une très-grande quantité de cet alkali, & même plus que dans les vaisseaux fermés.

30.0° Si dans une dissolution de cet alkali fixe bien pur, on jette une pierre à chaux, & qu'on l'y la ffe éteindre, qu'on filtre enfuite cette dissolution, & qu'on l'évapore jufqu'à ficcité, on a un alkali fixe beaucoup plus cauftique, qui attire beaucoup plus rapidement l'humidité de l'air; en un mot, qui, s'il m'est permis de me fervir de cette expression, est plus alkali que les alkalis ordinaires.

: . 31.º La lie distillée au même degré de feu que le tartre, donne les mêmes produits, à cela près que son résidu, outre l'alkali, contient encore du tartre vitriolé.

32.º Si, lorique la fermentation est achevée, & pendant que le vin est encore sur sa lie, on l'expose à un degré de chaleur un peu considérable, la fermentation recommence; les différens produits de la premiere, tels que la lie, le tartre & l'esprit-de-vin, se décomposent en partie. l'acide se développe, & il en résulte le vinaigre. Si l'on dissille ce vinaigre au degré de l'eau boullante, on a une liqueur siegmatique qui devient de plus en plus acide, & le résidu est le même que celui du vin, c'est-à-dire, qu'il contient de l'eau, du tartre, & une partie colorante.

33.º Si l'on étend de l'esprit-de-vin dans une certaine quantité d'eau, & qu'on le laisse exposé pendant quelque temps dans un lieu frais, l'espritde-vin fe décompose, & il ne reste qu'un peu d'acide noyé dans une grande quantité d'eau, mais qui y est assez sensible pour rougir les teintures bleues tirées des végétaux. Il fe décompose encore fi on le fait digérer pendant long-temps fur. de l'alkali du tartre bien pur & bien calciné. Car on obtient une liqueur plus ou moins colorée, qui nage sur une liqueur de tartre tombée en deliquium, au fond de laquelle on trouve quelques cristaux d'un sel neutralisé. Si l'on distille la liqueur colorée qui nage fur l'alkali en deliquium. on obtient de l'esprit-de-vin qui contient un peu d'alkali fixe, & il reste au fond de la cucurbite une petite quantité d'une matiere favonneuse.

34.º Si l'on diffille de l'efprit-de-vin fur une plante aromatique, il lui enleve fa partie odorante ou fon efprit recleur. C'eff fur cela qu'eff fondé tout l'art de faire les ratafas, qui ne font qu'un efprit-de-vin étendu d'eun, chargé de la partie aromatique d'une plante, & adoute avec du futre.

35.º Cet eforit-de-vin difiout encore toutes les hulles effentielles & les réfines; ce qui nous fournit un moyen de retirer cette derniere fubifiance des corps où elle eft contenue, & c'eft fur cette propriété qu'eft fondé tout l'art des vernis.

36.º Ainfi, fi l'on fait digérer dans de l'efpritde-vin le Gayac, le Jalap, &c. après en avoir retiré l'extrait, comme nous l'avons dit dans le procédé 22, on obtient encore une véritable réfine qu'on en peut féparer en difiillant l'efprit-de-vin jufqu'à ficcité, ou encore mieux jufqu'à ce que la matiere commence à s'épaiffir; &c en jetant de l'eau fur le réfidu, comme la réfine et infoluble dans l'eau, elle fe fépare néceffairement; auffi fuffiroit-il d'empleyer ce dernier moyen, mais pour lors l'efprit-de-vin feroit perdu.

37.º La portion réfineuse de la Myrrhe que l'eau n'a pudissondre dans le procedé 24, se dissoutentiérement dans l'esprit-de-vin; mais ce menstrue n'attaque point sa partie gommeuse que l'eau dissout, comme on l'a vu dans cemême procédé.

38.º L'Aloës, le Safran, le Quinquina, la Cannelle, la Squine, la Rhubarbe, donnent, dans l'efprit-de-vin, la même substance qu'ils ont donnée dans l'eau par le procédé 25; aussi lorsque cette substance est en dissolution dans l'esprit-de-vin, on ne peut point l'en sépare ne ny ajoutant de l'eau, comme on en sépare les rétines.

30.º La partie colorante vetre des plantes, est de curaire que par l'esprit-de-vin ; mais la partie colorante de leurs strurs, est extracto-résineuse, étant également foluble dans l'eau & dans l'esprit-de-vin; il est vrai que ce dernier les altere à raison de l'acide qui entre dans sa combinaison. Il y a d'autres parties colorantes qui ne font folubles que dans l'eau, & qui, par conséquent, sont purement extractives; telle est la partie colorante du Terra merita, ou de la racine de Cureuma. Tout

l'art de la teinture consiste à enlever cette partie colorante, au moyen d'un acide ou d'un alkali, & à la précipiter ensuite avec un alkali ou un acide.

40.º Si l'on prend la crême de tattre du procédé 2.8, qu'on la diffolve dans de l'eau bouillante, qu'on jette dans cette diffolution de l'alkali, foit celui qu'on trouve dans toutes les plantes, foit celui qu'on trouve dans le kali, ou même de la craie qui eff une terre qui a toutes les propriétés des alkalis; à la folubilité près, il fe fait une vive effervescence; qu'on fiitre cette dissolution, & qu'on l'évapore, on obtient par la cristallisation un sel neutre, dont les cristaux sont diss'emment figurés, felon qu'on a employé l'alkali sixe ordinaire, ou celui de la foude.

41.º Pour décomposer ce sel, il suffit de verser dans la dissolution de l'acide vitriolique qui, ayant plus de rapport avec sa base que l'acide végéta], le dégage; celui-ci, c'est-à-dire, la crême detartre, étant peu soluble, tombe au fond de la liqueur sous la forme d'une poudre blanche, semblable en tout à la crême de tartre qu'on a employée.

41.º Si l'on combine de même l'acide du vinaigre avec un alkali quelconque, ou avec de la crair, on obtient auffi un fel neutre qui differe du précédent par la forme de fes criftaux, & en ce que lorfqu'on a employé l'alkali du tartre pour le faire, il ne se crutallise que lorsqu'on lui a enlevé toute son humidiré, & qu'il se dissour à l'air; ce dernier sel, c'est-à-dire, celui qui est fait avec l'alkali du tartre, est consu en Chimie sous le nom de Tarts foisé du Tartre, parce que lorsqu'on le desseche avec certaines précautions, il se met

en feuillets. Cette terre folice se décompose comme le sel du procedé 41, & donne un acide plus concentré que celui qu'on a employé; on l'appelle Vinaigre radical: on obtient dans cette décomposition une peutre portion d'esprit-de-vin qui se trouve toujours unie au vinaigre.

43.º Si dans la diffolution bouillante d'un alkali rendu cauffique par la chaux, comme on l'a indiqué dans le procédé 30, on verfe une certaine quantité d'une huile par exprefiion, d'huile d'Olives, par exemple, l'huile & l'alkali fe combinent, & il réfulte de cette combination une fubflance composée, connue fous le nom de

Savon.

44.º On peut auffi combiner les huiles effentielles avec l'alkali fixe fondu, en mettant ce dernier en poudre & tout chand dans un vafe, & en verfant par-deffus une huile effentielle jufqu'à ce que l'alkali en foit recouvert; mais cette combination demande un trups confidérable pendant lequel il faut avoir foin de remuer le melange, & de remettre de l'huile à mefure que l'alkali fe découvre.

45.º Si avant que toute l'hulle & tout l'alkali qu'on a employés, foient combinés, on laifie tomber l'alkali en deliquium, l'huile fe décompofe, & il fe forme un fel neutre qui crifallife comme celui qui eff formé par l'union de la crême de

tartre & de l'alkali fixe.

46.º Si l'on fait digérer pendant long-temps un alkali fixe avec une réfine diffoute dans l'elpiride-vin, & qu'on diffille enfin ce mélange, on retire un efprit-de-vin chargé d'une partie aromatique, fi la réfine en avoit une; & il refte dans la

cucurbite un alkali fixe tombé en deliquium, une matiere favonneufe & un fel neutre, temblable à

celui du procédé précédent.

47.º La fuie, qui est le produit de la combustion des bois, distillée à la cornue, au degré supérieur de l'eau bouillante, donne du slegme, un acide, une huile & un alkali volatil, d'abord sous forme sluide, ensuite sous forme concrete.

48.º Si l'on verse sur une huile effentielle, par exemple, sur celle de Térébenthine, une égale quantité d'acide vitriolique bien concentré, le mélangerougit d'abord, & enfinoireit; il s'échausse au-delà du degré de l'eau bouillante, & se gonste extraordinairement; on fent une odeur d'acide sulfureux volatil, & on trouve une mattere épaisse se foide qui restimble à une véritable, réfine.

49. Cette réfine lavée pour en enlever l'acide qui n'étoit pas combiné, & enfuite diffillée, donne un acide & tune huile; il firefte une grande quantité de charbon dont on peut retirer un véritable foufre par la diffillation. Si on reméle l'acide & l'Ibuile qu'on a obtenus par cette diffillation, & qu'on les rediffille à différentes reprises, à la fin

on n'a plus que de l'cau & de la terre.

(0.º L'acide nitreux peu concentré, traité avec l'huile cflentielle de Térébenthine, de la même maniere que l'huile de Vitriol, préfente les mêmes phénomenes, & donne une réfine prefque entiérement femblable à la Myrrhe. Cette réfine lavée & diffillée, donne encore une huile différente de celle de Térébenthine, & un acide qui ne reffemble plus à l'acide nitreix. Le charbon qui reffe est très-abondant.

51.º Si l'on verse sur cette même huile un

acide nitreux, bien concentré & fumant, il s'excite une effervescence des plus rapides, accompagnée d'une très-grande chaleur & de beaucoup de sumée; il s'y forme un petit charbon embrasé, qui venant à avoir le contast de l'acide nitreux, otit qu'on en verse dessus, soit qu'il y soit porté par le mouvement d'effervescence, s'enstamme,

& met le feu au reste de l'huile.

q2.º Si l'on mêle enfemble poids égaux d'huile de Vitriol & d'efprit-de-vin bien rechifié; qu'on diffille ce mélange, on retire d'abord une petite portion d'efprit-de-vin très-déflegmé, une liqueur extrênement volatile, connue fous le nom d'Echré; un acide fulfureux volatil; enfuire la matiere fe gonfle: & fi on ne diminuoit pas le feu, tout pafferoit par le cou de la cornue; mais en le diminuant, on obtient une huile de la nature des huiles effentielles; lorfque cette huile eft pæffee, on peut hauffer le feu; alors il vient une huile de Vitriol très-flegmatique, & îl fe fublime un véritable foufre; il refte dans la cornue un charbon qui, étant calciné & vitrifié au fourneau d'Emailleur, donne un verre couleur d'améthyfte.

53.° Deux parties d'acide nitréux fumant, diftilles de la même manière avec quatre parties d'efprit-de-vin bien déflegmé, donnent un efpritde-vin très-pur, un éther nitreux, un acide qui a l'odeur du vinaigre, & il refle dans la cornue une matiere vifqueule & gluante, très-acide, semblable en tout à une véritable gomme; elle est connue en Chimie sous le nom de Crifaux & Hierne, parce qu'elle cristallise lorsqu'elle n'est qu'à demi

évaporée.

54.º Si l'on prend une forte décoction de

Cochlaria, de Blium, de Bourache, &c. ou feulement le fue exprimé de ces plantes; qu'après l'avoir déféqué on le faffe évaporer en confiftance de firop, &c qu'on le mette à criftallifer dans un lieu frais, on obtient un véritable nitre en criftaux, femblable en tout au nitre qu'on tire des platras.

55.º Si l'on prend les cendres d'une plante après les avoir leffivées, par exemple, celles qui reflent au procédé 7, qu'on en faffe une pâte avec de l'huile de Lin, & qu'après l'avoir réduite en petites boules, on la ditille à grand feu dans une cornue de grès; il refle une matiere qui, étant pulvé-riée & lavée, laiffe tember une poudre noire, attirable par l'aimant, & par confequent un véritable fer. On peut encore démontrer ce métal dans les plantes, en furchargeant de phlogifique l'alkali fixe qu'on en retire, ce qui met cet alkali fixe qu'on en retire, ce qui net cet alkali fixe en état de diffoudre le fer, qu'on peut précipiter avec un acide fous la forme de bleu de Pruffe.

Nous allons maintenant tirer les conféquences qui découlent de ces faits. Le premier & le fecond procédés démontrent que les plantes contiennent une eau pure qu'on ne peut point regarder comme effentielle à leur mixtion, puitqu'il finff ud degré moyen de l'eau bouillante pour l'en féparer, & qu'on les en dépouille fans les décompofer. M. Rouelle ne la regarde que comme un infrument de la végétation, & comme le véhicule des fues qui fervent à nourrir la plante & à la faire croître. Le procédé fecond nous y démontre encore un être odorant très-volatil, que enous y retrouvons uni à l'huile effentielle dans le procédé troifieme.

Les procédés 3, 4 & 5, prouvent l'existence

de différentes especes d'huiles qui ne different que par leur plus ou moins de volailité & de confidance; ces huiles étoient contenues dans les plantes, telles qu'on les en retire; les moyens qu'on emploie pour les obtenir, rels que la chaleur du degré de l'eau bouillante, ou la trituration & l'experient n'étant pas capables d'opérer leur production; d'ailleurs, on les apperçoit antérieurement à toute opération; elles sont contenues dans des réfervoirs particuliers, sans faire partie d'aucune des substances qui constituent proprement les plantes, & les plantes peuvent en être dépouiltées sans perdre leur fructure ni leur composition; ce qui fait dire à M. Rouelle qu'elles ne font pas essentielles à leur mixtion en font pas essentielles à leur mixtion.

Les procédés 11 & 12 nous démontrent un alkali volatil tout fait, & une huile effentielle chargée de ce fel dans les plantes de la famille des Cruciferes; nous difons que l'alkali volatil est tout fait dans ces plantes, parce qu'il fuffit de les froisser entre les doigts, & de les sentir; pour

I'y appercevoir.

Les baumes & les réfines qui découlent des arbets, celles qu'on retire des plantes par le moyen de l'efprit-de-vin, comme dans le procédé 35, la partie colorante verte que nous avons obtenue par le même moyen dans le procédé 39; la cire que nous croyons pouvoir mettre dans le même rang, ne doivent rien à l'art, & font des productions du regne végétal qui ont exifté dans les plantes, telles que nous les en retirons. Ces baumes & ces réfines doivent leur exiftence aux huiles effentielles, puifque celles-ci prennent la confiftance de réfine en s'évaporant, & que nous avons

vu dans les procédés 13 & 14, que la Térébenthine qui tient le milicu entre les huiles effentielles & les réfines, nous a donné une huile effentielle, & qu'il est resté une véritable réfine; nous confirmerons ci-dessous cette vérité.

Les extraits que nous avons retirés dans les procédés 21 & 22, ne doivent point leur existence à l'eau que nous avons employée pour les extraire, puisque les fues épaisfis de ces mêmes plantes leur font entiérement semblables.

La gomme qu'on trouve sur certains arbres, celle que nous avons extraite de la Myrrhe dans dans le proccéd 2.4, le Miel, la Manne, le Sucre, les mucilages que nous avons obtenus par le proccéd 23, la matiere collente des semences farincuses, sont également des parties constitutives des plantes dans lesquelles nous les trouvons, & ne doivent rien à l'art qui n'a fait que les séparer des matieres d'une autre nature auxquelles elles étoient unies.

Nous dirons la même chose des extracto-résineux & des résino-extractifs que nous ont sournis

les procédés 25 & 38.

Voilà donc neuf especes de substances composées que l'Analyse chimique retire des plantes, telles qu'elles font produites par le système végétal; mais ny en a-t-il pas d'autres l'ai out dire à M. Rouelle qu'il en connositoit cinq autres dont il n'avoit pas encore pu développer affez la nature pour les faire connositre. Ces neuf substances sont, 1, 20 a partie aromatique; 2, 2 les huiles essentiels, 3, 2 les huiles par expression, & les beurres ou huiles figées; 4, 9 l'Alkail volait des Crucières; 5, 2 les corps muqueux; 6, 2 les certaits; 7, 2 les

lxij

extracto-réfineux; 8.º les réfino-extractifs; 9.º les réfines,

Nous disons que ces substances sont composées; car, quoique la partie aromatique soit toujours en trop petite quantité pour pouvoir être soumise à nos examens; cependant, puisqu'elle s'unit également à l'eau & aux huiles, comme Pont démontré les procédés 2 & 8 3, & même à l'esprit-de-vin, comme dans le procédé 34; il faut nécessairement qu'elle ait des principes analogues à chacun de ces menstrues, & M. Rouelle conjecture qu'elle est formée par un acide uni à une

certaine quantité du principe du feu.

Les hules effentielles contiennent, outre la partie aromatique qui les caractérise & les diftingue de toutes les autres huiles, un acide qui fe manifeste dans le procédé 25, par la forme criftallifée que prend l'alkali fixe; on peut dégager cet acide en verfant un peu d'acide vitriolique sur le sel; & en distillant le mélange, l'acide qu'on retire reffemble parfaitement à l'acide végétal. L'inflammabilité de ces huiles y démontre le principe du feu; il y a en outre une certaine quantité d'eau & de terre, indépendamment de celle qui entre dans la combinaifon de l'acide. C'est à l'acide que M. Rouelle attribue la pefanteur des huiles qui vont fous l'eau, & la consistance des huiles figées : c'est encore son action qui convertit les huiles effentielles en réfines, puisque l'acide vitriolique & l'acide nitreux versés sur une huile essentielle. comme dans les procédés 49 & 50, font de véritables réfines; que la Térébenthine, l'Oliban & un grand nombre d'autres réfines donnent une huile essentielle. Les résines ne sont donc composées que d'acide & d'huile; la preuve en est que la Térébenthine cuite dans le procédé 14 : l'Oliban dans le procédé 15; le Benjoin dans les procédés 16 & 17; la Cire dans le procédé 18, n'ont donné qu'une huile & qu'un acide; & qu'une réfine dissoute dans l'esprit-de-vin, & mise en digestion avec de l'alkali fixe, forme avec cet alkali fixe un véritable sel neutre, comme nous l'avons observé dans le procédé 26 : cela est confirmé encore par les procédés 48, 49 & 50, puisqu'avec un acide & de l'huile, on fait une réfine artificielle, ou du moins un corps qui en approche infiniment. Quelques Chimistes avoient cependant mis au rang des principes des corps réfineux, la terre qu'on trouve dans le charbon qui résulte de fa décomposition; mais les procédés 49, 50, & fur-tout le procédé 51, démontrent que ce charbon est dù à la réaction de l'acide & de l'huile. & est le résultat de leur décomposition, puisque, comme on le voit dans le procédé 49, un acide & une huile distillés ensemble à plusieurs reprises, se réduisent en eau & en terre; quant au principe du feu, il se perd dans l'atmosphere. Le procédé s 1 fait voir encore que de tous les acides l'acide nitreux est celui qui agit le plus vivement sur les huiles; on est donc fondé à soupçonner cet acide toutes les fois qu'on voit une grande réaction ou une grande décomposition de l'huile; comme, par exemple, dans la distillation du Benjoin,

L'extrait est composé d'acide, d'huile, de terre & d'eau combinés dans certaines proportions, comme le prouve le procédé 21. C'est cet extrait qui contient le sel essentiel de la plante, par exemple, le nitre que nous en avons retiré par le procédé 54. C'est encore lui qui fournit la plus grande partie des matériaux qui servent à former l'alkali fixe que nous a donné le procédé 7, ou

qui le contient tout fait.

Le corps muqueux est aussi formé par la combinaifon des mêmes principes; ce que démontrent également son Analyse que nous avons rapportée dans le procédé 20, les phénomenes de la fermentation, puisqu'il est un temps où la liqueur est acide, & où l'on appercoit des gouttes d'huile à la furface de la liqueur. Voyez le procédé 28, & l'Analyse des différens produits de cette même fermentation. Le tartre dans le procédé 29, la lie dans le procédé 31, l'esprit-de-vin dans les precédés 33 & 52, donnent évidemment une huile & un acide; ces deux principes entrent donc dans la compesition du corps muçueux. Cette vérité est encore prouvée par l'espece de gomme qui réfulte de la combinaifon de l'acide nitreux avec l'huile de l'esprit-de-vin, dans le procédé 53. Si l'existence de l'acide avoit besoin d'être démontrée, nous en trouverions une preuve fans réplique dans la production du vinaigre, procédé 32.

Il paroît évidemment par toutes ces analyfes, qu'il y a dans les végétaux un acide & une huile, qui n'y exiftent cependant que dans un état de combination; on auroit donc tort de les regarder comme les matériaux immédiats des végétaux; ils forment les corps muqueux, les extraits, les réfines, &c. qui compotent les végétaux. L'analyfe à feu mu, telles que celles des procédés 6, 8 & e. 9, nous donne donc les véritables principes des végétaux, quoique un peu altérés par la réaction qu'ils exercent les uns fur les autres. Il eft

vrai que les acides du corps muqueux, de l'extrait, de la réfine, &c. fe confondent, & qu'ils fe combinent avec une petite portion d'huile qui les falit & les colore, ce qu'il est aisé de démontrer en faturant ces acides avec un alkali; l'huile s'en fépare pour lors, & vient nager à la furface de la liqueur. Il en est de même de l'huile, quoiqu'il arrive quelquefois qu'on trouve deux hulles diftinctes, don't l'une nage fur l'eau. & l'autre va au fond, comme nous l'avons vu dans les procédés 8 & 9 : de ces mêmes huiles . l'une appartient à l'extrait, & l'autre à la réfine. Cet acide & cette huile fe retrouvent encore dans la fuie que nous avous distillée dans le procédé 47, & ils ont échappé à la destruction que la combustion a contume d'opérer; mais l'huile y est à demi-brûlée, & chargée d'une grande quantité de matiere charbonneufe.

Quant à l'alkali fixe, il existe tout fait dans les plantes fous la forme de fel neutre; c'est-à-dire, combiné avec un acide. En effet, on trouve du fel marin tout formé dans le fuc exprimé du kali, pour ne pas parler des autres fels neutres qu'on retire d'un grand nombre de plantes. Mais outre cet alkali fixe déjà existant, il s'en forme dans la combustion par la combinaison de la terre, d'une petite quantité d'acide & de phiogiffique, comme cela paroît évidemment dans la combustion du tartre, procédé 29; car le corps muqueux ne donne point d'alkali fixe, à quelque degré de feu qu'on l'expose; il faut que sa terre ait été attémiée par la fermentation, & que la combustion ait combiné ses principes. Le même procédé 29 démontre encore la nouvelle production

Tome II.

de l'alkali volatil, d'autant mieux qu'on en augmente la quantité en cebebant l'acide & l'huile du tartre fur le r'fidu, & qu'on diminue d'autant la quantité d'alkali fixe que ce r'fidu a coutume de donner. Nous avons dit que l'alkali volatil que le Cochlearia & la graine de Montarde nous avoient donné dans les procédés 11 & 12, tétit tout formé dans ces p'antes, parce que nous l'avions obtenu à un degré de feu trop léger pour avoir pu le produire. Il r'ien est pas de même de celui du Gayae, procédé 9, ni de celui de la fuie, procédé 4, i là fent formés dans l'opération, & la preuve en est, que s'ils avoient dejà existé, ils feroient partis à un degré de feu plus l'éger.

Il n'y a pas d'apparence que personne révoque en doute que le ser que nous avons obtenu dans le procédé 55, ne sur tout fait dans les végétaux. M. Rouelle conjecture qu'il existe dans leur partie colorante. & que c'est lui qui lui.

donne la coulcur.

L'acide & l'huile que nous avons trouvés dans les différentes fubfiances compofées des plantes, font eux-mêmes formés par la combination de l'eau, de la terre & du principe du feu, ce qui réfulte évidemment de leur décompofition que nous avons opérée dans le procédé 49. Ainfi, l'eau, la terre & le principe du feu, auxquels nous a ajouterons l'air que le Gayac nous a donné dans le procédé 10, & qu'on peut retirer, par le même moyen, de prefque toutes les plantes & de toutes les fubfiances végétales, font les véritables élémens qui compôtent les plantes. Mais on fe tromperoit fort fi on les

# VÉGÉTALE. lxv

regardoit comme leurs matériaux immédiats. Ces élèmens se combinent disféremment entre eux, & forment l'acide & l'huile; ceux-ci se combinant à leur tour entre eux & avec des élémens purs, forment les extraits, les résses, les corps muqueux, les résino-extractifs, les extractorésneux, & c. qui constituent proprement les plantes.

Fin de l'Analyse végétale.

# ORDRE DES CLASSES.

C LASSE I. Les Plantes ou Herbes Campaniformes.

CL. II. Les Infundibuliformes.

CL. III. Les Personnées.

CL. IV. Les Labices.

CL. V. Les Cruciformes, CL. VI. Les Rosacées,

CL. VII. Les Ombelliferes.

CL. VIII. Les Caryophillées.

CL. IX. Les Liliacies.

CL. X. Les Papilionacées.

CL. XI. Les Anomales.

CL. XII. Les Flosculeuses.

CL. XIII. Les Sémiflesculeuses.

CL. XIV. Les Radiées.

CL. XV. Fleurs à étamines.

CL. XVI. Apétales fans efleurs.

CL. XVII. Apétales sans fleurs ni fruits.

CL. XVIII. Arbres apétales.

CL. XIX. Arbres amentacés.

CL. XX. Arbres monopétales.

CL. XXI. Arbres rofacés.

CL. XXII. Arbres papilionacés.

# TABLE FRANÇOISE

# DES TABLEAUX.

| Α.                   | Ancolie , N.º 305                     |
|----------------------|---------------------------------------|
| ABRICOTIER, N.º 628  | Ancohe, N. 395                        |
| Absinthe, 427        |                                       |
| id. 4:8              |                                       |
| Acacia, 660          | Angélique, 302, 310, 311<br>A is, 288 |
| Acanthe, 121         |                                       |
| id. 122              |                                       |
|                      | Apocin; 21<br>Arbousier, 583          |
|                      |                                       |
| Aconit, 392          |                                       |
| Acorus, 343          |                                       |
|                      | Archangélique, 133                    |
| Adragant , 386       | Arzentine, 275                        |
| Agnus castus; 591    | Aristoloche, 108, 109, 110,           |
| Agripaume, 139       |                                       |
| Agroftême, - 331     | Armarinte, 323                        |
| Ail, - 353           | Armoife, 431                          |
| Aigremoine, 281      | Arrête-hœif, 380, 381                 |
| Aiguille, 324        | Arroche, 489,490,492                  |
| Ajonc, 655           | Artichaut, 409                        |
| Airelle 599          | Ascirum, 234                          |
| Alaterne, 578        | Afperge, 278                          |
| Alcée, 29            | Afprodele, 338                        |
| Alkekenge, 101       | After, 459                            |
| Alleluia, 17         | Ailragale, 385                        |
| Alliare, 195         | Auhepin, 650                          |
| Aloès, 345           | Aubergine, 102.                       |
| Aluyne, 427          | Aubifom, 413                          |
|                      | Aubruze, 6,8                          |
| Am ndier; 632        | Aine, 564                             |
| Amaranthe, 215       | id. 607                               |
| Ambroisie, 404 & 494 | A.rone, 42), 432                      |
| Anuni . 284          | Avoine, 511                           |
|                      | e iii                                 |

## TABLE FRANCOISE

| ixx TABLE FR                                                                          | ANÇOISE                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Azédarach , N.º 617                                                                   | Bouleau , N.º 495                                              |
| Azérolier, 651                                                                        | Boulette, 437                                                  |
|                                                                                       | Bourdaine, 607                                                 |
| В.                                                                                    | Bourgene, 607                                                  |
| BAGUENAUDIER, 661,662                                                                 | Bourrache, 71,83                                               |
| Balaustier, 639                                                                       | Bourse-à-Pasteur, 189                                          |
| Balsfier, 346                                                                         | Brancurfine, 121, 318                                          |
| Ballote, 125                                                                          | Brione, 33                                                     |
| Balfamine, 387                                                                        | Brunelle, 132                                                  |
| Barbe-de-renard, 386                                                                  | Bruyere, 590                                                   |
| Barbe-de-bouc, 454                                                                    |                                                                |
| Bardane, 416                                                                          | Buglofe , 72 , 73<br>Bugle , 178                               |
| Bafilic , 154, 155, 172                                                               | Buis,                                                          |
| Battate, 99                                                                           | id. 546                                                        |
| Baume, 145                                                                            | Buisson ardent, 652                                            |
| Baumier, 574                                                                          | Bulbonac , 191                                                 |
| Beccabunga, QI, Q2                                                                    | Bupleurum , 297                                                |
| Bec-de-grue, 251                                                                      | Builerole, *583                                                |
| Behen, 330, 337                                                                       |                                                                |
| Bella-dona, 2                                                                         | С.                                                             |
| Belle-de-nuit, 65                                                                     | CABARET, 48#                                                   |
| Benoite, 271                                                                          | Caille-lait , 47                                               |
| Berce, 318                                                                            | Calament, 152                                                  |
| Bette, 482, 483                                                                       | Camelée, 609                                                   |
| Betoine, 115, 171                                                                     | Caméléon, 480                                                  |
| Bignone, * 112                                                                        | Camomille, 471, 472, 473                                       |
| Billorte, 507                                                                         | Campanule, 43                                                  |
| Blanchette, 70                                                                        | Camphrée, 496                                                  |
| Blé-noir, 506                                                                         | Canne-d'Inde , 346                                             |
| Blé-de-Turquie , 520                                                                  | Capillaire, \$38,539                                           |
| Blette, 497                                                                           | Câprier, 243                                                   |
| Bluet, 413                                                                            | Capucine, 396                                                  |
| Bois-gentil, 577                                                                      | Cardasse, 220                                                  |
| puant, 657                                                                            | Cardiaque, 139                                                 |
| pan-is, 648                                                                           | Cardon, 410                                                    |
|                                                                                       | Carline, 480                                                   |
| de Sainte-Lucie, 631                                                                  |                                                                |
| de Sainte-Lucie, 631<br>Bonne-Dame, 489                                               | Carotte, 293                                                   |
| de Sainte-Lucie, 631<br>Bonne-Dame, 489<br>Bon-Henri, 495                             | Carotte, 293<br>Caroubier, 595                                 |
| de Sainte-Lucie , 631 Bonne-Dame , 489 Bon-Henri , 495 Bonnet de Prêtre , 618         | Carotte, 293<br>Caroubier; 595<br>Carouge, 595                 |
| de Sainte-Lucie, 631 Bonne-Dame, 489 Bon-Henri, 497 Bonnet de Prêtre, 618 Botris, 493 | Carotte, 293<br>Caroubier, 595<br>Carouge, 595<br>Cartame, 426 |
| de Sainte-Lucie , 631 Bonne-Dame , 489 Bon-Henri , 495 Bonnet de Prêtre , 618         | Carotte, 293<br>Caroubier; 595<br>Carouge, 595                 |

#### DES TABLEAUX. lxxi N.º N.º \* 623 Corail. 103 Caffe . Coriandre, 308 Casse-lunette . 413 Celeri, Cormier, 638 286 Centaurée, 57, 131, 415 Corne-de-cerf. 61 Corneille, Cercifi, 453 Cerfeuil, Cornouillier, 647,648 304,305,306 Cerifier , Coton, 630 32 Coudre-Moinfinne, Cétérac, 597 540 Chanvre, 530 Couleuvrée, 33 Couronne impériale, Chapeau-d'Evêque, 348 212 Chardon , 219, 326, 405, Crapaudine, 148 406,408,414, Cretion, 91, 185, 197, 201 417, 418, 440 Crifte marine, Châtaignier, 556 312 Croix-de-Chevalier, Chauffe-trappe, 250 405 Croisette, Chélidoine, 211, 267 48 Chêne, Cumin, 210, 279, 291 173 Capidone, id. 455 552 Curage, Chêne-vert, 553 504 Cynogloffe. 82 Chenille, 273 Cyprès, 562 Chervi, 205 Chevrefeuille, 600 id. 563 Cytife , Chicorée , 451 , 455 , 456 658 Chiendent . 515,516 D. Chou, 12, 180, 193 Ciguë, . 289,290 DENTAIRE . 199 Circée, 280 Dent-cre-lion , 444 Citronelle, Dentelaire, 84 150 Citronier, Distante, 625 141 Citrouille, id. 165 39 Cifte, Digitale, 112 227, 240, 241 Clématite, 270 Dompte-venin ; 23 464 Coignaffier, 636 Doronic, Double-feuille, Colchique, 404 339 Coloquinte, 41 E. Cor.combre 36, 37 Conife, 423, 458 EBENIER , 658 Eclaire, 211 Confoude, 80,178 Coq des jardins, 435 | Echinope , 437 218 Coquelicot, Ecuelle d'eau, 327 332, 264 | Elleborine , Coquelourde, 40 E 662 Coqueret, 101 Emerus,

e iv

#### bxii TABLE FRANCOISE

| Laxij TABLE          | FI   | l A N Ç O I S E                             |
|----------------------|------|---------------------------------------------|
| Indive , N.º         | 457  | Fleur du Soleil , N.º 227                   |
| Endormie,            | 53   | Flatean, **** 268                           |
| Enule-campane,       | 460  | Fougere, 532, 533                           |
| Ephémere,            | 346  | fleurie, 542                                |
| Epi d'eau,           | 213  | Fraifier, 272                               |
| Epi fleuri,          | 138  | Framboifier 613                             |
| Epicia .             | 558  | Fraxinelle, 395                             |
| Epilobe ,            | 283  | Frêne, 544                                  |
| Fpinard,             | 525  | Froment, 508                                |
|                      | ,450 | Fumeterre, 389                              |
| Epme-vinet.e,        | 611  | Fusain, 618                                 |
| Epurge,              | 13   | Fuflet, 601                                 |
| Erable,              | 614  | 1 mici ,                                    |
| Ers,                 | 367  | G.                                          |
| Esparcette ,         | 358  | GALEGA, 368                                 |
| Efule,               | 14   | Gant-de-Notre-Dame, 42                      |
| id.                  | 15   | Garance, 43                                 |
| Estragon,            |      | id. 66                                      |
| Eufrade,             | 430  |                                             |
|                      | 119  |                                             |
| Eupatoire,           | 424  |                                             |
| id,                  | 436  |                                             |
| 201                  | 477  | Gazon d'Espagne, 336                        |
|                      |      | d'Olympe, 336                               |
| F.                   |      | Genêt, 653, 654, 655, 659<br>Genevrier, 566 |
| FABAGO,              |      | Genevrier, 566<br>Gentiane, 8               |
| Fau,                 | 239  |                                             |
| Fayard,              | 555  |                                             |
| Fenouil,             | 555  |                                             |
| id.                  | 298  |                                             |
| id.                  | 299  |                                             |
| id.                  | 314  |                                             |
| Fenu-Gree;           | 314  | Geffe , 364                                 |
| Fer-à-cheval         | 382  |                                             |
| id.                  | 370  |                                             |
| Fénile,              | 371  | Glayeul, 342<br>id. 344                     |
| Feve,                | 360  |                                             |
|                      | 220  |                                             |
| Figuier ,            |      |                                             |
| Filaria ,            | 569  | id. 416                                     |
|                      | 579  | Grateron , 45                               |
| Flambe,              | 269  | Gratiole, 113                               |
|                      |      |                                             |
| Flour de la Passion; | 341  | Grémil, 78                                  |

## DES TABLEAUX. . lxxiii

| Grenadier; N.º 639 id. 640    | au panaris, N.º 499  |
|-------------------------------|----------------------|
| id. 6.10                      |                      |
|                               | au pauvre homme, 113 |
| Grenouillette, 265            | aux perles, 78       |
| Grofeillier , 644, 645, * 645 | . aux poux , 394     |
| Guede, 179                    | aux puces, 423       |
| Guimauve, 28                  | aux puces, 63, 64    |
| Gainier, 656                  | à Robert, 252        |
| н.                            | à la reine, 51       |
|                               | da fiege, 115        |
| HANEBANE, 52                  | aux teigneux, 419    |
| Haricot, 384                  | aux teinturiers, 654 |
| Hellebore , 256               | an vent, 264         |
| id. 257                       | aux verrues, 81      |
| id. 258 /                     | aux viperes, 76      |
| id. 250 H                     | tre, 555             |
| Héliotrope; 81 He             | oublon, 531          |
|                               | oux , 5              |
| Herniaire, 498 id.            |                      |
| Hépatique . 543 i id.         | 587                  |
| id. 268 Hy                    | rlope ; . 168        |
| Herbe-aux-ânes , 282          |                      |
| de Saint-Antoine, 283         | I,                   |
| de Sainte-Barbe , 200 JA      | CÉE, 411             |
| de Saint-Benoit ; 271 Jac     | obée, 462            |
| au cancer, 84 Jai             | ap, 65               |
| an chat , 170 Jaf             | one, * 67            |
| de Saint - Christophe, Jan    | min, * 112           |
| 276   id.                     | 582                  |
| au coq, 435 Im                | mortelle; 420        |
| à coton , 422 id.             |                      |
| aux cuillers . 186 Im         | pératoire, 409       |
| à l'esquinancie, 66 Jo        | nc, ** 2:6           |
| aux écus, 86 id.              |                      |
| de Saint-Étienne , 280 id.    | 349                  |
| à l'Epervier , 447            | mar'n; 655           |
| à éternuer, 476 Jon           | ubarbe, 244          |
| aux gueux, 270 id.            | 245                  |
| de Saint-Jacques , 462 id.    | 247                  |
| à jaunir, 391 Iri             | 9, 341               |
| des magiciennes, 280   id.    | 343                  |
| maure, 390 Ifo                | pire; *** 260        |
|                               | ubier, 633           |

#### TABLE FRANÇOISE

| pxiv IABLE F                    | RANÇOISE              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Jusquiame, N.º 52               | Lotier, N.º 375       |
| Ivette, 177                     |                       |
| Juliane, 196                    |                       |
| Juliene, 196                    |                       |
| Junene, 190                     | id. 192<br>Lupin, 361 |
| K.                              | Luferne, 383          |
|                                 |                       |
| KE MIE, 31                      | Lychnis, 329          |
|                                 | M.                    |
| L.                              | 1,,                   |
| •                               | MACERON, 307          |
| LAITRON, 450                    | Mache, 70             |
| Laitue, 448                     | Mais , 520            |
| Laitue, 449                     | Malherbe, 84          |
| Langue-de-Cerf, 541             | id. 320               |
| de-Chien, 82                    | Mandragore; 1         |
| de-Serpent, *542                | Marguerite, 467       |
| Lampfane, 451                   | id. 468               |
| Larma-de-Job, 521               | id. 469               |
| Lafer, 323                      | Marjolaine, 166       |
| Lauréole, 576                   | Maronnier, 604        |
| id. 577                         | Marrube, 135          |
| Laurier, 283                    | id. 147               |
| id. 581                         | id. 149               |
| id. 634                         | Maffe-au-Bedeau; 213  |
| id. 6                           | Matricaire, 470       |
| id. 502                         | Mauve, 24             |
| id. 598                         | id. 26                |
| Lavande; 163                    | id. 27                |
| Lentille, 357                   | id. 30                |
| Lentisque, 549                  | Mayenne; 102          |
| Liege 544                       | Melefe, 560           |
| Lilac, 589, 617                 | Mélianthe, 397        |
|                                 | Melilot, 378          |
| Lierre, 117, 153, 334, 335, 608 | id. 379               |
| Linaire, 117                    | Melinet, 7            |
|                                 | Mélifie, 134          |
|                                 | id. 151               |
|                                 | id. 140               |
|                                 |                       |
| Liveche; 301                    | id. 150<br>Melon; 38  |
| Lobelia, *67                    |                       |
| Lonkite, 534                    |                       |
| Lotter, 974                     | Ménianthe; 49         |
|                                 |                       |

| DES TA                      | BLEAUX. hrv                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Menthe N.º 142              | Nicotiane , N.º 50                      |
| id. 14                      |                                         |
| id. 144                     | 1 277 77                                |
| id. 149                     |                                         |
| id. 439                     | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Menthestre; 144             | 37.16.1                                 |
| Mercuriale, 526             |                                         |
| id. 527                     |                                         |
| Méferéon, 577               |                                         |
| Meslier, 649                |                                         |
| Meum, 300                   |                                         |
| Micocoulier; 606            |                                         |
| Mille-feuille, 479          |                                         |
| Mille-pertuis, 233          |                                         |
| id. 234                     |                                         |
| Millet, 512                 |                                         |
| id. 513                     |                                         |
| Moldavique, 134             |                                         |
| Molene, . 9                 |                                         |
| Moluque, 140                | Olivier 585                             |
| Morelle, 9                  |                                         |
| id. 98                      | Oranger; 624                            |
| Morene; 260                 |                                         |
| Morgeline; 22:              |                                         |
| Morfcateline, 10            |                                         |
| Mors-du-diable; 439         |                                         |
| Mouron, 8                   | de fouris 223                           |
| id. 8                       | Origan, 164                             |
| Moutarde; 20.               | 1 Orge . 516                            |
| id. 20                      |                                         |
| Mufle-de-yeau, . 116        | Ormin , 124                             |
| Muguet,                     | id. 125                                 |
| Muguet,<br>Mûrier noir, 568 | Orobe , 362                             |
| Myrte, 640                  | Orpin , 247                             |
| Myrtille, 599               | 9 id. 248                               |
| . N.                        | Ortie, 136                              |
|                             | id. 137                                 |
| NASITOR, 18                 |                                         |
| Navet, 20                   |                                         |
| Nefflier, 64                |                                         |
| Nenutar, 24                 |                                         |
| Nerprun, 57                 | id. 485                                 |
| Nez-coupé, 61               | Olmonde, 542                            |

#### bxvj TABLE FRANCOISE

| MAN, INDLE P             | CHNCOIS          | E           |
|--------------------------|------------------|-------------|
| P.                       | Peuplier,        | N.º 572     |
| PAIN-DE-POURCEAU, N.º104 |                  | 573         |
| P. liure, 616            | Pervenche,       | 54          |
|                          | id.              | 55          |
|                          | Phlomis,         | 123         |
|                          | Picea,           | 558         |
|                          | Pied-d'alouette, | 393         |
| n . 2"/                  | de-chat,         | 42 E        |
|                          | de-gr flon,      | 256         |
| Paquerette; 467          | de-lievre,       | 377         |
| Parelle, 488             | de-lion,         | 500         |
| Parietaire, - 502        | d'oifeau,        | 369         |
| Parnaffie , 226          | de-pigeon,       | 253         |
| Patience, 488            | de-poule         | 516         |
| id. 486                  | de-veau,         | 106         |
| id. 487                  | Pigamon,         | 255         |
| P. s-d'ane; 463          | Pilofe'le        | 445         |
| Patterade . 217          | Piment,          | 493         |
| Paffe-rage, 188          | Pimprenelle;     | 105         |
| Patle-rote, 25           | Pin ,            | - 559       |
| Paffe-velours 215        | Pirole,          | 235         |
| Pattel - 170             | Piffenlit .      | 444         |
| Patteque, 40             | Pultachier,      | 548         |
| Pavot, 217               | faux             | 615         |
| id. 218                  | Pivoine,         | 261         |
| id. 219                  | id.              | 262         |
| id. 232                  | Plantain .       | 60          |
| Pece , 558               | id.              | 61          |
| Peigne-de-Vénus; 324     | id.              | 62          |
| Perce-feuille, 296       | Platane,         | 570         |
| Perce-monfie, * 543      | Polypode;        | 536         |
| Perce-pierre, 312        | Poireau,         |             |
| Percepier, 501           | Poirce,          | 35 E<br>482 |
| Pecher 629               |                  | 483         |
| Perfil, 315              | Poirier,         | 403         |
| id. 316                  | Pois-chiche ;    | 635         |
| id. 285                  | id.              | 356         |
| id. 286                  | id.              | 363         |
| id. 287                  |                  | 398         |
|                          | Poivre,          | 504         |
| Perficaire, 503          | id.              | 103         |
|                          | Polyrier,        | 565         |
|                          | Pol:um,          | 176         |
| Pet-d'ane 407            | Polygala,        | 120         |

#### D TABLEAUX lxxvi N.º 535 | Polytric, Rapette . Pomme-d'amour, 100 Rapontic . 53 épineuse, Raquette 220 \* 268 Ratuncule, de merveille, 35 1 de terre . Rave, <u>99</u> 207 Réglisse. Pommier . 354 Porreau, 351 616 id. Porte-chapeau, id. Porte-feuille, Reine-des-prés, Potamogeton, 213 Renoncule, Potelée . id. 52 id. Po le-graffe 70 Renouée ; Pouliot . 146 505 Reprife, Pourpier, 216 247 Réféda, id. 226 390 id. Rhubarbe, 18 Prêle; 523 id. id. 524 58 Ricin, 522 Primerolle; Rieble, Primevere, Ronce, 612 id. da Mont-Ida, 613 Prunelier, 627 1 3 626 de Gueldres, Prunier, 596 Palmonaire; Rofeau. 7.7 517 Rofée du foleil, id. 446 224 Pulfatille, 264 Rofier, Pyracantha. 652 6.12 id. id. 643 Romarin . 156 OWINTE-FEUILLE. 273 Roquette, 198 Queue-de-cheval, 524 id. 203 de-pourceau, 314 id. 213 Roffolis, Rue, RACINE vierge, id. 217 34 id. Radix, 255 Raifort, id., 209 Raiponce; 567 Radin-d'Amérique, SABINE, Sabot-de-Notre-Dame, \* 402 de-mer, d'ours, Safran . 426

de-renard,

340

# bavij TABLE FRANÇOISE

| Sagittaire, N.º **   |      | Scordium , N.º    | 174  |
|----------------------|------|-------------------|------|
| Sainfoin,            | 358  | Scorfonere,       | 452  |
| id.                  | 372  | Scrofulaire, 114, |      |
| Salade de Chanoine,  | 70   | Securidaca,       | 662  |
| Salicaire,           | 231  | Seigle,           | 509  |
| Salfifix ,           | 452  | Séné,             | 623  |
| Samole,              | * 85 | des Provençaux,   | 443  |
| Sanicle,             | 303  | faux,             | 66 t |
| Sanicle,             | 325  | batard .          | 662  |
| Sang-dragon,         | 487  | Seneçon,          | 425  |
| Sanguin,             | 648  | Senevé,           | 204  |
| Santoline,           | 433  | Seringa,          | 619  |
| Sapin,               | 557  | Serpentaire }     | 107  |
| faux ;               | 558  | Serpolet,         | 159  |
| Saponaire,           | 333  | Séféli,           | 297  |
| Sarrafine,           | 506  | id.               | 299  |
| Sarrette,            | 412  | id.               | 322  |
| id.                  | 414  | Sifon ;           | 294  |
| Sarriette ;          | 160  | Soldanelle 3      | 12   |
| id.                  | 161  | Soleil,           | 465  |
| id.                  | 162  |                   | 638  |
| Satirion ;           | 399  | Sorghum ;         | 513  |
| id.                  | 400  | Soude,            | 225  |
| id.                  | 402  | id.               | 225  |
| Sauge ;              | 128  | Souchet;          | 518  |
| id.                  | 129  | id.               | 519  |
| id.                  | 130  | Souci ;           | 478  |
| Saule,               | 571  | id.               | 26a  |
| Sauve-vie;           | 537  | Spigelie;         | 48   |
| Savinier,            | 567  | Spirea,           | 620  |
| Savonaire,           | 333  | Squille,          | 350  |
| Saxifrage,           | 93   | Stachis,          | 138  |
| id.                  | 229  | Statice,          | 236  |
| id.                  | 230  | Steechas ,        | 169  |
| Scabieufe,           | 438  | id.               | 420  |
| Scabieufe,           | 439  | Storax,           | 584  |
| Scammonée ;          | 22   | Staphifaigre ;    | 394  |
| Scariole,            | 457  | Sumac,            | 602  |
| Sceau-de-Notre-Dame, | 34   | Sureau,           | 593  |
| de-Salomon,          | 4    | id.               | 594  |
| Scille,              | 350  | Sycomore A        | 614  |
| Scolopendre ;        | 541  | id.               | 617  |

| DESTAB                            | LEAUX. lxxix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.                                | Trolle , N. * * 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Trofcart * aco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Tue-chien 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tacamahaca, 57-<br>Talictron, 20: | Tuling A.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tamarin, ** 62                    | Turbith 4.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tamarife, 62                      | ) ] : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| id. 62                            | Turquette, 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tanaisie, 43                      | Tuffilage . 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taupinambour, 46                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Telephe, *** 22                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Térébinthe, 54                    | TALLERIANES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terre-noix, 20                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thapfic, 320                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thé,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| id. 49                            | Velar, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thim,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| id. 15                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thlafpi , 18:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| id. 18:                           | vergue, 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| id. 18.                           | vermenanc, 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thuya; 56                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilleul, 60                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tithimale,                        | 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tormentille; 27.                  | 1 id. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tortelle , 201                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toque, 13                         | 1 veice , 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toute-bonne : 126                 | 1 151103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id. 127                           | Diancie, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toute-épice, 238                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toute-faine, 22                   | 110101111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trachelion, 6-                    | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tradescante, # 340                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trainaffe, 50                     | / John Commercial Comm |
| Trefle, 49                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| id. 374                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| id. 375                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| id. 376                           | , ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Triolet , 376                     | Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trique-madame; 249                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Troêne, 586                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fin de la Table Françoise des Tableaux.

# TABLE LATINE

## DES TABLEAUX.

| A BIES , N.º 557, 558        | Alyflum, N.º 190                           |  |
|------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Abrotanum , 429 , 430        | Alfine, 222                                |  |
| Absinthium, 427,428          | Amaranthus, 215, 497                       |  |
| Abutilon, 30                 |                                            |  |
| Acanthus, 121, 122           | Ammi, 284                                  |  |
| Acer, 614                    | Amygdalus, 629,632                         |  |
| Acetofa, 484, 485            | Anacampicros, 247, 243                     |  |
| Achillea , 475 , 476 , 477   | Anatallis, 87                              |  |
| Aconitum, 392                | Anasyris, 657                              |  |
| Acorus, 349                  | Anastatica, 183                            |  |
| Actera, 276                  |                                            |  |
| Adiantum, 539                | Anchufa , 72 , 73 , 74<br>Androfæmum , 228 |  |
| Adonis, *268                 | Anemone , 263 , 264 , 268                  |  |
| Adoxa, ' *104                | Anethum, 298, 313                          |  |
| Ægopodium, 302               | America and and and                        |  |
|                              | Angelica, 301, 302, 310, 311               |  |
|                              | Anguria, 40<br>Anonis, 380, 381            |  |
| Æthufa, 290<br>Agrimonia 281 | Anonis, 380, 381                           |  |
|                              | Anthemis, 472, 473, 474                    |  |
| Agrostema , 331 , 332        | Anthirrinum, 116, 117,118                  |  |
| Ajuga, 178                   | Anthyllis, 359                             |  |
| Alaternus, 578               | Aparine, 45                                |  |
| Alcea, 25, 2)                | Aphanes, 501                               |  |
| Alchemilla, 500              | Apium, 185, 186, 187, 188                  |  |
| Alchimilla, 500, 501         | Apocynum, 21                               |  |
| Alkekengi, 101               | Aquilegia, 395                             |  |
| Alifina, **** 268            | Aquifolium, 587                            |  |
| Allium, 351,352,353          | Arbuftus, 58;                              |  |
| Alnus, 564                   | Arbutus, *583                              |  |
| Aloë, 345                    | Arctium, 416                               |  |
| Althæa, 27, 28               | Argemone, 219                              |  |
| Alysson, 150                 | Ariflelechia , 108, 109, 111               |  |
|                              |                                            |  |

| D I             | ESTAE     | LEAUX.          | lxxx      |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                 | N.º 628   |                 | 27.0      |
| Armeniaca,      |           |                 | N.º 132   |
| Arundo,         | 517       | Bryonia,        | 33        |
| Arum,           | 106, 107  | Buhon,          | 287,319   |
| Artemilia, 427  | ,428,429, | Bugloffum, 7    | 2,73,74   |
|                 | 430, 431  | Bugula,         | 178       |
| Afarum, -       | 481       | Bulbocastanem,  | 292       |
| Asclepias,      | 21, 23    | Bunias,         | 198, 213  |
| Afparagus,      | 278       | Bophthalmum,    | 474       |
| Afplenium, 538  |           | Bupleurum,      | 296, 297  |
| • inpicinani,   |           | Barfa Pastoris, | 180       |
| Afperula,       | 535 • 43Z | Butomus,        | * 259     |
| Afperugo,       | 00        | Buxus,          |           |
|                 | . 25      | Duaus,          | 546       |
| Aiphodelus,     | 338       |                 |           |
| Aftragalus,     | 385, 386  | C.              |           |
| Aftrantia,      | 103       |                 | _         |
|                 | 459 , 460 | CACHRYS,        | * 323     |
| Athamanta,      | 300 , 315 | Cakile,         | 198       |
| Atriplex, 489   | 490,491   | Calamintha,     | 152, 153  |
| Atropa,         | 2         | Calceolus,      | 401       |
| Auricula,       | 56        | Calendula,      | 478       |
| Avena,          | 511       | Caltha,         | 478, 262  |
| Azedarach,      | 617       | Campanula ,     | 42 , 43   |
| ,               |           | Camphorara,     | 426       |
| В.              | - 20      | Camphorofina,   | 495       |
| 2.              |           | Canna,          | 346       |
| BALLOTA .       | 135       | Cannabis,       | 530       |
| B. llote .      | 135       | Cannacorus,     | 346       |
| Baltamina ;     | 3:7       | Capparis,       | 243       |
| Belladona,      | 2         | Capr.folium     | 603       |
| Bellis,         | 46z       | Capficum,       | 10;       |
| Berberis,       | 611       | Cardamine,      |           |
| Beta,           | 482, 483  | Cardamindum ;   | 197       |
| Betonica .      | 148       | Cardiaca,       | 396       |
|                 |           |                 | 139       |
| Betula,         | 564, 565  | Cardiospermum,  | 398       |
| Bidens          | 436       | Carduus, 405,   | 400, 407, |
| Bignonia,       | 1112      | o "             | 408       |
| Bistorta,       | 507       | Carlina,        | 482       |
| Biattaria,      | 96        |                 | 418, 426  |
| Blitum,         | 497       | Carum,          | 29 L      |
| Borrago,        | 71        | Carvi,          | 291       |
| Brailica , 193, | 203, 207, | Caryophyllata,  | 27 I      |
|                 | 208       | Caryophyllus,   | 328       |
| Tome            | II.       | ť               | _         |

#### TABLE LATINE lxxxii Caffia. N.º 623, \* 623 | Cnicus, N.º 417, 418 Caffida . Cochlearia, 131 186, 187 Caftanca . 556 Coix, Catanance, 455 Colchicum . 339 Cataria. 170 Colocynthis, 41 Caucalis . Colutea. 321 66 I Celtis . 606 Conium, 289 Centaurea, 405, 411, 413, Convallaria, 3,4 415, 417 Convolvulus, 10,11,12 Centaurium, 415.57 Convza. 423 Cepa, 352 Coriandrum . 308 Ceraftium, 223 Corindum . 398 Cerafus , 630, 631 Cornus, 647. 648 348,465,466 Ceratonia. Corona, Cercis . Coronilla. 662 Cerinthe . Coronopus, 62 Chamædris, 173, 174, 175 Cotinus, 601 Chamæsea. 609 Cotyledon . 20 Chamæmelum , 471,472 , 180 Crambe , 473 Charagus, 651 Chamænerion, 283 Crithnum, 312 Chamcepitys, 177 Crocus, 340 Charophyllum, 304, 305 48 Cruciata, Cheiranthus . 194 Cucubalus ; 330 Chelidonium, 211 , 232 Cucurbita. 39,40 Chenopodium, 492, 493, Cucumis, 36,41,37,38 494 , 495 | Cuminoïdes . 270 Christophoriana, 276 Copressus, 562,563 Chryfanthemum, 468, 469 Cyanus, 413 Chryfosplenium, 93 Cyclamen 3 104 Cicer, 356 Cydonia. 636 Cichorium, 456, 457 Cynanchum; 22 Cicuta, 82,83 289, 290 Cynogloffum, Cinara, 409,410 Cyperus, \$18,519 Circaea, Cypripedium . \* \* 402 Circium, 596 414 Cytifo-genista,

Ciftus,

Citreum .

Clematitis,

Cneorum,

Clinopodium,

Citrus,

227, 240, 241

624 , 625

154, 155

625

270 DAPHNE,

Cytifus,

Datura .

609 Daucus,

D.

658

53

293

576, 577

# DESTABLEAUX. kvezij

| 220                        | ,                           |
|----------------------------|-----------------------------|
| Delphinium , N.º 393 , 394 | Ferrum, N.º 370, 371        |
| Dens leonis, 444, 445      | Ficus, 569                  |
| Dentaria , 199             | Filago, 422                 |
| Dianthus, 328              | Filicula, 533               |
| Dictamnus, 395             | Filipendula, 269            |
| Digitalis, 112, 113        | Filix, 532, 533             |
| Dipfacus, 440, 441         | Forniculum, 298, 299        |
| Doronicum, 464             | Fornum græcum, 362          |
| Dracocephalum, 134         | Fragaria, 273               |
| Dracunculus, 107           | Frangula, 607               |
| Drofera, 224               | Fraxinella, 395             |
|                            | Fraxinus, 544               |
| E.                         | Fritillaria, 348            |
| ECHINOPS, 437              | Fumaria, 389                |
| Echinopus, 4:7             | G.                          |
| Echium, 76                 | J G.                        |
| Elæagnus, 586              | GALEGA, 368                 |
| Elichryfum, 420, 421       | Galeopsis , 136 , 137       |
| Emerus, 662                | Galium, 45, 46, 47          |
| Enhedra . 547              | Gallium, 46, 47             |
| Finhemerum; * 346          | Genifta, 653, 654, 655      |
| Epilobium , 283            | Gentiana, 8, 2, 57          |
| Epimedium, 212             | Geranium, 251,232,253,      |
| Erica, 590                 | 254                         |
| Freca, 203                 | Genm, 229, 271              |
| Erucago; 213               | Gladiolus, 344              |
| Ervum, 357, 367            |                             |
| Fryngium, 326, 327         |                             |
| Erylinum, 206, 200, 195    |                             |
| Equisetum, 523, 524        |                             |
| Efala, 14                  | Gnaphalium, 421             |
| Fupatorium, 424            | Gossipium, 32               |
| Euphorbia, 13, 14, 15, 16  | Groffularia, 644, 645, 646  |
| Euphrafia , 119            | H.                          |
| Evonimus, 618              | П.                          |
|                            | HARMALA, 237                |
| F.                         | HARMALA, 237<br>Hedera, 608 |
| FABA, 360                  | Hedyfarum, 358, 372         |
| Fabago, 239                | Helianthemum, 227           |
| Fagopyrum; 506             | Helianthus, 465,466         |
| Fagus, 555, 556            | Helietropium, 81            |
| Ferula, 319                | Helleborne, 40              |
|                            | fij                         |
|                            |                             |

#### Ixxxiv TABLE LATINE

| Helleborus , N.º 256, 257, | Juniperus , N.º 566 , 567  |
|----------------------------|----------------------------|
| Heracleum, 318             | к.                         |
| Herba Paris , 214          | KALI, 225, 226             |
| Hermodactylus, *343        |                            |
| Herniaria, 498             | Ketmia, 31                 |
| Hefperis, 195, 196         | L.                         |
| Hibifcus, 31               | 1.                         |
| Hieracium, 445,446,447     | LACTUCA, 448,449           |
| Hippocastanum, 604         | Lacryma Jobi, 521          |
| Hippocrepis, 370,371       | Lagoccia, 279              |
| Holcus, 513                | Lamium, 133                |
| Hordeum, 510               | Lapathum , 486 , 487 , 488 |
| Horminum, 124, 125         | Lappa , 416                |
| Humulus, 531               | Larix, \$60                |
| Hydrocharis, * 260         | Lanfana, 451               |
| Hydrocotile, *327          | Laverpitium , 323          |
| Hyofcyamus, 52             | Lathyrus, 364              |
| Hypecoon, 210              | Lavandula , 163 , 169      |
| Hypecoum, 210              | Lavatera, 27               |
| Hypericum, 228, 223, 234   | Lauro-cerafus, 634         |
| Hypochæris, 447            | Laurus, 581                |
| Hyffopus , 168             | Lichen, 543                |
| ,                          | Lens, 357                  |
| I.                         | Lentifcus; 549             |
| JACEA, 411, 412            | Leonurus, 139              |
| Jacobæa, 462               | Leontodon, 444             |
| Jalapa, 65                 | Lepidium , 185 , 188       |
| Jafione, 67                | Leucanthemum, 469          |
| Jaiminum , 582             | Lei coium, 194             |
| Illecebrum, 499            | Liguificum, 301, 322       |
| Ilex, 553, 587             | Ligustrum, 580             |
| Impatiens, 387             | Lilac , 589                |
| Imperatoria, 309, 310      | Lilium , 3 , 347           |
| Inula, 458, 460            | Limonium , 337             |
| Iris, 341,342,342, 343     | Linaria , 117,118          |
| 343                        | Lingua, 54t                |
| Ifatis, 179                | Linum, 334, 335            |
| Hopyrum, *** 260           |                            |
| Juglans, 550               | Lobella, 67                |
| Juncago, *250              | Lonchitis, 534             |
| Juneus 2 226               | Lonicera, 600              |

| DESTAB                                                                                                                                                                                                             | LEAUX. lxxxv                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lotus; N.º 374, 375<br>Lunaria, 191, 192<br>Lupinus', 36t<br>Lupinus', 531<br>Luteola, 391<br>Lychnis, 329, 330, 331, 332, 333<br>Lycopericon, 132, 333<br>Lycopericon, 147<br>Lyfunachia, 88, 86<br>Lythrum', 231 | Momordica, N. 33, 36 Mortis diaboli, 260 Mortis, 568 Mofchatelina, 104 Mufcus, 543 Myofotis, 223 Myofurus, 268 Myrrhis, 306 Myrtus, 646 |
| Lyunum, 23-                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| M. MAJORANA, 166 Malus, 624, 637 Malva, 24, 25, 26, 29                                                                                                                                                             | Napus , 208 Nafturtium , 185 Nepeta , 170 Nerion , 592                                                                                  |
| Marrubium, 141,149 Matricaria, 470,471,520                                                                                                                                                                         | Nerium , 592<br>Nicotiana , 50 , 51<br>Nigella , 238<br>Nux , 550                                                                       |
| Medica , 383<br>Medicago , 383<br>Melia , 617<br>Melianthus , 397                                                                                                                                                  | O, OCHRUS, 365                                                                                                                          |
| Melista, 378, 379<br>Melista, 150, 151, 152<br>Melo, 38                                                                                                                                                            | Ocymum, 172<br>Enanthe, 300                                                                                                             |
| Mentha, 142, 143, 144,<br>145, 146<br>Menyanthes, 49                                                                                                                                                               | Omphalodes , 83<br>Onagra , 282<br>Onobrychis , 358                                                                                     |
| Mercurialis, 526, 527<br>Mespilus, 649, 650, 651,<br>652<br>Meum, 300                                                                                                                                              | Ononis, 380, 381 Onopordum, 407 Ophiogloffum, 542 Ophris, 402                                                                           |
| Millefolium, 475<br>Milium, 512,513<br>Mirabilis, 65                                                                                                                                                               | Opulus, 595, 596<br>Opuntia, 220<br>Orchis, 399, 400, 402                                                                               |
| Moldavica , 134<br>Molle , 605<br>Moluca , 140<br>Molucella , 140                                                                                                                                                  | Oreofelinum, 315<br>Origanum, 164, 165, 166<br>Ornithogalum, 350<br>Ornithopodium, 369                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | F iii                                                                                                                                   |

#### hoccoj TABLE LATINE

| IXXXVJ I A B L L                     | LATINE                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ornithopus, N.º 369                  | Polygonatum , N.º 4                                       |
| Orobus, 362                          | Polygonum, 503, 504, 505,                                 |
| Ofmunda, 542                         | 506,507                                                   |
| Oxalis, 17                           | Polygala, 120                                             |
| Oxis, 17                             | Polypo ium, 533, 534, 536                                 |
| . P.                                 | Polytrichum, *543                                         |
| -                                    | Populago, 260                                             |
| PÆONIA, 261, 262                     | Populus, 572,573,574                                      |
| Paliurus, 616                        | Pornum, 351                                               |
| Panicum, 512,515,516                 | Portulaca, 216                                            |
| Papaver, 217, 218                    | Potamogeton, *213                                         |
| Parietaria, 502                      | Potentilla, 273, 275                                      |
| Paris, 214                           | Primula, 56, 18, 50                                       |
| Parnaffia ; 226                      | Prunus, 626, 627, 628,                                    |
| Paronichia; 499                      | 630,631,634                                               |
| Pastislora, 221                      |                                                           |
| Paftinaca, 317                       | Pfeudo-Acacia 660                                         |
| Peganum, 237                         | Pfeudo-Dictamnus, 141 Pfeudo-Acacia, 660 Pfyllium, 63, 64 |
| Pentaphylloides ; 275                | Ptarmica , 476 , 477                                      |
|                                      |                                                           |
|                                      |                                                           |
| Periploca, 22                        |                                                           |
| Perfica, 629<br>Perficaria, 503, 504 | Pulfatilla , 264<br>Punica , 639 , 640                    |
|                                      | Paris 1                                                   |
| Pervinca, 54,55                      | Pyrola , 235                                              |
| Petafites, 419                       | Pyrus, 635,636,637                                        |
| Peucedanum; 314                      | Q.                                                        |
| Phafeolus, 384                       |                                                           |
| Philadelphus, 619                    | QUERCUS, 552, 553, 554                                    |
| Phillyrea , 579                      | Quinquefolium, 273                                        |
| Phifalis, 101                        | R.                                                        |
| Phlomis, 123                         |                                                           |
| Phytolacca, 277                      | RANUNCULUS, 265, 266;                                     |
| Pimpinella , 105, 288                | 267,268,*268,**268,                                       |
| Pinus, 557, 558, 559, 560            | *** 268 , **** 268                                        |
| Pilacia, 548,549<br>Pilum, 363,365   | Rapa , 207                                                |
| Pifum, 363, 365                      | Raphanus, 200                                             |
| Flantago, 60, 61, 62, 63, !          | Rapunculus, *67, *67                                      |
| 64                                   | Rapuntium, . *67                                          |
| Platamis, 570                        | Refeda , 390 , 391                                        |
| Plumbago, 84                         | Rhabarbarum, 18, 19                                       |
| Polemonium, 94                       | Rhamnus, 607, 616, 575                                    |
| Polium, 176                          | 623                                                       |
|                                      | •                                                         |

#### DES TABLEAUX. lxxxvii N.º 18, 19 | N.º 452 Rheum . Scorfonera. 248 Scrophularia, Rhodiola, 114, 115 Scutellaria, Rhus. 601,602 131 Ribes , 644, 645, 646 Secale, 509 Sedum, 244, 245, 246, 247 Ricinus, 522 Robinia, 660 Selinum, 316 Sempervivum, Rofa, 641, 642, 643 244 Senna, Rofinarinus, 156 623 Roffelis, Senecio, 425, 462 224 Rubeola, 66 Serapias, 40 E Serpyllum, Rubia . 44 159 Serratula. Rubus, 612.613 412, 414 Rumex . 484, 485, 486, Safeli, 299 487, 488 Sida, 30 Rufcus. Sideritis, 148 5,6 \*\* 623 Siliqua, Ruta, 236, 237 545 , Siliquistrum, 656 S. Sinapis, 204, 205 SABINA ; 567 Sifarum, 295 Sifon, Sagittaria; 268 294 Sim, Salicaria . 23 I 294, 295 Salix, S fymbrium, 200, 201, 202, 571 Salfola. 225, 226 Smyrnium, 307 Salvia, 124, 125, 126, Solanum , 97 , 98 , 99 , 100, 127, 128, 129, 130 102 Solidago, 46 t Sambucus. 593 , 594 Samolus. Sonchus, 85 450 Sanguiforba, Sorbus . 638 105 Sanicula, 325 Spartium, 653, 659 Sphondylium, 318 San:olina. 432 , 433 \* 48 Saponaria, Spigelia, Satureia, 157, 160, 161, Spinacia, 525 249,620,269 Spiræa, 162 Satyrium ; 402 Stachys, 136, 138 Saxifraga, Staphyllea, 615 229, 230 Staphylodendron, 615 Scabiofa, 438 , 439 Scandix, Stœchas, 169 304, 306, 324 Schinus, 605 Stramonium, 53 Scilla, Statice, 356, 337 350

Styrax,

Symphitum,

Suber,

373 | Syringa,

518

373

126, 127

Scirpus,

Sclarea,

Scorpioides,

Scorpiurus,

584

554

619

80

#### baxviij TABLE LATINE DES TABLEAUX:

| т.                                            | Tulipa, 347<br>Tufl:lago, 419, 463                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TAMARINDUS, ** 623                            | V.                                                       |
| Tamarifeus, 621, 622<br>Tamarix, 621, 622     | VACCINIUM, 599<br>Valantia, 48                           |
| Tamnus, 34 Tamus, 34                          | Valeriana, 67, *** 67,68,                                |
| Tanacetum , 434, 435                          | Valerianella, 70                                         |
| Telephium, *** 226,247<br>Terebinthus, 548    | Veratrum, 258,259<br>Verbascum, 95,96                    |
| Teacrium . 173 . 174 . 175 .                  | Verbena . 167                                            |
| 176, 177<br>Thalictrum, 255, *** 260          | Veronica, SS, 80, 90. 91, 92<br>Viburnum, 595, 596, 597, |
| Thapfia, 320                                  | 598                                                      |
| Thlaspi, 181, 182, 183, 184, 189              | Vicia, 360, 366<br>Vinca, 54, 55                         |
| Thuya, 561                                    | Viola, 388                                               |
| Thymbra, 161, 162<br>Thymelæa, 576, 577       | Virga aurea , 46r<br>Vitex , 59r                         |
| Thymus, 155,157,158,159.                      | Viris, \$99,610                                          |
| Thysfelinum, 316<br>Tilia, 603                | Ulex, 655<br>Ulmaria; 249                                |
| Tinus, 598<br>Tithymalus, 13, 14, 15, 16      | Ulmus, 588<br>Urtica, 528,529                            |
| Tormentilla, 274                              | Vulneraria, 359                                          |
| Trachelium, 67<br>Tradescantia, *346          | Uva urfi, *583                                           |
| Tragacantha, 386                              | X.                                                       |
| Tragopogon , 453 , 454<br>Tribulus , 250      | XANTHIUM, 403<br>Xeranthemum, 479                        |
| Trichomanes, 535                              | Xilon, 32                                                |
| Trifolium, 376,377,378,379<br>Triglochin, 250 | Ζ,                                                       |
| Trigonella, 382<br>Triticum, 508, 515         | Zacintha, 45t<br>Zea, 520                                |
| Trollius, ** 260                              | Zigophyllum, 239                                         |
| Tropæolem, 396                                | Ziziphus, 633                                            |

Fin de la Table Latine des Tableaux.

DÉMONSTRATIONS



# **DÉMONSTRATIONS**

## ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

CLASSE PREMIERE.

FLEURS MONOPÉTALES, CAMPANIFORMES

Herbes, ou fous-arbriffeaux dont la fleur eft d'un feul pétale régulier, femblable en quelque forte à une cloche, un baffin, un godet.

#### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur campaniforme, dont le pissil devient un fruit mou & assez gros.

## I. LA MANDRAGORE.

MANDRAGORA fructu rotundo. C. B. P. MANDRAGORA officin. L. 5-dria, 1-gyn.

FLEUR. Monopétale, campaniforme, découpée en cinq parties.

Fruit, Mou, rond, succulent, renfermant plusieurs
Tome II. A

Ct. I. forme d'un rein.

ECT. L Feuilles. Grandes, ovales, radicales.

Racine. Grosse, pivotante, divisée en deux, souvent en trois, quelquesois en quatre, presque point fibreuse.

Port. Tige nue, radicale, ne portant qu'une fleur.

Lieu. L'Italie, la Suisse, l'Espagne, la Russie. On la cultive dans nos jardins. 2

Propriétés. L'odeur des racines est, dit-on, forte

Fropriets: Locur des ratines et; ulti-n force & puante. L'écorce étant desserbée, a une saveur acre & amere. Les feuilles sont discussives, atténuantes, résolutives. L'écorce est un violent purgatif par le haut & par le bas. On observe aussi qu'elle est narcotique & assonptissante.

"Usages, On emploie la racine, le fruit, & même les feuilles, Quoique cette plante soit un posson , les Médecins de Vienne commencent à en faire usage intérieurement, donnée en insuson à trèsfegéres doses, pour l'homme depuis 3 ß jusqu'à 7 j. & pour l'animal de 3 j à 3 ji.

OBERNATIONS. La Mandragone differe trop par le port & les parties de la frucification, pour ne pas former un genre particulier; elle appartient à la famille naturelle des 30-lauam : tout dans cette plante annonce fes proprièces venémentes, 10 deur & la faveur; cependant on a off l'employer utilement pour la guérifon de plufieurs maladies graves. On a vu céder à fon action des tumeurs dures, indolentes, ou shirres : deux obfervations font favorables à l'ufage interne de la poudre de la racine pour la goutre , dont les douleurs ont cé calmées & les accès retardés. Ces obfervations méritent d'etre reprifes. Si la Mandragore excite le vomiffement, ce n'est qu'il haute doic comme poison. Sa principale veru est d'etre s'upédiante & narcorique : ectte propriéte trésié dans les racines, les feuilles & le setuilles & les feuilles & les feuille

,

fruit ; celui qui, suivant Spon (\*), mangea de la racine de « Mandragore pour de la réglisse, éprouva des cardialgies, des désaillances & le délire.

CL. I. ECT. L

#### 2. LA BELLADONE.

BELLADONA majoribus foliis & floribus.

ATROPA belladona, L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée en cinq parties fouvent inégales.

Fruit. Mou, divisé intérieurement en deux loges qui contiennent les semences, & qui sont remplies d'un suc vineux.

Feuilles. Géminées, ovales, entieres, molles, velues.

veiues.

Racine. Groffe, longue & branchue.

Port. Les tiges droites, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, un peu molles & velues , feuillées, rameufes. Les fleurs axillaires. Une fleur à chaque péduncule. La corolle d'un vert pourpré, la baie noire, liffe.

Lieu. Les montagnes des Alpes, du Bugey, des

Cévennes. Lyonnoise. 34

Propriétés. Cette plante a à peu près les mêmes vertus que la Mandragore & les Solanum. C'est

un violent narcotique, vertigineux.

Ulages. L'on se ser principalement des-bates & des feuilles, Extéricurement les seuilles fraîches pilées & appliquées, sont résolutives. On les emploie en insuson, prises intérieurement pour les

<sup>(\*)</sup> Spon, célebre Médecin de Lyon, qui fleurifloit vers le fia du dernier fiecle. Son Voyage de Grece est encore aujourd'hui un des meilleurs : il étoit aufi grand Andquaire que Médecia recommandable par les vafles connoissances. A ij

#### CAMPANIFORMES.

SECT. L.

cancers, à la dose de 3 j pour l'homme, & pour l'animal de 3 Bà 3 j. Les vomitifs & les acides sont le contre-poison

de cette plante & de la précédente.

OBSERVATIONS. J'ai vu. comme M. de Haller, manger impunément une ou deux baies de Belladone, i'en ai moimeme mangé une sans avoir éprouvé le moindre accident : cependant plusieurs faits prouvent qu'à haute dose ces baies sont vénéneuses : elles ont causé le vomissement . des défaillances, le sommeil léthargique, le délire, les convulsions, la paralysie & la cécité. Cependant le suc des feuilles a été souvent éprouvé salutaire dans la dys-Senterie, par Gessner; dans le cancer des mamelles, les carcinomes, les ulceres malins, par Junker, Marteau, Degner. Les observations négatives rapportées par plufieurs Médecins, ne prouvent rien. Qui peut guérir un Teul cancer fur cent avec le fuc de la Belladone - recule les bornes de l'Art. Nous avons radicalement guéri un carcinome à la langue en n'employant pendant un mois que ce seul remede. On peut prescrire l'extrait de la Belladone, comme celui de Cigue, depuis quatre grains; il est moins actif . & peut, en augmentant insensiblement les doses, se prendre chaque jour jusqu'à 24 grains. Cet extrait excite la fueur, augmente les pulsations du pouls, cause une plus grande chaleur à la peau.



#### SECTION II.

Des Herbes à fleur en cloche ou en grelot, dont le pistil devient un fruit mou & assez petit.

#### 3. LE MUGUET.

LILIUM convallium album. I. R. H. CONVALLARIA majalis. L. 6-dria, 1-gyn.

 $F_{\it LEUR}$ . Monopétale, campaniforme, en grelot, découpée en fix fegmens repliés.

Fruit. Sphérique, mou, rouge, rempli de pulpe, à trois semences dures.

Feuilles. Elles font pour l'ordinaire au nombre de deux, ovales, lancéolées, radicales & s'embraffent par leur bafe. Racine. Horizontale, noueuse, traçante,

ligneufe.

Port. La tige est nue; elle s'éleve à un demipied, porte plusieurs fleurs disposées en grappes, & rangées d'un seul côté.

Lieu. Dans les bois. Lyonnoise. 24

Propriétés. Les fleurs sont d'une odeur pénétrante, très-agréable, d'une faveur un peu amere. Elles font attenuantes, antispasmodiques, & tiennent le premier rang entre les céphaliques.

Usages, L'on se sert des fleurs & rarement des racines. On en distille une cau simple qui se donne pour l'homme à la dose de 3 iv. Les fleurs réduites en poudre se prescrivent à la dose de 3 i. & pour l'animal la poudre de 3 B à 3 i.

CL. I. SECT. II.

OBSERVATIONS. Le Muguet varie par ses seuilles, qui font larges ou étroites; par ses fleurs, le plus souvent blanches, quelquefois incarnates; par fa hampe, quelquefois très - courte. La racine & les feuilles sont aussi ameres. Quelques Praticiens ont ordonné avec fuccès la poudre des baies desséchées, dans l'épilepsie dépendante des affections vermineuses, & dans les fievres intermittentes. Les fleurs desséchées font éternuer : elles fournissent une très-petite quantité d'huile essentielle. On retire d'une masse de fleurs fermentées, une liqueur spiritueuse assez agréable. L'infusion aqueuse est amere ; l'extrait par l'esprit-de-vin qui répand une odeur de cire, est purgatif; on retire une belle couleur verte des feuilles macérées avec la chaux. Nous avons éprouvé de bons effets de la poudre des fleurs, dans une douleur de tête invétérée : le malade rendit une étonnante quantité de scrosités par les narines, après avoir pris quelques jours cette poudre comme du tabac.

#### 4. LE SCEAU DE SALOMON.

POLYGONATUM latifolium vulgare. C. B.P. CONVALLARIA polygonatum. L. 6-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale, campaniforme, en tuyau évasé par le bout & découpé en six crenelures.
Fruit. Mou, noir, arrondi, contenant des se-

mences ovales, dures, blanches.

Feuilles. Ovales, oblongues, alternes, am-

plexicaules.

Racine. Longue, fibreuse, articulée, située

transversalement à fleur de terre.

Port. La tige est anguleuse, courbée; elle s'éleve à la hauteur d'un pied & demi au plus. Les seurs blanches & à segmens verts, sont solitaires ou deux à deux & axillaires.

Lieu. Dans les bois. Lyonnoise. 24

Propriétés. Les racines ont un goût doux, mais un peu acre. Elles sont vulnéraires, astringentes. Usages. On n'emploie que la racine intérieure- SECT. IL

ment. On s'en sert en décoction, pilée & appliquée extérieurement.

OBSERVATIONS. Les racines offrent comme des empreintes de cachet sur leurs nœuds. Je ne vois aucune raison folide pour distinguer en deux especes le Sceau de Sa-Iomon à une fleur ou à deux, & celui à plusieurs fleurs, le Convallaria multiflora : le fol cause seul cette différence, de même que la largeur des feuilles, la hauteur de la tige & la grandeur de la corolle. Verloss recommandoit le cataplasme de la pulpe des racines dans l'inflammation de la matrice après l'accouchement : il est très-utile dans les échimoses : les baies font vomir, & une forte décoction des feuilles cause des nausées.

Nous avons dans nos montagnes de Pilat le Sceau de Salomon à feuilles en anneaux, le Convallaria verticillata, dont la tige est fistuleuse, les feuilles en anneaux, étroites, trois ou quatre à chaque nœud : les fleurs sont plus perites, pendantes, plusieurs ensemble au-dessous des feuilles : les baies sont violettes. On le trouve aussi dans

les plaines du Nord.

## HOUX FRELON.

Buis piquant. Petit Houx.

Ruscus myrti-folius aculeatus. C. B. P. Ruscus aculeatus. L. diac. fyngen.

Fleur. Monopétale, en grelot, découpée en six segmens; le calice découpé & attaché aux feuilles en desfus.

Fruit. Rond, mou, contenant une, deux ou trois graines dures & reslemblantes à de la corne. Feuilles. Alternes, fessiles, ovales, lancéolées, terminées par une pointe piquante.

Racine. Groffe, noueuse, tracante, blanche.

Port. Les rameaux s'élevent à la hauteur de deux pieds; ils font souvent verticillés deux à SECT. IL deux, trois à trois, ou quatre à quatre. Les fleurs font folitaires.

Lieu. Les haies, les bois. Lyonnoise. 24

Propriétés, La racine est une des cinq racines apéritives majeures; elle est d'un goût âcre & amer. Elle est emménagogue & un puissant diurétique. Les feuilles sont d'un goût amer & astringent, & les baies ainsi que les feuilles jouissent des mémes qualités que les racines, mais dans un moindre degré.

Usages. Toutes les parties de cet arbrisseau sont d'usage en Médecine dans les tisanes, apozemes apéritifs. On se sert communément de la racine, à la dose de 3 B à 3 j. Les feuilles en décoction dans du vin blanc, à la dose d'un verre le matin, ou & B en substance. Les baies en décoction, à la dose de 3 i pour l'homme; & pour l'animal la racine depuis 3 ij à 3 iij. La décoction de 3 iii dans du vin blanc to 1.

OBSERVATIONS. Ce que Linné appele le nectaire, est un petit godet ovale, succulent, couronné dans sa partie supérieure par trois antheres blanches, pulvérulentes, réunies par leur baie. J'ai souvent trouvé des nectaires offrant étamines & le germe : le péduncule est très-court ; il nait du centre de quelques écailles sur le nerf de la feuille, un

peu au-dessius de la base.

La décoction des racines & des feuilles donne une zisane qui augmente le flux des urines ; nous l'avons souvent ordonnée avec avantage contre la chlorose, la suppression des menstrues avec atonie, l'hydropisie, la leucophlegmatie, à la fuite de fievres intermittentes : elle a aufli réuffi dans les dartres , la gale. C'est une des grandes reffources thérapeutiques dans toutes les maladies qui reconnoissent pour principes l'atonie des fibres & la stagnation des humeurs.

Les semences roties comme le case, sournissent une boisson très-agréable qui augmente le cours des urines.

# Ct. I.

# 6. LE LAURIER ALEXANDRIN CL. Secr.

Ruscus angustifolius fructu folio innafcente. I. R. H. Ruscus hypophyllum. L. diæc. fyngen.

Fleur. Monopétale en grelot, très-petite, attachée aux feuilles en-deflous.

Fruit. Rond, menu, rouge, contenant deux femences femblables à celles du précédent.

Feuilles. Plus larges que celles du Houx frelon,

arrondies, nerveules, pliantes, fans épine.

Racine. Longue, blanche, fibreuse, dure, noucuse.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux pieds, & font flexibles, rondes, vertes, menues. Lieu, L'Italie, II fe cultive aifément dans nos

jardins. 4.

Propriétés. Les racines font moins apéritives que

celles du précédent. Les feuilles ont une vertu vulnéraire & astringente.

Usages. On se sert des racines en tisane & en décoction dans le vin blanc, à la dose de 3 j sur chaque pinte de vin pour l'homme, & pour l'animal de 3 iv.

L'on peut réduire en poudre les racines & les feuilles, que l'on donne depuis un jusqu'à deux gros pour l'homme, & pour l'animal de 3 ß à 3 j.

OBSERVATIONS. Que qués observations assurent l'usage de la décoction des feuilles en gargarismes, dans le relàchement ou la chute de la luette. SECT. III.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, dont le pistil se change en un fruit sec à une ou plusieurs capsules.

## 7. LE MELINET.

CERINTHE quorumdam major, flore ex rubro purpurascente. 1. R. H. · CERINTHE major. L. 5-dria, 1-gynia.

 $F_{\it LEUR}$ . Monopétale, campaniforme, dont le tube est court, le limbe tubulé, rensié, divisé en ses bords en cinq parties, évalé. Le calice divisé en cinq parties, dont deux étroites, & trois plus larges.

Fruit. Composé de deux corps osseux, aplatis d'un côté, arrondis en dehors; divisé extérieurement en deux loges qui contiennent chacune deux semences obrondes & terminées en pointe.

Feuilles. Amplexicaules, fimples, entieres, rudes au toucher, fur-tout dans la variété jaune.

Racine. Pivotante, fusiforme.

Port. Tige herbacée, cylindrique, rameuse, lisse, haute d'un pied; les feuilles alternes; les fleurs pédunculées sur les côtés de la tige, & pendantes; la corolle d'un rouge pourpré & quelquefois jaune.

Lieu. Les pays chauds, () Propriétés. Cette plante est rafraîchissante, lé-

gérement astringente.

#### CAMPANIFORMES.

Usages. On l'emploie en décoction pour appailer les inflammations des yeux. Ct. L SECT. III.

OBSERVATIONS. Il y a une belle variété, dont les feuilles sont chargées de petites verrues & de taches blanches. Le suc de cette plante offre un nitre pur ;il est béchique & expectorant. Quoique les semences ne soient pas nues, elle appartient à la famille des Aspéri-feuilles.

#### 8. LA GRANDE GENTIANE.

GENTIANA major lutea. C. B. P. GENTIANA lutea. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Monopétale en roue, évalée & décou-

pée de cinq à huit segmens.

Fruit. Membraneux , ovale , à quatre faces , pointu, à une seule loge remplie de semences plates, orbiculaires & comme feuilletées.

Feuilles. De la tige sessiles, embrassant la tige par le bas, unies & luisantes. On y voit des nervures qui partent de la base & vont aboutir aux extrémités comme dans les plantains. Les radicales ont des pétioles.

Racine. Grosse, charnue, spongicuse, tracante, jaune intérieurement, à écorce brune noirâtre. Le grone principal est perpendiculaire, ride, à anneaux.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux coudées, elles font simples, lisses, & les fleurs sont verticillées, sessiles, jaunes.

Lieu. Les hautes montagnes de l'Europe, dans

le Lyonnois à Tarare. 24

Propriétés. La racine est d'une saveur trèsamere. Elle est tonique, stomachique, vermifuge, fébrifuge, déterfive.

Usages, L'on n'emploie que sa racine. On la donne pour l'homme depuis 3 ß jusqu'à 3 ij, &

#### CAMPANIFOR MES

pour l'animal de 3 j à 3 ij. On applique sur les ulceres sa décoction melée avec du miel. SECT.III.

> OBSERVATIONS. Le calice est en spathe ou gaine à deux valves : on trouve à la naissance du germe quelques tubercules verdatres. Cette belle plante ravit tous les Botanistes qui herborisent sur les hautes montagnes ; sa grandeur, la multitude de ses fleurs fixent leur attention; d'ailleurs c'est une des plus célebres en Médecine. Les bestiaux ne touchent point à cette plante, c'est pourquoi on la trouve en grande quantité sur les hautes montagnes: on l'éleve difficilement dans les jardins, vu que ses semences sont presque toutes stériles. C'est de tous les amers le moins nauséabonde. Un morceau de viande novée dans une forte décoction de Gentiane, s'est conservé deux mois sans pourriture. Une foule d'observations que nous avons vérifiées, prouvent que la décoction, ou plutôt l'électuaire miellé de Gentiane donné à une ou deux onces par jour, est un remede souverain dans les fievres intermittentes, empatement des visceres, langueur d'estomac avec glaires, relachement. Il n'est pas moins utile dans la chlorose, les maladies cutances, dartres, gale, les ulceres : dans ce dernier cas, on lave l'ulcere avec la décoction, sur-tout s'ils sont scrophuleux : enfin c'est un des remedes les plus utiles & qui méritent le plus l'attention des Praticiens. Dans quelques fujets la Gentiane devient purgative.

#### 9. LA GENTIANE CROISETTE.

GENTIANA Cruciata. C. B. P. GENTIANA cruciata. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Monopétale, campaniforme, tubulée, à quatre ou cinq dentelures; entre chaque dentelure des appendices simples ou divisés.

Fruit. Ovale, fuliforme, semences presque

arrondics.

#### CAMPANIFORMES. 13

Feuilles. Ovales, lancéolées, à cinq nervures, attachées par leur base & embrassant la tige en Ser.

Racine, Très branchue.

Port. La tige haute d'un pied, droite, simple, couverte de feuilles opposées, terminée par une fausse ombelle.

Lieu. Le même. Lyonnoise. 4

Propriétés, La racine est stomachique, fébrifuge. Usages. Elle n'est presque pas d'usage en Médecine, quoique vantée par quelques Auteurs, & méritant de l'être pour les sievres intermittentes & les vieux ulceres.

- I." OBSERVATION. Non-seulement ces deux especes de Gentiane méritent les regards des Médecins, mais encore plusieurs autres qui sont aussi ameres. 1.º Le Gentiana purpurea, la Gentiane pourprée à fleurs rouges, campaniformes, verticillées, à calice comme en spathe, à feuilles radicales inférieures, pétiolées & elliptiques. On la trouve à la Grande-Chartreuse; sa racine est aussi amere que celle de la jaune. 2.º Le Gentiana pneumonanthe, la Gentiane des marais qui se reconnoît aisement par ses feuilles étroites , offrant à leurs aisselles une seule fleur affise, d'un bleu clair. On la trouve dans les terres aquatiques, plus communément en Lithuanie. Sa racine est aussi très-amere. On en a employé utilement la décoction dans les enflures œdémateuses qui accompagnent les luxations. 3.º Le Gentiana amarella, la Gentiane d'automne à corolle hypocratériforme, en soucoupe, barbue dans la gorge, à cinq segmens, dans les prés, très-amere. La Gentiane petite Centaurée & la Chlore, sont du même genre naturel; mais nous en traiterons ailleurs.
- II. OBBEN ATION. Le genre des Gentianes nous prouve fur-tout que l'Auteur de la Nature n'a pas toujours conflitué les familles naturelles par la reffemblance de la fleur & du fruit; car nous trouvons des Gentianes à quatre, cim & huit étamines, à corolles en entonnoir,

#### 14 CAMPANIFORMES.

en cloche, en rosette, à quatre segmens, à cinq & à
Ct. L. huit, à fruit uniloculaire & biloculaire.

Sect. III. Dans le Gentiana acaulis, la Gentiane sans tige, la fleur est beaucoup plus grande que la tige; dans le Gentiana pyrenaica que nous avons cueilli aux Pyrénées,

la corolle en entonnoir à dix segmens.

Nous avons sur la montagne de Saint-Cyr une jolie petite Gentiane dont la corolle à quatre segmens est ciliée, dont les feuilles jaunaires sont succulentes, oyales, élancées, dont la tige est simple, haute de deux ou trois pouces. Cest le Gentiana ciliata de Linné. Elle seurissoit le 6 de Novembre. Nous devons cette espece à une de ces femmes rares, dont la beauté, l'esprit sont les moindres qualités, mais qui deviennent précieuses lorsqu'un cœur bienfaisant leur fait marquer chaque jour de leur vie par des bienfaits: quel est celui de mes concitoyens qui à ces traits ne reconnoitra l'aimable & vertueuse Madame F \*\* \*. Que son exemple apprenne qu'une jeune & jolie femme peut aimer & cultiver les Sciences utiles & agréables, sans négliger ses devoirs de bonne mere, d'épouse vertueuse & de citoyenne bienfaisante. Cette femme charmante n'est pas la seule dans notre ville qui cultive avec succès la Botanique; d'autres aussi aimables, dont l'esprit , la fortune & la beauté ne sont pas des titres de frivolité, osent chercher des plantes, les préparer & les dénommer. J'ai vu avec plaisir Mesdames de C .... & B. Dus.... parler Boranique avec précision, en développer les principes & savoir dénommer méthodiquement les especes les plus communes, les plus utiles ou les plus curieuses. C'est encore une des bonnes œuvres de l'immortel Jean-Jacques Rousseau, d'avoir inspiré aux femmes du goût pour une Science trèsagréable qui, en fixant leur imagination, les détourne des occupations frivoles qui le plus souvent deviennent funestes pour leur santé.

# 10. LE GRAND LISERON.

SECT. III.

CONVOLVULUS major albus. C. B. P. Convolvulus sepium. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, très-grande, campaniforme, évafée & blanche, à cinq plis. Le calice campaniforme à cinq feuillets.

Fruit. Presque rond, membraneux, à trois loges, enveloppé d'un calice, contenant deux ou trois semences anguleuses & pointues.

Feuilles, Simples, entieres, en forme de fer de

fleche, tronquées par-derriere.

Racine, Longue, menue, blanche, fibreuse.

Port. Les tiges longues, grêles, farmenteuses, cannelées, grimpantes, s'entortillant aux plantes voisines. Les péduncules à quatre faces sont de la longueur des pétioles, & naissent à côté des pétioles. Les deux feuilles florales sont très-grandes, en forme de cœur, & plus longues que le calice qu'elles embrassent,

Lieu. Les haies, les buissons, Lyonnoise. 2 Propriétés. Cette plante est purgative, résolu-

tive , vulnéraire , anodine , & un excellent déterlif. Usages. L'on donne son suc laiteux & résineux depuis vingt jusqu'à trente grains pour l'homme, & de 3j à 3 ij pour les animaux, & 3 viij de la décoction d'une ou deux poignées des feuilles. Extérieurement on les applique en cataplasme, après une légere coction.

OBSERVATIONS. Les feuilles & la tige contiennent une assez grande quantité de suc laiteux âcre. Non-seulement le suc épaissi, mais encore la décoction des feuilles, & sur-tout le suc, purge très-bien, comme nous l'avons souvent éprouvé; cependant ce purgatif indigene est tout-à-fait négligé. Les feuilles pilées & appliquées sur

les tumeurs froides, les animent & les disposent à la CL.I. résolution. Les cochons recherchent les racines & les Sect.III. mangent avec avidité.

#### II. LE PETIT LISERON.

CONVOLVULUS arvensis minor, flore roseo.

C. B. P.

Convolvulus arvensis. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, campaniforme, plus petite que la précédente, de couleur rose ou blanche.

Fruit. Arrondi, menu, semences anguleuses. Fruitles. Lisses, en forme de fer de sleche aigu de tous côtés; les pétioles plus courts que les feuilles.

Racine. Longue, menue, rampante, peu fibreuse,

Port. Les tiges gréles, foibles, s'entortillent comme celles de la précédente. Les fleurs font axillaires & leur péduncule est prefque égal aux feuilles. Les braétées petites, éloignées du calice, Liau. Le bord des grands chemins, les jardins,

Lyonnoife, 24

... Propriétés. Cette plante est anodine, détersive, vulnéraire; & fuivant M. de Tournefort, c'est un des meilleurs vulnéraires de la Médecine. Le suc des feuilles est aussi purgatif.

Usages. On s'en sert pilée & appliquée sur les blessures, & en décoction pour l'intérieur.



# 12. LA SOLDANELLE

ou Choux marin.

CONVOLVULUS maritimus nostras, rotundifolius. Moris.

CONVOLVULUS soldanella. L. 5-dria. ı-gynia.

Fleur, Monopétale, campaniforme, à bords renverfés.

Fruit. Presque rond, membraneux, contenant des semences anguleuses & noires.

Feuilles. En forme de rein , lisses , luisantes , soutenues par de longs pétioles.

Racine. Menue, fibreuse.

Port. Les tiges sont grêles, pliantes, sarmenteuses, rampantes, rougeatres.

Lieu. Les bords de la mer. 24

Propriétés. Toute la plante a un goût âcre, amer, un peu salé. Elle est purgative, hydragogue.

Usages. Cette plante réduite en poudre se donne depuis un demi-gros jusqu'à un gros pour l'homme, & de 3 8 à 31 pour le cheval. Il en est de même en proportion de son extrait. La dose du suc tiré par expression est de 3 6. Si on le fait épaissir jusqu'à consistance, on le donne depuis un gros iufqu'à un gros & demi.

OBSERVATIONS. Nous possedons encore dans notre Province du Lyonnois un autre Liseron, Convolvulus Cantabrica, qui se distingue aiscment par sa tige redressée, non entortillée, par ses seuilles linaires, lancéolées, par ses péduncules portant deux fleurs. On peut l'appeler Liseron à seuilles de linaire : il se trouve à Roche-Cardon auprès du moulin, & ailleurs. Tome II.

Ct. I. SECT. III.

# 13. L'ÉPURGE.

TITHYMALUS latifolius cataputia didus. C. E. P.

EUPHORBIA lathyrus. L. 12-dria, 3-gyn.

. Fleur. Monopétale, campaniforme, divifée en quatre ou cinq pieces égales & épaisses. Les nectaires lunulés; étamines jusqu'à trente.

Fruit, Lisse, triangulaire, divisé en trois loges; les semences sont presque rondes, remplies d'une moëlle blanche.

Feuilles. Elliptiques, d'un vert de mer, trèsentieres, placées deux à deux, ou trois à trois. longues & lifles.

Racine, Garnie de quelques fibres capillaires. Port. La tige s'éleve ordinairement à la hauteur de deux ou trois pieds. Elle est ronde, folide, d'un vert rougeatre, rameuse dans le haut. L'ombelle est divisée en quatre; elle se subdivise deux à deux. Les fleurs naitlent au fommet des tiges.

Lieu, Les bords des chemins, Lyonnoise, ~ Propriétés. Sa racine est d'une saveur fade quoique acre. Sa vertu est d'etre purgative, hydragogue, émétique; fon suc est dépilatoire.

Usages. Remede peu utité par les Médecins . mais familier chez les Payfans qui en prennent depuis dix jusqu'à vingt grains. Extérieurement on emploie son suc pour ronger les verrues.

On peut en donner intérieurement aux animaux

depuis cent grains à cent cinquante,

OBSERVATIONS. Pai fouvent vu des Payfans se purger avec le firit de cetre Epurge ; cela les évacue par le haut & par ie bas avec violence. Sur cent au moins, un feul für attig é d'inflammation aux intestins. Si parmi les plantes Européennes on yout trouver un spécifique contre les maladies vénériennes, ce sera dans les préparations des Tithymales : quelques expériences bien fûres nous le font espérer. C'est en vain qu'on nous cite SECT. Ill. les funestes effets des Tithymales, cela ne prouve rien : on devroit donc aussi proscrire l'Opium qui mal manic. a produit de plus ficheux événemens.

## 14. LA GRANDE ÉSULE.

TITHYMALUS palustris fruticosus. C. B. P. ESULA major. Dod. Pempt.

EUPHORBIA palustris. L. 12-dria, 3-gyn.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée en quatre parties; les nectaires entiers.

Fruit, Relevé de trois coins, tout chargé de verrues, divisé en trois cellules qui renferment chacune une semence presque ronde.

Feuilles. Alternes, lancéolées, unies, à dents de

Racine, Très-groffe, blanche, ligneuse, rampante.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux ou trois pieds; les rameaux plus longs que l'ombelle. L'ombelle est divisée en deux, trois ou pluticurs parties.

Lieu. Les terrains marécageux, les bords des rivieres. 2

Propriétés. Sa qualité est très-âcre ; son suc ou lait est odontalgique; son écorce & sa racine vésicatoires, caustiques, inflammatoires, purgatives.

Usages. On emploie la racine, l'écorce & l'herbe, le tout très-rarement & avec beaucoup de prudence. Sa dofe est de 3 s pour l'homme & de 3 6 pour l'animal,

#### CL. I. SECT. III.

# 15. LA PETITE ÉSULE.

TITHYMALUS cyparissias. C. B. P. Euphorbia cypariss. L. 12-dria, 3-gyn.

Fleur. Nectaires lunulés, douze étamines.

Fruit. Capfule lifle.

Feuilles. Celles de la tige étroites, fétacées, lancéolées, femblables à celles du Cyprès dont elle a pris fon nom.

Racine. Grosse, très-fibreuse.

Port. Ses tiges s'élevent depuis un jusqu'à deux pieds; il y a des rameaux stériles. L'ombelle est très-divisée; elle se subdivisée deux à deux; les bractées en cœur.

Lieu. Les terrains humides, incultes, le bord

des chemins, Lyonnoise, 24

Propriétés. Cette planté jouit des mêmes qua-Ulages. Ilités que la précédente; & toutes les deux font mortelles pour les brebis, sur-tout la dernière.

Obsentations. Cest avec la poudre des seulles de cette espece que nous préparions notre purgatif polycreste: le principe résneux est si bien masqué par le mucilage & le corps ligneux, qu'il irrite moins que dans le Jalap, Jussifie précer les seulles aux racines. On ne peut mier que les Anciens, & sur-tout Ruland, n'aient guéri plusseurs madelles graves avec cette Esse. Ceux qui la craignent devroient aus professes de la Jalap. Tous les Titdymales contennent plus ou moins de ce suc latteux drastique, qui, applique sur la agistent interieurement comme des véscatories, de meme que tous les autres purgatifs actifs.

Outre les quatre especes décrites sous ce genre, il est agréable d'en pouvoir d'nommer quelques aures très-

communes, au moins dans nos Provinces.

1.º L'Euphorbia peplus, le Tithymale à feuilles rondes, très-entieres, dont l'écorce, à une dragme, a guéri quelques hydropiques.

CL. I. SECT. III.

2.º L'Euphorbia exigua, le Tithymale à feuilles aigues, dont les feuilles sont étroites, linaires, & les brackées lancéolées, terminées par une pointe. C'est le plus petit de tous.

3.º L'Euphorbia dulcis, le Tithymale doux, à feuilles elliptiques, très-entieres, opposées, à fruit

rouge, rude.

4.º L'Euphorbia helioscopia, le Tithymale réveillematin, à feuilles cunéisormes, dentelées. Son lait ost à peine âcre; il est cependant bon purgatif.

5.° L'Euphorbia esula, le Tithymale à seuilles de lin, à seuilles linaires, à nectaires un peu échancrés.

En faifant fécher ses feuilles au four, & en les mélant pulvérifées avec de la gomme, on obtient un purgatif rtès für, avec lequel on peut dompter les fievres intermittentes les plus rebelles : la dose est de vingt grains de la poudre.

6.º L'Euphorbia filvatica, le Tithymale des bois à feuilles elliptiques, velues, à bractées embraffant réunies par leur base les péduncules. Son odeur est fétide.

C'est un des plus corrolifs.

Tous cet Tithymales bien vérifiés, offrent différent degrés d'activité; d'où l'on peut conclure que maniés par des Praticiens fagement hardis, ils pourroient produire des effets très-avantageus; cependant on les néglige, quoiqu'une foule d'obtervations anciennes parlent en leur faveur; & par une étornante contradiction, les Médecins ordonnent chaque jour dans les maladies d'atonie, des drogues étrangeres qui ne sont que des suc résneux plus acres dans leurs plantes vivantes que celui de nos Tithymales.



#### Ci.I. Sect.III.

# 16. LE PETIT TITHYMALE.

TITHYMALUS exiguus glaber, nummulariæ folio. C. B. P.

Euphorbia chamwcyfe. L. 12-dria, 3-gyn.

Flour. Comme dans la précédente. La capsule Fruit. Printée de poils.

Feuilles. Crenelées, arrondies. Racine. Tortueuse, fibreuse.

Port. Les tiges font litles, presque couchées; les fleurs solitaires & axillaires. Les dentelures des feuilles sont égales, les rameaux alternes & bifurqués.

Lieu, Les terrains fablonneux des Provinces méridionales de France. Lyonnoife, 🔾

Propriétés. Ce Tithymale est aussi nuisible Usages. aux moutons, que les autres; & ses vertus sont les mêmes.

# 17. L'ALLELUIA à fleur jaune.

Oxis lutea. J. B.
Oxalis corniculata. L. 10-dria, 5-gyn.

Fleur. Monopétale, campaniforme, composée de cinq pétales, réunis un peu au-dessus des ongles.

Fruit. Divisé en cinq loges élastiques; les semences sont sous-orbiculaires.

Feuilles. Alternes, pétiolées, ternées; les folioles

entieres, en forme de cœur, fessiles.

Port. Tige herbacée, diffuse, très-branchue; les sleurs jaunes à pétales ovales, pédunculées,

axillaires, presque en ombelle, composée de deux, trois ou cinq fleurs. On y remarque des seuilles florales linéaires.

CL. I. SECT. III.

Racine. Fibreuse, horizontale, stolonifere.

Lieu. Communement l'Italie; dans les terres fablonneuses au bord du Rhône; spontanée dans

les jardins. O Propriétés. Cette plante a un goût acide; elle est rafraîchissante & tempérante; elle est peu employée en Médecine; on la joignoit autrefois aux antiforobutiques.

OBSERVATIONS. L'Oxalis acetofella, le petit Alleluia à fleurs blanches, bleues ou pourpres, qui se trouve fur les montagnes, dans les bois, à Mont Pilat & à Mion en Dauphiné, & qui est très-commun dans les plaines de Lithuanie, a la racine écailleuse, dentée, qui produit sans tiges des seuilles à longs pétioles, ternées, un peu velues, & des péduncules ne portant qu'une fleur plus grande que celle de la précédente. Ces deux especes font fensitives dans leurs capsules & leurs feuilles qui s'agitent à l'approche d'une main électrique, fur-tout lorsque la tempête menace. Elles contiennent un sel esfentiel, acide, très-analogue à la crême de tartre : sel admirable pour tempérer la fougue du fang dans les fievres ardentes, inflammatoires, & pour arrêter la pugridité dans les fievres malignes, miliaires, fcarlatines; ce font d'ailleurs d'excellens antiscorbutiques; & ce qui doit faire admirer les vues de la Providence, c'est que ces plantes font très-communes dans les pays qui par leur fite ou autres causes, sont les plus affligés du scorbut, & des fievres ardentes.



CL. I. SECT. IV.

### SECTION IV.

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, à une seule semence.

# 18. LA RHUBARBE.

RHABARBARUM folio oblongo crispo, undulato, flagellis sparsis. Gerb. RHEUM rhabarbarum. L. 9-dria , 3-gyn.

 $m{F}_{LEUR}$ . Monopétale , campaniforme , divilée en plusieurs parties, le plus souvent en six. Fruit. Une semence triangulaire, bordée d'un

feuillet membraneux.

Feuilles. Légérement velues, radicales, couchées par terre, très-grandes, entieres, taillées en forme de cœur, & presque en fer de fleche, plissées sur leurs bords, portées sur de longs pétioles charnus convexes en-deflus.

Racine. Grosse, arrondie, longue au moins d'une coudée & partagée en plusieurs branches, intérieurement jaune avec des veines rouges.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles; elle est anguleuse, cannelée, comprimée, haute d'environ une coudée, garnie, un peu au-dessus de fon milieu, de quelques enveloppes particulieres. membraneuses, placées à des distances inégales jusqu'à son extrémité; les fleurs sont en thyrse.

Lieu. La Chine, la Moscovie, & vient àisement dans nos jardins. 34

Propriétés. La racine est amere, nauséeuse, trèsjaune; elle est purgative, stomachique, tonique.

Vluges. On ne se sert que de la racine. On la preserit en substance depuis 3 si jusqu'à 3 j, & en cl. 1. infusion jusqu'à 3 j pour l'homme; pour l'animal Secr. IV. de 3 j à 3 jj.

OBSERVATIONS. La racine des boutiques est celle d'une autre espece , appelce Rheum palmatum à feuilles divilces profondément, ou palmées & pointues, ou à découpures aigues. Nous l'avons cultivé dans le Jardin Royal de Grodno; elle n'a pas moins bien réuffi dans le jardin de M. de la Tourrete à Lyon, de même que le Rheum Rhabarbarum, & nous avons long-temps employé leur racine dans l'Hopital, en doublant la dose : ces racines purgeoient auffi-bien que celle des boutiquesa La Rhubarbe est un des médicamens les plus précieux : mâchće à jeun, elle rétablit l'estomac le plus ruiné par une suite d'indigestions; elle est admirable dans les diarrhées sans irritation, non-spasmodiques. Sur la fin des dyssenteries, elle produit un esset très-salutaire. A petite dose elle fortifie l'estomac, sans évacuation. Cependant, malgré cet éloge, il faut savoir que, comme nous l'avons éprouvé, c'est, pour ainsi dire, un poison pour quelques sujets très-irritables, quoique robustes; elle leur cause des douleurs d'entrailles comme les drastiques, & quelquefois détermine des tumeurs hémorroidales très-douloureuses.

### 19. LE RAPONTIC.

RHABARBARUM forte Dioscoridis & antiquorum. T. I. R. H.

RHEUM rhaponticum. L. 9-dria, 3-gynia.

Fleur. Monopétale, campaniforme, divisée en cinq ou en six.

Fruit. Triangulaire, attaché fortement dans une capsule de même forme,

Feuilles. Larges, lisses, nerveuses, assez rondes, couchées par terre, portées par un pétiole sillonné en-dessous.

Racine. Ample, branchue, rameuse.

Port. Du milieu des feuilles s'éleve une tige SECT.IV. d'une coudée de haut, d'un pouce de groffeur, creuse, cannelée; à ses nœuds naillent des feuilles alternes, presque rondes par la base, se terminant en pointe. Les fleurs font une fois plus groffes que celles de la Rhubarbe; elles sont disposées en groffes grappes rameufes.

Linu, La Seythie, On la cultive dans les jardins de l'Europe. 2

Propriétés, Elle est amere, un peu âcre & auftere; fa racine est un peu purgative, stomachique, astringente.

Usages. L'on a abandonné sa racine, on s'en fervoit dans les purgations; elle est plus astringente que la vraie Rhubarbe, L'on donne la racine en poudre jusqu'à la dose de 3 ij, en infusion ou en décoction depuis 3 B jusqu'à 3 vi pour l'homme, & pour l'animal la poudre de 3 j à 3 ij.

OBSERVATIONS. Le genre des Rhubarbes dans l'ordre naturel, est voisin de celui des Patiences. L'on doit regarder ce que nous appelons, avec Tournefort, corolle, comme un calice coloré. La Rhubarbe dans nos jardins se multiplie par les racines; car il est rare que les semences muriffent : d'ailleurs ces plantes ornent bien un jardin par leurs thyrses très-charges de fleurs rapprochées.



SECT. V.

# SECTION

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, dont le fruit est fait en forme de gaine.

### 20. LE NOMBRIL DE VÉNUS.

COTYLEDON majus. C. B. P. COTYLEDON umbilic. L. 10-dria, 5-gyn.

FLEUR. Monopétale, campaniforme, tubulée, découpee à l'extrémité, à cinq segmens renversés; un nectar à la base de chaque germe en forme d'écaille concave.

Fruit. Cinq gaînes membraneuses, univalves, s'ouvrant depuis la base jusqu'à la pointe, pour laisser sortir des semences petites & menues.

Feuilles. Epaisses, charnues, grasses, rondes, tendres, creusées en baffin, pleines de suc, sans nervures par-dessus, soutenues par un long pétiole qui est attaché au côté inférieur de la feuille, un peu au-delà du centre ou près du bord.

Racine, Bulbeuse, charnue, blanche; garnie en-deslous de petites fibres.

Port. Du milieu des feuilles, s'éleve une tige simple, menue, haute d'environ un demi-pied, quelquefois divifée en plusieurs rameaux qui portent des fleurs disposées en grappe.

Lieu. Sur les rochers humides, sur les vieux

murs. Lyonnoife. 24

Propriétés. Le goût des feuilles est visqueux,

insipide, aqueux; elles sont rafraîchissantes, de-

SECT. V.

Usages. On se sert des seuilles sur-tout contre les duretés des mamelles ; son suc a le même usage.

Obsérat/4TIONS. Cette plante est très-peu usitée, vu la multitude de congéneres que la nature a produites : cependant elle mérite d'être plus souvent employée. On ne peut douter que la pulpe des seuilles ne calme les douleurs caussées par des tumeurs hémorroidates enlammées; on peut étendre l'usage de cette pulpe dans le traitement des phlegmons.

# 21. L'APOCIN

qui porte la ouette.

'APOCYNUM majus Syriacum redum, caule viridi, flore ex albido. H. R. Par. 'ASCLEPIAS Syriaca. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée & aplatie. Cinq nectars entourent les parties de la fructification.

Fruit. Gaîne oblongue, pointue, plus large dans le milieu, renflée; semences aigretées, rangées en manieres de tuiles.

Feuilles. Ovales, lancéolées, cotonneuses endessous, opposées.

Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. La tige s'éleve à la hauteur de deux coudées. Elle est simple, herbacée. Les ombelles naissent presque au sommet; elles sont flottantes.

Lieu. La Syrie, les pays chauds, les jardins. 24.
Propriétés. L'herbe a un goût amer; elle est
purgative.

Usages. Rarement, ou presque point usitée en Médecine.

OBSERVATIONS. L'Apocin appartient à une famille = qui contient dans ses vaisseaux propres, un suc corrosif. Nous ne possedons aucune observation qui constate sa vertu purgative : on peut croire qu'elle n'a été établie que par analogie; cependant cette plante comme tant d'autres vraiment énergiques, mérite d'étre éprouvée.

#### SCAMMONÉE 22. de Montpellier.

PERIPLOCA Monspeliaca foliis rotundioribus. I. R. H.

CYNANCHUM Monspel. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée en maniere d'étoile; un nectar dans le centre de la fleur, de la longueur de la corolle, droit, cylindrique, sa bouche divisée en cinq parties.

Fruit. Deux bourses membraneuses, oblongues, pointues, uniloculaires, s'ouvrant dans leur longueur, contenant des semences oblongues, aigretées, rangées en recouvrement les unes fur les autres.

Feuilles. Opposées, larges, arrondies, listes, blanchâtres, taillées en croissant vers le pétiole qui est très-long.

Racine. Napiforme, longue, blanche, très-

fibreuse, rampante, traçante.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux coudées, & font longues, farmenteuses, grêles, rondes, rameules, pliantes. La tige & les racines donnent un lait.

Lieu. Auprès de la mer, à Montpellier, Nar-

bonne, 24

Propriétés. Cette plante est d'un goût âcre; son suc extérieurement est résolutif; intérieurement il oft purgatif.

Usages. On fait épaisfir fon suc par l'évaporation; les Marchands de mauvaise foi le mêlent Seer. V. avec la bonne Scammonée, ce qui diminue sa qualité. Si l'on veut qu'il purge jusqu'à un certain point, il faut le donner à plus forte dose que la Scammonée d'Alep. (\*)

# 23. LE DOMPTE-VENIN.

ASCLEPIAS flore albo. C. B. P. ASCLEPIAS vincetoxic. L. 3-dria, 2-gynia.

Fleur. Caracteres de l'Apocin, n.º 21. La fleur

plus petite, la corolle blanche.

Fruit. Caracteres de l'Apocin, n.º. 21. La gaîne très-étroite, un peu renflée dans le milieu, alongée & pointue.

Feuilles. Pétiolées, fermes, opposées deux à deux, ovales, lancéolées, barbues à leur base,

velues à leurs bords & fur les côtés.

Racine. Très-fibreuse, grosse, longue, blanche. Port. Les tiges s'élevent san rameaux à la hauteur d'une coudée; elles sont pliantes, velues, noueuses. Les steurs axillaires, rassemblées en bouquet, une fausse mobelle terminant la tige.

Lieu, Les bois, les haies. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 4

Propriètés. La racine est d'un goût âcre, un peu amer & aromatique. Les feuilles un peu salées. Les racines alexipharmaques, Les feuilles diurétiques, emménagogues, vulnéraires.

Ulages. Pour l'homme la racine se donne en

<sup>(\*)</sup> Ces Marchands ne trompent point, nous avons effayé ce suc épaiss, & il nous a donné un purgatif excellent, très-sacile à manier; on devoit d'autant plus le préférer à la Scammonée, qu'il est plus à notre portée.

poudre à la dose de 31, & en infusion ou en décoction depuis 3 j julqu'à 3 j. Avec les feuilles & les racines on prépare un extrait que l'on donne Secr. V. depuis 3ß jusqu'à 3j B. Pour le cheval, la poudre se donne à la dose de 3 & à 3 ; l'extrait de 311 à 3 B.

OBSERVATIONS. Quelques Auteurs condamnent l'usage du Dompte-venin, comme appartenant à une famille qui est vénéneuse : en esset , plusieurs especes con-tiennent un suc blanc très-corrosis ; mais cela ne prouve pas plus contre notre plante, que l'analogie des Morelles, dont plusieurs sont mortelles , tandis que d'autres sont purement nourrissantes. Les bestiaux évitent le Domptevenin; les chevres en broutent cependant les sommités; les chevaux ne mangent l'herbe que lorsqu'elle a été attaquée par la gelée. La racine récente répand une odeur vive : sa décoction que nous avons souvent ordonnée à haute dose, n'a jamais causé le moindre accident : nous l'avons trouvé utile dans les dartres, les anasarques, les écrouelles , la chlorose & la suppression des regles : elle augmente sensiblement le cours des urines. Extérieurement, elle déterge les ulceres, arrête les progrès du virus scrophuleux; plus la racine est nouvelle, plus elle a d'énergie : en vieillissant dans les boutiques , elle perd presque toute son activité.



CL. I. SECT, VL

### SECTION VI.

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, dans laquelle les filets des étamines, réunis par le bas en forme de cylindre, forment un tuyau au-travers duquel s'éleve le pifii, qui devient un fruit à plusieurs capsules.

# 24. LA GRANDE MAUVE.

MALV A vulgaris, flore majore, folio sinuato.

J. B.

MALVA silvestris. L. monad. polyand.

FLEUR. Monopétale, campaniforme, évalée, partagée julqu'en bas en cinq parties en forme de cœur; le calice double; l'extérieur divifé en trois feuillets; l'intérieur campaniforme, à cinq fegmens.

Fruit. Pluseurs capsules orbiculaires, réunies par articulation, semblables à un bouton, enveloppé du calice intérieur de la seur, rentermant des graines réniformes; les capsules membraneu-fes, palacées autour du même axe sur un plan horizontal les unes à côté des autres.

Feuilles. Arrondies, velues, decoupées par leurs bords en cinq ou sept lobes triangulaires, dentelés. Elles sont portées par de longs pétioles velus,

Racine. Simple, blanche, peu fibreuse, pivo-

Port.

Port. De la racine s'élevent plusieurs tiges droites, hautes d'une coudée & plus; elles sont cylindriques, velues, remplies de moëlle, de la Sect. VI. grosseur du petit doigt. Les feuilles du bas sont moins crenelées que celles du haut. Les fleurs pourpres sont axillaires, au nombre de six ou fept, plus ou moins, ayant chacune leur péduncule.

Lieu, Les haies, les chemins. Lyonnoise, Lithuanienne. 2/

Propriétés. Cette plante a un goût fade, mucilagineux, aqueux, un peu gluant, Elle est émol-

liente, adoucitsante, laxative.

Usages. L'herbe est une des quatre premieres herbes émollientes. On prend les fleurs en infufion comme du thé. Le firop se fait avec les feuilles. & la conferve avec les fleurs. On se sert de l'herbe en cataplasme, en somentations.

OBSERVATIONS. La Mauve est une de ces plantes devenue précieuse par l'observation journaliere de chaque Praticien; elle contient abondamment dans toutes ses parties un mucillage visqueux, doux, nutritif. Les Anciens mangeoient les feuilles apprêtées comme les épinards; elles sont très-agréables, & se digerent facilement. Le suc des seuilles déséqué, est minorarif, laxarif, comme nous l'avons souvent éprouvé; la décoction des mêmes feuilles & des fleurs est utile, comme adjuvante, dans toutes les maladies inflammatoires, sur-tout dans la dyssenterie, l'inflammation des amygdales, l'angine. Nous n'avons pas de meilleur remede dans les ardeurs d'urine, la gonorrhée: elle calme les douleurs causées par l'ulcération de la vessie: dans les coliques & les fievres avec chaleur d'entrailles, tenesmes, c'est un secours qu'il ne faut pas méprifer. Enfin les feuilles pilées & bouillies fournissent des cataplasmes précieux dans les phlegmons & les rhumatismes.

On se sert encore plus souvent de la petite Mauve Sauvage, Malva rotundifolia, dont la tige très-rameuse est couchée; les feuilles réniformes, presque arrondies,

Tome 11.

CL. L. F

à cinq lobes, peu marqués; les fleurs blanches à veiner rouges. Cette plante, très-commune fur les bords de nos chemins, de même qu'en Lithuanie, donne un mucilage très-abondant. Son fruit encore vert, est agréable à manger; il est doux & un peu sucré. Elle a les mêmes propriétés que la précédente.

## 25 LA MAUVE ROSE,

d'outre-mer ou de tremier. Passe-rose.

MALVA rosea folio subrotundo, flore candido. C. B. P.

ALCEA rosea. L. monadelp. polyand.

Fleur. Caracteres de la précédente; le calice Fruit. Sexérieur divisé en fix segmens. La corolle, souvent double, varie par la couleur; le fruit plus grand, plus aplati, formé par pluseurs capulus, à une semence.

Feuilles. Sinueuses, cordiformes, anguleuses, alternes, larges, couvertes d'un duvet fin, portées par des pétioles de médiocre grandeur.

Racine, Longue, blanche, pivotante, of Port. La tige s'eleve depuis quatre jufqu'à fix pieds; elle est épaisse, folide, velue. Les feuilles du bas font arrondies; les autres anguleuses, à tinq ou fix découpures, crenclées en leurs bords. Les fleurs axillaires, tantôt seules, quelquetois deux à deux ou trois à troit.

Lieu, Exotique. On la cultive dans les jardins. Elle varie à l'infini par la beauté de ses couleurs

& leurs nuances.

Propriétés. } Nous sommes son dés à croire qu'elle Usages. } jouit des mêmes qualités que l'espece ci-dessus; on peut dans le besoin la substituer sans crainte aux autres especes.

Osservations. L'expérience nous à convaincu que la Paffe-rofe poffède les mêmes vertus que les Mauves: nous l'avons ordonnée très-fouvent dans les mêmes cas, Sect. V. R. et le a produit les mêmes effets. Le principe muqueux nutriif eff à boudant dans cette plante, que nous avons retiré des racines, au printemps, une farine vraiment nourriffante, nous fommes même perfuades, par quelques expériences, que les Mauves pourroient, dans un temps de calamité, de difette, fuppléer aux farineux. Les racines de Mai, & les fruits avant leur parfaite maturité, donnent beaucoup de farine fucrée.

### 26. LA MAUVE FRISÉE.

MALVA foliis crifpis. C. B. P.

MALVA verticillata & crifpa. L. monad.
polyand.

Fleur. Caracteres des précédentes, la corolle très-petite.

Fruit. Semblable à celui des précédentes. Feuilles. Anguleuses, crépues, frisées, plissées.

Racine. Peu fibreuse, pivotante. Port. La tige droite s'éleve depuis un pied jusqu'à deux. Les fleurs sont axillaires, verticillées, conglomérées.

Lieu. La Chine, la Syrie. O

Propriétés. On peut la substituer aux précéUsages. dentes, mais elle a moins de vertu.

OBSERVATIONS. Cette espece est devenue spontanée en Lithuanie; je l'ai trouvé aussi fréquente aux environs de Grodno, que la Mauve vulgaire

CAN

CL. I. SECT, VI.

# 27. LA MAUVE EN ARBRE.

ALTHEA maritima arborea veneta, I.R. H. LAVATERA arborea. L. monad. polyand.

Fleur, Monopétale, campaniforme, femblable aux précédentes; mais elle differe des autres Malvacées par fon calice extérieur, découpé en trois pieces, celui des Mauves étant de trois feuilles distinctes.

Fruit. Comme dans les précédentes; couvert d'une membrane obtule,

Feuilles. A sept angles , veloutées & plissées.

Le pétiole de la longueur des feuilles, Racine. Droite, pivotante, fibreuse. Port. La tige s'éleve en arbre; elle est bran-

chue, ferme, solide, blanchâtre. La sleur est axillaire. Les péduncules rassemblés ne portent qu'une fleur & sont deux fois plus courts que les pétioles.

. Lieu, L'Italie, On la cultive dans nos jardins, Propriétés. ? Comme les précédentes.

OBSERVATIONS. Comme la Mauve en arbre supporte très-bien notre climat, & qu'elle se peut élever avec la plus grande facilité, on devroit la préférer pour les usages médicinaux aux plus ufitées; elle ne le cede en rien à la Mauve vulgaire; son mucilage est même plus abondant.

# 28. LA GUIMAUVE ORDINAIRE.

ALTHEA Dioscoridis & Plinii. C. B. P. ALTHEA officinalis. L. monad. polyand.

Fleur. Monopétale, campaniforme, partagée en cinq parties jusque vers la base; le calice extérieur découpé en neuf parties.

Fruit. A capsules hérissées, aplaties, arrondies. Les semences en forme de rein.

Feuilles, Elles different des précédentes Mal- SECT. VI. vacées en ce qu'elles sont moins découpées , alternes, arrondies, en forme de cœur ovale, pointues, blanchâtres, cotonneuses, ondées, portées

fur de longs pétioles. Racine, Très-grande, blanche, divifée, fibreufe.

remplie d'un mucilage gluant.

Port. La tige droite, herbacée, grêle, cylindrique, velue, peu branchue. Les fleurs axillaires. presque sessiles, grandes, blanches. Les pétioles & les péduncules couverts de poils.

Lieu. Dans les endroits humides, en plusieurs Provinces de France, de Hollande, d'Angleterre,

&c. Lyonnoise. 32

Propriétés, Son suc est insipide, mucilagineux dans la racine, l'une des cinq racines émollientes. Il l'est moins dans les feuilles. La racine est adoucissante, laxative, diurétique. -

Usages. On emploie l'herbe, les racines. les fleurs séparément. On se sert rarement des semences. On fait avec sa racine une pâte & des tablettes recommandées dans les rhumes. On en tire une cau dont on a abandonné l'usage. On se fert des feuilles & de la racine pour les fomentations, bains, lavemens; & des fleurs en infusion,

OBSERVATIONS. La décoction de la racine de Guimauve, est un des meilleurs calmans dans la dyssenterie, foit en lavement, foit en tisane; nous l'avons encore éprouvé récemment, mais elle ne réuffit que dans le temps d'irritation. Dans la pratique journaliere, nous l'avons ordonnée avec avantage dans les coliques spasmodiques , la dysurie , la gonorrhée commençante , les rhumatilmes aigus & chroniques. Dans les dartres, c'est un bon anodin. Comme fon mucilage est plus abondant que celui de la Mauye, elle est aussi plus avantageuse-Ciii

pour relâcher, calmer, adoucir. Extérieurement, le Co.l. meliage des racines calme les douleurs des vieux ulceres, St.Ct. VI. des hémorroides, des brôlures. On observe souvent une qui cede à l'usage sourenu des passilles de Guimauve. L'obsérvation prouve aussille use est passilles de Guimauve. L'obsérvation prouve aussille use est passilles son unitles pour calmer la toux excisée pour détruire un vice des poumons. N'oubbions pas d'avertir que sin n'ait trop long-temps bouillir la racine de Guimauve, elle lâche un mucilage gluant, meace, qui peut causser dangereuses dans toutes les maladies inflammatoires du bas veurre.

# 29. L'ALCÉE.

ALCEA vulgaris major, flore ex rubro roseo. C. B. P.

MALVA alcea. L. monad. polyand.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée profondément en cinq parties. Caracteres des Mauves, n.º 24 & 26.

Fruit. Semblable à celui des autres Mauves; les capsules hérissées de poils très-courts, & noires

dans leur maturité.

Feuilles. Les cadinaires ont des pétioles plus courts à mefure qu'elles approchent du fommet, & font découpées très-profondément, le plus fouvent en cinq parties; elles font rudes, velues fur-tout fur leurs revers.

Racine. Ligneuse, oblongue, blanchâtre. Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'une coulée, nombreuses, cylindriques, moëlleuses, velues, garnies de quelques poils longs. Les fleurs font grandes & forment de fausses ombelles qui ornen les fommités des tiees.

Lieu. Toute l'Europe. 24

Propriétés. } On se sert des seuilles au désaut Usages. } de la Mauve & de la Guimauve. Ct. 1.

On lui attribue les mêmes vertus , mais à un 
sect. Vr. moindre degré.

Obber / Arions. Nous avons encore dans nos Provinces ume Mauve intérellante, la mussquée, Malva mosséhata, qui ressemble beaucoup à l'Altaa, mais dont les seuilles radicales sont réniformes, celles de la tige trèé-découpées, comme pinnées, & dont les fleurs répandent une odeu agréable. On la trouve dans les terres sablonneuses re elle est vivace. Ses capsules sont hérissées. On trouve souvent quarre seuilles au calice extérieur. Elle est assection de les sont hérissées de Lithuanie, près de Grodno; on la trouve aussis dans les plaines du Dauphiné.

# 30. LA MAUVE DES INDES,

fausse Guimauve.

'ABUTILON. Dod. Pempt.
SIDA abutilon. L. monad. polyand.

Fleur. Monopétale jaune, campaniforme, découpée en cinq parties, distinguée par son calice simple, anguleux.

Fruit. Composé de pluseurs gaînes arrangées aucur d'un axe commun, de maniere que chacune de ses stries reçoit une gaîne ou capsule bivalve, repliée en cosne, remplie de semences brunes, ordinairement réniformes.

Feuilles, Pétiolées, arrondies, faites en cœur, crenelées, terminées par une pointe, cotonneuses.

Racine. Fusiforme, fibreuse, blanchatre.

Part. La tige droite, lisse, unie, cylindrique, s'éleve à la hauteur d'un pied. Les péduncules sont la moitié plus courts que les pétioles.

Lieu, Les Indes. 24 Mais O dans nos climats:

Propriétés. On lui attribue les mêmes vertus Ct. 1. Ufages. qu'à la Guimauve; mais l'expésect. VI. rience n'a rien encore déterminé à cet égard.

### 31. LAKETMIE.

KETMIA vesicaria vulgaris. I. R. H. HIBISCUS trionum. L. monad. polyand.

Fleur. Monopétale, campaniforme, découpée en cinq parties; fon calice extérieur à plusieurs feuilles linaires.

Fruit. Le calice devient une membrane rousse & nerveuse, semblable par sa forme à une vessie enside, qui renserme une capsule à cinq loges remplies de plusieurs semences.

Feuilles. Alternes, pétiolées, découpées en trois ou en cinq pieces.

Racine. Presque fusiforme, rameuse.

Port, La tige 's'eleve à la hauteur d'un demipied, velue, diffuíe. Les pétioles font de la longueur des feuilles ainit que les péduncules, La corolle eft extréreurement violette, d'un blanc jaune en dedans. Les fleurs font axillaires.

Lieu. L'Italie , l'Afrique. Elle vient aisément

dans nos jardins. O

Propriétés. Usages. Les mêmes que les Mauves.

OBSERVATIONS. Nous ne connoissons aucun fait positif qui constate les propriétés médicinales de la Kettmie; on les a proposées daprès l'analogie Botanique: 8 si cette espece est généralement cultivée dans les jardins, c'est plutôt par la forme intéressante, que par l'avantage que l'on en retire.

### 32. LE COTON.

CL. L. CT. VI.

XILON sive gossipium herbaceum. J. B. Gossipium herbaceum. L. monad. polyand.

Fleur. Monopétale, campanisorme, ouverte, divisée en cinq lobes; le calice double, l'extérieur plus grand, d'une seule piece, à trois segmens.

Fruit: Pointu; capfule obronde à quatre loges, à quatre battans, renfermant plusicurs semences ovales, enveloppées d'un duvet qu'on nomme coton.

Feuilles. Alternes, découpées en cinq lobes, fontenues par de longs pétioles.

Racine. Rameuse.

Port. La tige est herbacée, cylindrique, rameule, la seur axillaire, enveloppée de deux calices.

Lieu, Cultivé dans l'Orient, l'Amérique; le fruit mûrit difficilement dans nos climats. ①

Propriétés. On se sert de sa semence; on lui Usages. attribue les mêmes vertus qu'aux Mauves, mais ses vertus sont plus soibles.

Observations. Le coton se pourroit facilement cultiver dans nos Provinces mérisionnes, il n'evige pas une
trèogrande chaleur. Si ses usages médicinaux comme
médicamens internes, son peu commts, cetre plante est
tres-éclèbre pour les usagex-économiques; c'est une des plus
belles branches de commerce des Échelles du Levans. Ce
que l'on appelle coton est une bourre qui enveloppe les sémences, c'est ce duvet qui, silé, entre dans le tillu
d'une soule d'écosies; mais ce qui nous intéresse avant d'une soule d'écosies; mais ce qui nous intéresse avant d'en soule praire de l'est de l'est de l'est de l'est es cylindres, on obtient un secours chirurgical trèsesse, je veux parler du moxa ; ces cylindres brûles four une partie, en raniment la vie, y font affluer les humeurs, les divisent, les atssement: après la chute de l'escare, la s'oppuration très-abondance entraine l'humeur

morbifique décantonnée par l'action du feu. Ce topique

Ct. 1. est précieux dans pluséeurs maladies qui réssitent à tout

SECT. VII. autre sécours, comme les rhumatismes invétérés, quelques paralysies, céphalassie, & même une espece de
phthise dépendante d'une trop grande affluence d'humeur

Catarrale sur la poirtine.

# SECTION VIL

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, dont le calice devient un fruit charnu dans presque tous les genres.

# 33. LA COULEUVRÉE, BRIONE ou Vigne blanche.

BRYONIA afpera, five alba, baccis rubris. C. B. P. BRYONIA alba. L. monæc. fyng.

FLEUR. Monopétale, campaniforme, adhérente au calice, profondément découpée en cinq fegmens en forme d'alène. On trouve des fleurs males & des fleurs femelles fur le même pied; la corolle est d'un blanc sale, avec des lignes vertes ou rouges.

Fruit. Les fleurs femelles reposent sur un germe qui se change en une baie lisse, ovale, grosse comme un pois, rouge, molle, pleine de suc. Les femences arrondies, sont couvertes d'un mucilage,

Feuilles. Alternes, pétiolées, anguleuses, palmées, en forme de cœur, calleuses, rudes au toucher.

Racine. Fusiforme ou branchue, farineuse, planche, grosse comme le bras & plus, selon l'age de la plante.

Ct. I. SECT. VII.

Port. Tiges longues, grêles, grimpantes, cannelées, légérement velues, armées de vrilles foirales qui naillent à l'origine des pétioles. Les fleurs font plusieurs ensemble, a saillaires; les fleurs mâles font plus grandes que les semelles.

Lieu. Les haies de l'Europe. 34

Propriétés. Le suc de la racine est âcre, délagréable, un peu amer, d'une odeur fétide. Le suc de la baie est nauséeux. Cette plante est purgative, hydragogue, vermisuge, emménagogue,

incifive, diurétique.

Usiges. On se serv principalement de la racine fraiche; elle a plus de vertus que scehe. On la donne en poudre depuis 9j jusqu'à 3j; & le sue depuis 3j jusqu'à 3ß dans du bouillon. L'extrait se preserve depuis 3ß jusqu'à 3]. La racine appliquée extérieurement est un puissant résolutif, sondant dans les tumeurs froides: le tout pour l'homme; & pour les animaux la poudre à 3ij, le sur à 4 3ij.

OBSENATIONS. Il y a une variété dioique dont les fleurs milics & femelles c'obfervent fur des pieds différens; dans le Nord, en Lithuanie, les baies font noires & la plante monoique. On ne trouve que trois filamens dans les fleurs milies; dont deux portent chacun deux antheres, & le troisseme une seule. Dans la fleur femelle on voit trois stigmates échancrés en demi-lune. Il y a beaucoup plus de fleurs miles que de femelles.

La racine de Brione a plus ou moins d'énergie, fi elle ell récente ou trop long-remp confervée; nous avons éprouvé qu'une double doie de vieille racine fuffiloit à peine pour évacuer. Si on la pubérifie, & qu'on la lavre long-temps, alors la poudre desserbie n'est presque plus purgative. La racine récente, même édulcorée avec les gommeux, est qui m médicampin s'éroce qu'in e peut être

prescrit que dans les hydropisses sans obstruction, avec grande atonie. Quelques observations prouvent qu'il SECT. VIL existe une espece de manie entretenue par une matiere glaireuse, vitrée, qui tapisse les intessins & l'estomac; dans ce cas la Brione même récente, a guéri en évacuant ces glaires. La décoction des racines seches & vieilles d'un an, n'extrait qu'un principe gommeux-, peu énergique; le principe drastique est resineux. On vient de vanter la poudre de Brione contre la dyssenterie, comme l'Ipecacuanha, lorsqu'il y a atonie après le temps de l'irritation. Nous fommes convaincus par une fuite d'expériences que cette plante en différens temps, peut fournir toutes les especes de purgatifs, depuis le minoratif jusqu'au drastique. Les jeunes pousses des feuilles purgent comme le Séné; c'est encore un de ces médicamens que les anciens savoient mieux manier que les modernes, & avec lequel ils guériffoient plusieurs ulceres invétérés, dartres, paralysies, diarrhées par relachement des fibres.

# 34. LE SCEAU DE NOTRE-DAME

ou Racine Vierge.

TAMNUS racemosa, flore minore, luteopallescente. 1. R. H. TAMUS communis. L. diæc. G-and.

Flur, Màle ou femelle sur des pieds disférens. La steur mâle a un calice divisé en six segmens, renfermant six étamines. La steur femelle monopétale, campaniforme, évasée & partagée en six segmens qui reposent sur le germe: on trouve à la basée de la face interne de chaque segment, un pore oblong.

Fruit. Baies rouges, ovales, à trois loges, qui renferment deux graines rondes.

Feuilles. Alternes, molles, fimples, entieres, cordiformes, pétiolées, quelquefois pointues.

Racine. Groffe, fuliforme, affez fimple, remplie d'un suc puant & visqueux.

CL. I. Port. Tiges rameuses, greles, longues, ligneu- SECT. VII.

fes, grimpantes, fans vrilles. Les feuilles font foutenues par de longs pétioles, séparées les unes des autres. Les fleurs sont axillaires, verdatres; les males folitaires, les femelles affez nombreufes fur le même péduncule.

Lieu. Le Lyonnois, les Provinces Méridionales de la France. 24

Propriétés. La racine a une saveur âcre qui n'est point défagréable; les feuilles une saveur visqueuse. La racine est hydragogue, apéritive; mise en poudre ou en décoction, & appliquée en cataplasme, elle est résolutive.

Usages. Pour l'homme à 3 ß, & pour l'animal

à 3 ß.

OBSERVATIONS. Les anciens ont regardé la facine de la Vignevierge comme un purgatif utile dans l'hydropisie; les Turcs mangent avec plaifir les bourgeons de la Vigne vierge accommodés avec de l'huile & du vinaigre; c'est encore une de ces plantes spontanées que la négligence des Médecins modernes abandonne aux essais téméraires des Charlatans. Son odeur & sa saveur annoncent de grandes vertus, sur-tout comme désobstruante : donnée à petite dose, nous avons essayé la racine dans l'ictere, & elle a produit des guérisons bien constatées.

# 35. LA POMME DE MERVEILLE.

Momordica vulgaris. I. R. H. Momordica balfamina. L. monæc. fyng.

Fleur. Mâle ou femelle sur le même pied. Dans l'une & dans l'autre la corolle est adhérente au calice, monopétale, campaniforme, très-évalée, & profondément découpée en cinq parties.

Ct. I. devient une pomme jaunaire, charnue, mais Sker. VII. feche, oblongue, anguleule, avec des tubercules à fa furface, intérieurement divifée en trois loges membraneules, molles, féparées, remplies de plufeurs femences aplaties.

Feuilles. Sans aucuns poils, palmées, larges.

Racine. Petite, fibreuse.

Port, Les tiges s'élevent à la haureur de deux ou trois pieds; menues, farmenteules, anguleules, crenclées, Les feuilles ont de longs pétioles fimples, quelquefois accompagnés de vrilles, Les fleurs axillaires, une bractée en cœur, embraflante au milieu du péduncule.

Lieu, Les Indes. Elle vient aisement dans nos

Propriétés. Les feuilles sont d'une saveur légérement amere & âcre; la plante est rafraschissante, dessicative, vulnéraire, bassantique, anodine.

Usages. On sait insuser ses fruits mûrs, dans Phuile d'olive ou d'amande douce, après en avoir ôté les semences, exposant la bouteille au soleil pendant un mois : c'est un topique résolutif.

Quelques obfervations prouvent que cette huile acté utile dans les phlegmons, la brûlure, les hémorroides, les gerçores des mamelles, des doigts, les engelures. Des lavemens avec cette huile calment les douleurs caufées par des hémorroides internes, ou par le tenefme, à la fuite des diarrhées, & fur la fin des dyflenteries.



## 36. LE CONCOMBRE SAUVAGE.

Ct. I.

CUCUMIS filvestris asininus dictus. C. B. P. MOMORDICA elaterium. L. monac. syng.

Fleur. Caracteres de la précédente. Fleurs mâles & femelles sur le même pied, de couleur jaunâtre,

avec des veines vertes.

Fruit. Caracteres de la précédente. La pomme

Frut. Caracteres de la precedente. La pomme verte, hérillée de poils rudes lorfqu'elle a acquis fa maturité; si on la détache du péduncule, elle lance avec force un suc fétide, & des semences aplaties, luisantes, lisses, noiràtres.

Feuilles. Cordiformes, anguleuses, oreillées à leur base, velues en-dessous; le pétiole couvert de poils.

Racine. Epaisse de deux ou trois pouces; longue d'un pied, sibreuse, blanche, charnue.

Port. Les tiges épaisses, piquantes, rudes, couchées sur terre & sans vrilles, les bractées en aféne, Lieu. Les endroits pierreux, les décombres. Lyonnoise. O

Propriétés. La racine est amere, nauséeuse; le suc du ruit amer, sétide; toutes les paries de la plante purgatives; les racines plus que les seuilles, moins que les fruits. Cette plante est encore hydragogue & un puissant emménagogue; son suc épaiss se vert, qui est tiré de la pulpe du fruit légérement exprimé, de le blanc qui se fait sans expression, de la liqueur blanche & séreuse qui découle elle-même du fruit compé par morceaux; le vert est moins purgatif que le blanc.

Usages. La dose de l'Elaterium pour l'homme, est depuis un grain jusqu'à deux. On s'en ser ordinairement pour aiguillonner les autres extraits

purgatifs. Le suc appliqué extérieurement, amollit es tumeurs dures & résout les écrouelles. Pour sucr. VIL le cheval de 3 j à 3 s

Un cheval morveux a été traité avec le suc d'Elaterium pendant seize jours: on a commencé à le donner à la dose de 3), & par progression jusqu'à 3,6, sans que l'on en ait apperçu le moinder effer.

Ossen/APIONS. Si on miche de l'Elaterium blanc, on sent bientôt une chaleur âcre sur la langue & au goster; le blanc est plus résineux que le noir. C'est encore un de ces médicamens précieux que nos Médecins anodins ont fâit trèc-long-temps soublier. Nous avons cependant quelquesois guéri des hydropiques avec ce seul remede; c'est un des plus utiles médicamens dans les gonorrhées invétérées; il modere le plus souvent les seurs blanches. Des dartres quit avoient résilié à tous les remedes, ont cédé à l'action de l'Estaterium. On peut le manier sans craindre ses ravages en le noyant dans un su mucliagineux comme de Guimauve. Jai vu chasser une respective dans une soupe avec quarre grains d'Estaterium pris dans une soupe externement grafic.

# 37. LE CONCOMBRE ORDINAIRE.

CUCUMIS fativus, vulgaris, maturo fructu fubluteo. C. B. P.

CUCUMIS Sativus. L. monæc. fyng.

Fleur. Monopétale, campaniforme, évalée & découpée profondément en cinq parties terminées en pointes; les fleurs mâles léparées des femelles fur le même pied.

Fruit. Pomme jaune, cylindrique, alongée, arrondie aux extrémités, quelquefois recourbée dans son milieu, lisse ou parsemée de verrues, invitations de la companie de verrues.

intérieurement

intérieurement divisée en trois loges remplies d'une pulpe qui contient plusieurs semences ovales, pointues, comprimées, le fruit mûr est jaune ou blanc. SECT. VII. Feuilles. Alternes, palmées, en forme de cœur,

dentelées, à angles droits, rudes au toucher.

Racine. Droite, garnie de fibres.

Port, Les tiges farmenteuses, velues, grosses, longues, branchues, rampantes; les vrilles & les fleurs axillaires; les fleurs femelles portées sur les embrions.

Lieu, Les jardins, ()

Propriétés. La chair fournit un aliment rafraîchissant; la semence est laiteuse, huileuse, fade, & l'une des quatre semences froides majeures.

Ujages. Le Concombre donne une nourriture crue, difficile à digérer; l'on emploie la semence en émultion ; elle est cependant moins rafraî-

chissante que la pulpe du fruit.

OBSERVATIONS. On conformme dans le Nord une étonnante quantité de Concombres, les Polonois en mangent à chaque repas avec le bouilli. On remplit un tonneau de Concombres encore verditres, dejà gros comme le bras d'un enfant, on verse de l'eau très-saice, & on noie le tonneau dans un étang pendant trois mois : alors on a des Concombres qui n'offrent plus un suc gluant & tenace: on en prépare aussi beaucoup en forme de cornichons. J'avoue que je n'ai point connu de gens incommodés, même parmi les délicats, après avoir mangé ces Concombres salés ; j'en ai moi-même mangé chaque jour, sans que ma digestion en ait été troublée; nos fébricitans se trouvoient très-bien de l'eau exprimée de ces Concombres; cette eau est agréable, point salce, & calme admirablement la soif. Non - seulement nous mangions ces Concombres crus, mais auffi cuits au jus, ou fimplement coupés par tranches & affaisonnés avec huile, vinaigre, poivre & sel : de cette maniere, ils sont venteux & souvent indigestes. On cultive en Lithuanie les Concombres en pleine terre; je les ai vu gelés le wingt-cinq de Juin, Tome II.

Ct. I. SECT. VII.

# 38. LE MELON.

Melo vulgaris. C. B. P. CUCUMIS melo. L. monac. Syngen.

Fleur. Comme celle du Concombre, mais plus grande, mâle ou femelle.

Fruit. Renslé, surface raboteuse, à côtes, d'un vert jaunâtre, divisé en trois loges rensermant des semences presque ovales & aplaties.

Feuilles. Anguleuses, à angles arrondis, dures au toucher, plus petites que celles du Concombre.

Racine. Branchue, fibreuse.

Port. Les tiges longues, rampantes, farmenteuses, rudes au toucher; les fleurs axillaires.

Lieu. Nos jardins. Originaire du pays des Calmouks. O

Propriétés. La chair est humide, mucilagineuse, d'une saveur agréable, douce, quelquesois musquée; la semence douce, huileuse, savonneuse,

l'une des quatre semences froides majeures. Ulages, L'on emploie la semence en émulsion. La dose des quatre semences froides données ensemble, est ordinairement de 3 j pour l'homme, & de 18 pour le cheval.

OBSENTATIONS. La chair du Melon est une aggrégation de petites vessies pleines d'une férosité sucrée & aromatique : les personnes qui ont l'estomac foble digrent avec peine le Melon. Nous avons vu périr un grand Seigneur pour avoir mangé un Melon à la glace : les semences de Melon peuvent conserver leurs germes en égat de la développer pendan quarante aux.

### 39. LA CITROUILLE,

CL. I. SECT. VIL

PEPO oblongus. C. B. P. CUCURBITA Pepo. L. monac. Syng.

Flur. Mâle & femelle comme la précédente, mais plus large. Dans le centre de la fleur mâle un nectar en forme de glande concave, triangulaire; petite glande concave & ouverte dans la femelle, Fruit. Pomme triloculaire, groffe, arrondie,

lisse; semences comprimées, obtuses.

Feuilles. Très-grandes, rudes, hérissées, divisées en lobes obtus & profondément découpés.

Racine, Menue, droite, fibreuse, chevelue.
Port. Les tiges rudes, raboteuses, cannelées, creuses, rampantes; les fleurs ainsi que les vrilles sont axillaires.

Lieu. Nos jardins. ()

Proprietés. D'une saveur fade, aqueuse; la semence laiteuse, huileuse, délayante, émolliente, rafraichissante; diurétique, antivénérienne, tempérante; elle est l'une des quatre semences froides maieures.

Usages. Comme la précédente.

OSSENYATIONS. Le fruir de la Citrouille acquiert quefquefois une groffeur monfirueufe; nous en avons vu de
dix-huir pouces de diametre: elle offre pluseurs variétés
quant à la forme & à la couleur de la chair qui est
jaune, verte, blanche on rougeaire. On fair cuire la
pulpe avec du lair, ou au beurre; c'est un aliment trèsagréable, qui convient à ceux qui font échauffés ou
constitué. Une décostion de la pulpe édulcorée avec du
miel, s'ordonne pour calmet les démangeaisons des
darreuxs.

Ct. I. SECT. VIL

# 40. LE MELON D'EAU

ou Pasteque.

ANGURIA citrullus dicla. C. B. P. CUCURBITA citrullus. L. monœc. fyng.

Fleur. Caracteres du Melon, la corolle moins large que celle de la Citrouille, & moins jaune. Fruit. Pomme presque ronde, chair rouge, semences noires.

Peuilles. Palmées, finuées, d'un vert plus noir en-dessus que celles des Cucurbitacées, dures au

toucher.

Racine, Fusione & peu fibreuse.

Port. Les tiges cylindriques, rampantes, sarmenteuses; les sleurs axillaires, hérissées de petites épines.

Lieu. Originaire de la Calabre; on le cultive dans les jardins, sur-tout en Provence. O

Propriétés. } Des précédentes.

OBSERVATIONS. En Ukraine les Melons d'eau font décieux, très-gros on les mange crus : la chair est rouge ou blanche ; elle réunit à un principe fucré, une eau acidule très-rafraichillante. On les éleve en Lithuanie, fur couche; alors ils font moins doux que ceux que l'on apporte d'Ukraine,

# 41. LA COLOQUINTE Ordinaire.

COLOCYNTHIS fruclu rotundo major. C. B. P.

CUCUMIS colocynthis. L. monæc. fyng.

Fleur. Comme la précédente.

Fruit. Sphérique, de la grosseur du poing, lisse ; l'écorce mince, coriace, renfermant une moëlle blanche, fongueuse, divisée en trois parties dont chacune contient deux loges dans lesquelles sont des graines oblongues & aplaties. Feuilles. Rudes , blanchâtres , velues & très-

découpées.

Racine, Fusiforme, peu fibreuse.

Port. Les tiges rudes au toucher, cannelées, farmenteuses, rampantes; les vrilles & les fleurs axillaires.

Lieu. La Syrie. On la cultive aisement dans nos iardins. ①

Propriétés. La semence est huileuse & douce . émultive, rafratchissante comme les précédentes; le fruit est très-amer au gout, sans odeur; c'est un violent purgatif, hydragogue, emménagogue, vermifuge.

Usages, L'extrait fait par l'eau se donne à l'homme à la dose de dix grains, & purge sans violence; la pulpe se donne en substance depuis cinq grains jusqu'à 3 8, mais bien pulvérifée. En décoction ou en infulion depuis 3 ß julqu'à 3 j. Dans un cas défespéré comme dans l'apoplexie, on la donne en lavement jusqu'à 3 j ou même jusqu'à 3 j ß ou 3ij ; c'est un remede dont on ne doit se servir qu'avec la derniere circonspection, à cause de son âcreté qui occasionne souvent des superpurgations,

SECT. VII.

La pulpe de Coloquinte a été donnée par grad dation à un cheval morveux depuis 3 6 jusqu'à Zij6; elle agit simplement comme alterant; cependant c'est le seul remede qui ait, jusqu'à ce jour, produit en bien quelque changement sensible dans l'animal. Le temps & l'expérience pourront peut-être un jour seconder nos recherches.

I." OBSERVATION. La Coloquinte fournit un extrait aqueux, moins féroce, qui peut être employé comme altérant dans plusieurs maladies , toutes les fois qu'il faut ranimer les organes de la digestion; dans les anciennes diarrhées, lorfque les glaires tapissent l'estomac, les intestins, comme dans la mélancolie, la chlorose. Un Charlatan à Paris, guérissoit les gonorrhées des laquais en les purgeant avec la Coloquinte ; ce fait bien fur prouve que ce remede bien manié, peut devenir un excellent antiliphyllitique : nous nous en sommes assurés par quelques observations; mais n'oublions pas que sur vingt gonorrhées virulentes, quinze au moins guériffent fans remede, sous l'énergie du principe vital, comme nous nous en sommes affurés par une foule d'Observations.

II. OBSERVATION. Toutes les plantes décrites dans cette fection, excepté la Racine Vierge, constituent une famille naturelle qui offre plusieurs caracteres communs à toutes ses especes; des tiges foibles, grimpantes ou rampantes, des fleurs monoiques, cinq antheres fur trois filamens; le germe inférieur, des fruits pulpeux, des feuilles rudes, palmées. Outre les especes décrites, il y en a quelques autres dont il faut au moins connoître les caracteres effentiels.

1.º Le Cucurbita lagenaria, la Callebaffe ou Gourde, à feuilles cotonneuses, dont les angles sont peu marqués, qui offrent deux glandes en-dessous à leur base, dont le

fruit est ligneux & les fleurs blanches.

On la cultive dans nos jardins. Sous une écorce ligneuse on trouve un parenchyme blanc ; ses semences cendrées , ridées, ont deux fillons : on vide le fruit lorfqu'il est sec, pour faire des bouteilles de Pélerin ; les graines peuvent servir pour les émulsions.

ont les feuilles font découpées en lobes ou segmens CL. I.
marqués, la tige droite, le fruit chargé de nodofités, SECT, VIIÀ
aplait & enfoncé.

On le cultive dans nos jardins; cette plante ne paroît

être qu'une variété de la précédente.

3.º Le Cucurbita verrucosa, le Potiron à verrues, dont le fruit a l'écorce chargée de nœuds ou verrues. On le cultive dans nos jardins; il est annuel : sa pulpe

comme celle de la précédente, est peu nutritive.

OBSENTATION ORNÉBALE. Voici un exemple de famille vraiment naturelle, dont les especes offient des
propriées trèvedifferentes. La Coloquinte & le Concombre fauvage font purgatifs d'artisques; les Mélons & les
Courges sont tempérans, rafraichilians & nourrissans: co
qui doit limiter les affections des Botanities, qui annoncent que les plantes de la même famille ossent les
mêmes propriétés.

### . SECTION VIII.

Des Herbes à fleur monopétale, campanis forme, dont le calice devient un fruit sec-

### 42. LA RAIPONCE.

CAMPANULA radice esculentà, flore cæruleo. H. L. Bat.

CAMPANULA rapunculus. Lin. 5-dria, 1-gynia.

 $F_{\it LEUR}$ , Monopétale, campaniforme, divisée en cinq parties larges, aigués, ouvertes. La corolle bleue, dont le fond est fermé par des valvules fournies par les étamines.

Div

Fruit. Capsule membraneuse, arrondie, anguleuse, divisce en trois loges; les semences me-SECT. VIII. nues, luifantes, roufsatres, qui s'échappent par

des trous qui se forment à la base des capsules. Feuilles, Les radicales lancéolées, ovales; les

caulinaires étroites, pointues, adhérentes par leur base, légérement dentelées à leurs bords.

Racine. Longue, fusiforme.

Port. Les tiges grêles, anguleuses, cannelées, velues, feuillées. Elles s'élevent à la hauteur de deux pieds; les fleurs, bleues, rarement blanches, naissent au sommet des tiges, soutenues par de longs péduncules, & forment un panicule refferré; toute la plante est laiteuse,

Lieu. Les fossés, les prés, les vignes. Lyon-

noise.

Propriétés. L'on mange la racine qui est douce & agréable; sa vertu est d'être apéritive & rafraîchislante.

Usages. Très-bornés en Médecine, & même aujourd'hui on n'emploie plus cette plante.

### 43. LA CAMPANULE GANTELÉE ou Gant de Notre-Dame.

CAMPANULA vulgatior foliis urtica, vel major & asperior. C. B. P.

CAMPANULA trachelium. L. 5-dria , 1-gyn. Fleur. ¿ Comme dans la précédente, mais plus

Fruit. S grandes.

Feuilles. En cœur , alternes , larges , dures au toucher; celles du bas de la tige soutenues par de longs pétioles, celles du haut par de plus petits. Racine. Fuliforme, groffe, longue, fibreufe.

Port. Les tiges anguleuses, cannelées, creuses,

rougeatres, velues; les fleurs axillaires & leur calice cilié. Les péduncules divifés en trois.

Lieu. Les haies, les bois, 24

CL. I. SECT. VIII.

Propriétés. Comme la précédente.

Usages. En décoction & gargarisme; peu em-

ployće.

OBSERVATIONS Ces deux especes de Campanules ne sont pas les scules qui méritent l'attention des amateurs; on en trouve, ou on en cultive d'autres especes qu'il est bon de connoître.

1.º La petite Campanule, Campanula rotundifolia, dont les feuilles radicales sont en forme de rein, & celles

de la tige linaires, lancéolées.

On trouve rarement les feuilles radicales, qui varient pour la forme, en rein ou en cœur. Elle croit dans les haies; les bestiaux la mangent volontiers.

2.º La Campanule touffue, Campanula patula, dont les feuilles sont lisses, lancéolées, ovales : le panicule très-ouvert.

Elle croit dans nos bois; ses fleurs sont pourprées.

3.º La Campanule à feuilles de Pêcher, Campanula perficifolia, dont les feuilles de la racine sont ovales, alongées, celles de la tige sont pétiolées, lancéolées. étroites, un peu dentelées; les péduncules très-longs : la corolle tres-grande.

Elle croit dans nos bois : ses fleurs sont bleues our blanches. Les chevres & les chevaux la mangent. Sa racine contient abondamment le principe muqueux nutritif.

4.º La Campanule pyramidale, Campanula pyramidalis, dont les feuilles liffes, en cœur, à dents de scie, celles de la tige lancéolées; les tiges simples, les sleurs en fausses ombelles, assises aux aisselles des feuilles.

On la cultive dans nos jardins, nous l'avons trouvé

spontanée en Lithuanie.

5.º La Campanule conglomérée, Campanula glomerata, dont les feuilles embrassent la tige, & les sleurs sans péduncules, forment une tête.

Dans les terrains secs, dans les prairies, Les bestiaux la négligent.

6.º La Campanule à grandes fleurs, Campanula medium, dont les capfules ont cinq loges, & les fleurs sont SECT, VIII, droites.

On la cultive dans nos jardins.

4.º Le Miroir de Vénus, Campanula fpéculum, à tige très-branchue, à fleurs en roue. Commune dans nos terres à blé. Ses feuilles sont oblongues, crenelées; ses capsules prismatiques; elle est nutritive, on la mance en salade.

On peut ramener à la famille des Campanules le Phyreur pierat, la Raiponce en épi, dont les fleurs forment un épi ferré, & dont les feuilles radicales fone en cœur. Elle est commune dans nos bois. Ses fleurs fone en roue, à fegmens éreoits ; sa racine est longue, fucculente : on la mange comme celle de la Raiponce ordinaire.

OBSERVATION CÉNÉRALE. Dans toutes les Campanules. il se separe, soit dans les racines, soit dans la tige ou les feuilles, un suc blanc, doux; elles renferment abondamment le principe muqueux nutritif; une seule contient un esprit recteur, aromatique dans ses fleurs. Nous l'avons observée dans les forêts de Lithuanie, & nous l'avons décrite dans le premier volume du Flora Lithuanica. Nous ne trouvons aucunes observations médicinales que établissent les propriétés médicinales des Campanules. Tournefort a encore ramené à ce genre la Linnée boréale. Linnea borealis, qu'il a nommée Campanula ferpilifolia, qui offre plusieurs caracteres tranchans : deux calices; celui du fruit, de deux feuillets; celui de la fleur supérieur, divisé en cinq segmens; corolle campanisorme à cinq découpures, obtuses, un peu inégales; quatre étamines; baie feche, à trois loges, à trois femences; tiges couchées; feuilles oppofées, arrondies, un peu denzelées; fleurs geminées, deux à deux fur chaque péduncule ; corolle extérieurement blanche , intérieurement pourpre.

Cette plante qui est assez commune dans le Nord, ne se trouve en France que sur les montagnes du Languedoc : elle est vivace; ses tiges & ses seuilles subsistent hiver. Gronovius qui le premier en a fait un genre, l'a consacté

2 l'immortel Linné; elle est même devenue célebre par ses vertus; ses fleurs répandent de nuit une odeur agréable, elles sont ameres. La plante est un peu astringente, Sect.IX. diurétique, on la vante contre le rhumatisme & la goutte; mais sa réputation ne s'est pas long-temps soutenue. Nous avons vu plusieurs Praticiens qui l'ayant ordonnée dans ces deux maladies, n'ont observé aucun esset. On la trouve en France dans les montagnes des Cévennes.

#### SECTION IX.

Des Herbes à fleur monopétale, campaniforme, en godet, dont le calice devient un fruit composé de deux pieces adhérentes par leur base.

### 44. LA GARANCE.

RUBIA Tindorum fativa. C. B. P. RUBIA Tindorum. L. 4-dria, 1-gynia.

FLEUR. Monopétale, en godet, fans tube, découpée en quatre, ou cinq, ou six parties en forme d'étoile.

Fruit. Deux baies arrondies, attachées par leur base; les semences presque rondes, enveloppées d'une pulpe qui est couverte par une pellicule noire.

Feuilles. Verticillées, au nombre de six, quelquefois de cinq ou quatre, au sommet des branches, ovales, pointues, rudes au toucher, armées de poils durs, légérement crenelées tout autour, fesfiles.

Racine. Longue, rampante, très-branchue, rouge en dehors & en dedans.

SECT. IX.

Port. Les tiges longues, carrées, farmenteuses, nerveuses, rudes au toucher; les fleurs jaunes naillent aux fommités des branches, quelquesois axillaires.

Lieu. Montpellier, le Bugey; celle qui vient de

Zélande est préférée pour la teinture. 34

Propriétés. La tige est sans odeur, mais d'un goût amer & astringent; la racine apéritive, emménagogue, diurétique.

Usages. L'on se sert rarement de la teinture en Medecine, mais très-souvent de la racine: on l'emploie fraiche dans les tisanes & apozemes apéritis; on la donne à la dose de 3 sou de 3 j; & se seche, à la dose d'un gros ou deux pour l'homme, pour les animaux de 3 j à 3 ii,

OBSERVATIONS. La racine de Garance est devenue célebre par son étonnante propriété de teindre en rouge les os des animaux qui en ont mangé pendant quelque temps. Mizaldi s'affura le premier de ce phénomene en examinant des os de quelques moutons qui avoiene brouté de la racine de Garance. Belcher, Anglois, confirma le fait en voyant des os de cochons qui avoient mangé le marc de la racine de cette plante. Nous avons nourri plusieurs animaux avec la racine de Garance . & nous nous fommes convaincus de l'exactitude des expériences du célebre Duhamel. Mais en général nous avons vu que ces animaux maigriffoient, & que leurs os étoient plus fragiles. Cependant quelques observations incontestables prouvent l'utilité de notre racine dans le rachitis : on en a même prescrit avec avantage la décoction contre la toux chronique, la jaunisse, la chlorose, les dartres. La Garance rougit les os, & meme le lait des animaux ; mais elle ne teint ni les chairs, ni les cartilages, ni les ligamens, pas même le cal récent des os fracturés. Dans la teinture, la racine de Garance donne une couleur rouge de petit teint.

# 45. LE GRATERON ou RIÈBLE.

Ct. I. Sect. IX.

APARINE vulgaris. C. B. P.
GALIUM Aparine. L. 4-dria, t-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente; divisée en quatre.

Fruit. Deux coques hérissées de poils rudes, presque sphériques.

preique ipheriques.

Feuilles. Verticillées, au nombre de six, sept & huit, lancéolées, couvertes de poils rudes, terminées par une petite épine.

Racine, Menue, fibreufe.

Pon. Les tiges grêles, carrées, rudes au toucher, noueuses, pliantes, grimpantes, longues der, nois ou quatre coudées. Les fleurs d'un blanc jaune, naissent à l'extrémité des rameaux; trèspetites.

Lieu. Les fosses, le long des chemins. Lyon-

noise & Lithuanienne. 4

Propriétés. Cette plante est apéritive, diuré-

tifiques. Son suc se donne à la dosc de Zij, il est divertique; la plante est diurétique; la plante pisce avec de la graisse de porc, appliquée exérieurement, est antiferofuleus, ex cert à l'égard des chevaux pour résource les tumeurs dures. Les racines teignent aussi est par les bestiaux mangent la plante frache, mais ils la négligent lorsqu'elle est seche.

CL. I. SECT. LX.

### 46. LE CAILLELAIT JAUNE.

GALLIUM luteum. C. B. P.
GALLIUM verum. L. 4-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme la précédente, corolle jaune. Fruit. Deux semences attachées ensemble & lisses.

Feuilles. Verticillées, ordinairement au nombre de huit, linéaires, fillonnées, lisses & non velues. Racine. Longue, traçante, grêle, ligneuse,

brune.

Port. Les tiges s'élevent environ à un pied, grêles, un peu velues, carrées, noueules; il fort le plus fouvent de chaque nœud deux rameaux affez courts, au fommet desquels, de même qu'à celui des tiges, les fleurs naillent armanslêtes en grappe. Les corolles offrent souvent cinq segmens. Lieu, Les haies, les soisés, Lyonnoisé, Lithuannienne. 24

Propriétés. Cette plante est très-peu odorante; elle est astringente, céphalique, essentiellement antiépileptique, & suivant le célebre M. de

Juffieu, antispalmodique.

Usages. On en donne aux hommes, la poudre jusqu'à 3 i e suc jusqu'à 3 iv, en décoction poie; j dans th', d'eau; aux animaux, la poudre à 3 s., le suc à th's; cette plante coagule le lair, d'où lui est venu son nom.

Ossen/ATIONS. Sulvant Bergius, l'eau difillée ne donne aucun figne d'acide, les feurs ne caillent point le lair, elles répandent une odeur douce qui leur est particulière. Nous n'avons jamais vu guérir des épilepiques avec cette plante; ceux qui favent que les fapilmes cellent le plus fouvent fans remede, douteront de fa vertu antifoafmodique.

Les fleurs teignent les laines en jaune, & les racines fournissent une affez belle couleur rouge.

### 47. LE CAILLELAIT BLANC.

GALLIUM album vulgare. C. B. P. GALIUM mollugo. L. 4-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente, mais la corolle blanche.

Fruit. Comme le précédent.

Feuilles. Verticillées, au nombre de huit, linéaires, ovales, légérement dentées en maniere de scie, plus grandes que celles du Caillelait jaune. Racine. Comme dans la précédente.

Port. La tige est molle, flasque, & ne differe de la précédente que par ses rameaux très étendus. Lieu. Le même. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Les mêmes. Usages.

OBSERVATIONS. Le Caillelait blanc n'est point négligé par les bestiaux, qui le mangent volontiers lorsqu'il est frais; ses racines donnent une belle couleur rouge.

### 48. LA CROISETTE VELUE.

CRUCIATA hirfuta. C. B. P. VALANTIA cruciata. L. polygam. monoc.

Fleur. Monopétale en godet évafé, partagé en quatre parties ovales, aigues. Dans le nombre des fleurs, les unes font males, les autres hermaphrodites, qui ont souvent cinq segmens.

Fruit. Une graine arrondie, renfermée dans une membrane mince & velue.

Feuilles. Verticillées, au nombre de quatre, dispofées en croix, à trois nervures, fessiles, velues,

ovales, pointues, plus larges que celles du

SECT. IX Racine, Simple, fibreufe.

Port. Les tiges nombreufes, longues d'un pied, carrées, velues, gréles, foibles, noueufes, les fleurs axillaires, d'un jaune verdaire, leurs pédurcules nus & courts.

Lieu. Les haies & les buissons. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. On la regarde comme vulnéraire,

résolutive & astringente.

Ulages. On s'en sert extérieurement en somentation contre les squirres du foie, en cataplasme pilée, appliquée sur les plaises & les bleslures. Malgré les éloges de quelques Auteurs, cette planto n'est pas d'un grand usage.

OBERVATIONS. Tous les Caillelaits teignent en rouge les os des animaux que l'on a long-temps nouris avec leurs racines. Ils conflituent une famille naturelle affez nombreufe en Europe, qui préfente plufeurs attributs communs. Les racines à écore rouge, les feuilles en anneaux ou verticillées, de petites corolles en rofette ou en entonnoir; des fruits dydimes, inférieurs, (ou deux fémences réunies); le nombre des femences, des corolles, varie, de même que celui des étamines; il a quelques especes polygames. Dans presque toutes le fruit est une coque dydime: la Garance est presque la seule qui osfre une baic.

Il faut avouer que les genres de cette famille sont arbitraires chez cous les Autueus; on les a formés en ne fixant son attention que sur un attribut : les uns sur le fruit lisse ou hérissé, les autres sur les feuilles, d'autres sur la corolle en rostete ou en entonnoir. Linné a lacéré cette famille en transportant dans sa polygamie les Valantia.

Ourre les especes ci-dessus amplement décrites, nous en possédons plusieurs autres qui méritent de fixer notre attention.

1.º La Vaillant Grateron , Valantia Aparine , à trois fleurs; l'hermaphrodite, à quatre segmens; les deux miles CL. I. à trois , qui naissent du péduncule de l'hermaphrodite. Secr. IX. Dans les champs, six seuilles verticillées, dentelées;

le fruit est rude ou lisse. Elle oft annuelle. Ses fleurs sont petites & blanches; les péduncules recourbés. 2.º Le Caillelait des marais, Galium palufire, dont

le fruit liffe, les tiges jetant des racines; leurs branches sont très-écartées, diffuses. Les seuilles sont au nombre de quatre, verticillées, presque ovales, obtuses, inégales. Les fleurs blanches, huit à chaque bouquet. On le trouve dans nos marais, fur les bords des ruisseaux; il fleurit en Juin, est vivace; les vaches, les moutons & les chevaux le mangent. Sa racine teint en rouge, on en trouve des pieds à fix feuilles.

3.º Le Caillelait Aparine , Gallium fpurium , qui refsemble beaucoup au Grateron, mais qui est plus petit; il a six feuilles aux nœuds, rudes, lanccolces, aigues;

son fruit est lisse, ses fleurs blanches.

Dans nos terres cultivées; il est annuel.

4.º La Sherarde des champs, Sherardia arvensis, se reconnoit aisement par ses fleurs bleuatres ou purpurines, en entonnoir & en ombelles terminant la tige, & par son fruit couronné de trois dents.

Elle a fix feuilles aux anneaux, rudes; les fleurs se développent dans une touffe de feuilles qui terminent une tige rameule de six pouces.

Dans nos terres sablonneuses; elle fleurit en Aout, & ne dure qu'un an.

5.º L'Aspérule odorante, Asperula odorata, s'annonce par ses fleurs blanches aromatiques, en bouquets élevés, par une tige droite, par huit feuilles larges, iancéolées : les feuilles inférieures , fix , arrondies ; les supérieures aigues; le fruit est hérisse. Les Aspérules disserent des Caillelaits par leur corolle en entormoir.

Les fleurs en defféchant acquierent une odeur plus agréable & plus pénétrante; on les regarde comme toniques, apéritives, & on les a ordonnées avec quelque fucces dans les obstructions commencantes, la chlorose,

Les vaches mangent volontiers cette plante.

Elle eft commune dans nos bois, fleurit en Mai : annuelle. Tome II.

6.º L'Aspérule des champs, Asperula arvensis, dont la tige droite, rameuse, offre six ou huit seuilles obtuses SECT. IX. aux anneaux, & est terminée, de même que ses branches. par une touffe de feuilles cilices, entre lesquelles naissent des sleurs en entonnoir, bleues.

Dans nos champs, fleurit en Juin: annuelle.

La racine affer groffe, dont l'écorce est rouge, fournit

une teinture de la même couleur.

7.º L'Aspérule appelée l'Herbe à l'esquinancie, Asperula cinanchica , dont la tige est droite , rameuse , portant fur ses anneaux quatre feuilles linaires; les fleurs terminent les branches en fausses ombelles; elles sont à quatre segmens; les seuilles supérieures deux à deux à chaque anneau; les inférieures plus larges, aussi opposces. On trouve quelques corolles à trois segmens. Commune dans nos champs, fleurit en Juillet : fleurs blanches incarnates. Elle est vivace.

### 48 \*. LA SPIGELIE anthelmintique.

SPIGELIA anthelmia. Aman. acad. tab. 2. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Corolle en entonnoir, beaucoup plus longue que le calice.

Fruit. Germe supérieur qui devient un fruit à deux coques, à deux loges, à quatre valves. Plusieurs semences très-menues. Feuilles. Les caulinaires, deux opposées, éloi-

gnées des quatre qui terminent la tige, toutes

lancéolées.

Port. Tige simple, de six pouces, herbacée; le plus souvent aux aisselles des feuilles caulinaires. se développent deux branches terminées comme la tige, par quatre ou cinq feuilles d'où naissent deux grappes de fleurs.

Lieu, Originaire du Brésil : annuelle, Nous

l'avons cultivée à Grodno : elle se trouve aujourd'hui dans presque tous les jardins académiques.

CL. I. Propriétés. Odeur & faveur défagréables. Cette Secr. IX. herbe est assoupissante; à haute dose, elle fait vomir, cause le relachement des paupieres, la

dilatation de la pupille,

Usages, Une infusion de deux drachmes des feuilles, est un des meilleurs spécifiques contre les vers. Le Docteur Browne obtint ce fecret des Américains en 1748. Nous avons vérifié cette propriété : elle nous réuffit très-bien fur un enfant de dix ans attaqué de convultions caufées par un foyer vermineux; nous ne pûmes étendre plus loin nos observations, n'ayant que deux onces de Spigelie.

Bergius a ordonné avec fuccès la Spigelie de Maryland, Spigelia Marilandica, contre les vers & les maladies convultives. Dans cette espece, bien décrite par cet Auteur, la tige a quatre faces. est plus grande, les feuilles opposées, éloignées, sessiles, ovales, oblongues; deux épis longs d'un doigt terminent la tige; la corolle est rouge, en

entonnoir, longue d'un pouce, à cinq segmens, dont deux plus petits.

Elle est spontanée dans l'Amérique septentrionale: vivace, C'est encore un des remedes précieux que nous devons aux Sauvages, qui en 1755 firent connoître ses vertus au Docteur Linning, qui en fit part au Docteur Whyt.







### CLASSE II.

Des Herbes et sous-Arbrisseaux, à fleur monopétale, en entonnoir & en roue, nommée infundibuliforme.

### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur monopétale, infundibuliforme, dont le pissil devient le fruit.

### LE MÉNIANTHE ou Trefle d'eau.

MENYANTHES paluftre, latifolium & triphyllum. 1. R. H. MENYANTHES trifoliata. 'L. 5-dria, 1-gyn.

FLEUR. Infundibuliforme, découpée profon-

dément en cinq, quelquefois en fix parties ovales, pointues, velues, recourbées, ouvertes.

Fruit. Capfule ovale, entourée à fa base du

calice, uniloculaire, renfermant plusieurs semences ovales, petites.

Feuilles. Radicales, les petioles en maniere de

feutles. Radicales, les petioles en maniere de gaînes, digitées trois à trois, les folioles ovales, entieres. Racine. Horizontale, articulée, en anneaux.

Port. Tige grêle, cylindrique, qui s'éleve du CL. II. milieu des feuilles, à la hauteur d'un pied & demi Sect. L en se recourbant. Les fleurs d'un blanc rose, railemblées en bouquet; feuilles florales, ovales, poin-

tues, concaves, entieres, amplexicaules. Lieu. Dans les marais. Lyonnoise. 24

Propriétés. La fleur & la plante ont un gout amer & défagréable. La plante est réfolutive, détersive, savonneuse, diurctique, tonique; scbrifuge, sur-tout antiscorbutique. La semence est expectorante.

Usages. De l'herbe on tire un suc, une conserve, un extrait; on en fait des décoctions dont on se sert, soit extérieurement, soit intérieurement. On ne l'emploie que mélée avec d'autres drogues.

OBSERVATIONS. Les antheres pourpres , le stigmate

en tête tronquée.

Le Ménianthe est une des plantes les plus précieuses en Médecine : elle perd beaucoup de son énergie par la dessication. Sa vertu sébrifuge est incontestable; nous l'avons éprouvé plusieurs fois. Elle est utile dans la goutte, le rhumatisme, les dartres, la gale, dans la supression des menstrues avec chlorose. Elle a souvent dissipé des maux de tête dépendans d'un relachement d'estomac : lorsque des glaires accumulées rendent la digestion laborieuse, elle est très-indiquée. Nous avons vu quelques sujets qu'une once de suc des seuilles faisoit vomir, ou purgeoit. La décoction des feuilles déterge les ulceres; sa vertu antiscorbutique est aussi incontestable. Les chevres & les moutons mangent cette plante. Elle entre comme le Houblon dans la composition de la Biere.

On ne peut guere séparer du Ménianthe, le Nymphoides aguis innatans T. le Ménianthes nymphoides L. le petit Nymphéa dont les feuilles arrondies flottent sur l'eau; elles sont en cœur, très entieres; ses fleurs naissent

d'un point commun , plusieurs ensemble ; elles sont campaniformes, ciliées en leurs bords, jaunes. Ct. 11. SECT. I.

Cette jolie plante est commune dans les eaux dormantes de notre Province, près de Lyon, aux Brotteaux.

### (O. LA NICOTIANE OU LE TABAC.

NICOTIANA major latifolia. C. B. P. NICOTIANA Tabacum. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur, Infundibuliforme; le tube plus long que le calice; le limbe ouvert, divisé en cinq parties repliées. La corolle rougeatre.

Fruit, Capsule ovale, biloculaire, s'ouvrant par fon fommet, remplie d'un si grand nombre de petites semences ovales, qu'on en a compté jusqu'à mille dans une seule capsule, & qu'au rapport de Rai, un seul pied de Tabac a produit tren:e-fix mille graines.

Feuilles. Alternes, larges, lancéolées, nerveuses, velues, glutineuses, adhérentes par leur base, courantes.

Racine, Ramcuse, fibreuse, blanche.

Port, La tige s'élève depuis deux jusqu'à quatre pieds, groffe d'un pouce, simple, ronde, velue, remplie de moëlle. Les fleurs naitlent au fommet. rassemblées en corymbe.

Lieu, L'Amérique, d'où il nous est venu en 1560. Si on le préserve des gelées il est 4.

Proprietés, Toute la plante a une odeur forte & un goût âcre & naufceux. Elle est déterfive . réfolutive, vulnéraire, anodine, errhine, purgative , émétique.

Ujages. On se sert de la décoction des feuilles en lavement, mais il ne faut prescrire ce remede qu'avec beaucoup de prudence, sur - tout pour

l'homme. On extrait des feuilles fraîches un fuc. un esprit, une huile distillée; on en fait un sirop, un onguent ; extérieurement on applique les Sect. L. feuilles sur les ulceres & les vicilles plaies. On prend par le nez les feuilles réduites en poudre feche, on les mâche, on s'en fert pour fumer.

La dose en lavement pour l'homme est de 3 ii à 36 en décoction, & pour le cheval de 31 à Žij.

OBSERVATIONS. Les feuilles récentes frottées entre les doigts, les tachent d'une humeur gluante, brunatre : si on les brûle seches, elles slambent & crépitent comme du Nitre; si on les mache, elles teignent en vert la salive. Pour juger de ses propriétés, on doit avoir égard à la maniere de l'employer. Si on prend la poudre par le nez, ceux qui n'y font point accoutumés, éternuent & éprouvent des vertiges, même des nausées, & le vomissement; une humeur ténue s'écoule de leurs narines. L'habitude fait disparoitre les vertiges & les nausces , diminue meme l'écoulement. On ne peut cependant nier qu'un trop grand usage de cette poudre n'affoibliffe l'odorate plusieurs personnes éprouvent même une diminution de mémoire. Il est très-difficile de statuer juques à quel point l'abus du Tabac en poudre, ou fumé, peut disposer à la paralysie ; on n'a guere que des soupçons sur cet objet.

Ceux qui fument beaucoup, comme les Polonois, les Allemands, ont les dents noires, la bouche fétide, peu d'appetit. Ils sont sujets aux obstructions du foie, avec diminution de son volume. Dailleurs, le Tabac comme médicament interne, mérite l'attention des Médecins. En n'écoutant que l'expérience, nous avons vu des fievres quartes emportées par vingo-cinq grains de Tabac en poudre, délayés dans du vin; des paralytiques ranimés ar l'usage des lavemens de Tabac; de vicilles dartres suéries avec cinq grains de poudre de Tabac. Quelques mania ques & épileptiques ont été guéris avec le firop de · Tabac. On ne peut nier, en déponillant les anciens Obfervateurs, que ce firop n'ait diffipé des empatemens,

E iv

des vifeeres des premieres voies. J'ai connu un Médecín C.. II. ul traitoit toutes les maladies avec engorgement, Stert. I. atonie, por l'uloge du Tabae, à différentes doies, & qui en guérilloit plulieurs. L'uloge externe du Tabae pour la guérilon des d'artres, de la gale, des ulceres, est confirmé chaque jour par nos obiervations. En général on peut avancer que cette plante maniée par des mains advoites, a produit, & peut produire encore des guérilons délégérées.

### SI. LA NICOTIANE,

ou Herbe à la Reine.

NICOTIANA minor. C. B. P.
NICOTIANA rustica. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme la précédente, mais plus courte, d'une couleur jaune & pâle.

Fruit. Plus arrondi que le précédent. Semences

plus menues & plus rondes.

Feuilles. Moins grandes & plus épailles que les premières, obtufes par le bout, avec de courts pétioles, plus glutineules que les précédentes & couvertes d'un duvet très-fin.

Racine. Quelquefois fimple & groffe comme le doigt, quelquefois fibreufe, toujours blanche. Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un ou deux pieds, ronde, velue, folide, glutineufe; les fleurs

naissent ramassées au sommet.

Lieu. Le même. O

Propriétés. Usages. Les mêmes, mais plus foibles.

76-56

### JUSQUIAME,

Hanebane ou Potelée.

HYOSCYAMUS vulgaris, vel niger. C. B. P. Hroscyamus niger. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur, Infundibuliforme, divifée en cinq fegmens obtus, jaunâtres à leurs bords, veince, d'un pourpre noir dans le milieu; filamens courbés.

Fruit. Capfule cachée dans un calice de la figure d'une marmite, à deux loges surmontées d'un couvercle qui retient des semences arrondies, ridées, petites, aplaties, inégales, cendrées.

Feuilles. Amples, molles, cotonneuses, découpées profondement en leurs bords, comme pinnées, amplexicaules.

Racine, Epaisse, annulée, ridée, longue, nappiforme, brune en dehors, blanche en dedans.

Port. Les tiges hautes d'une coudée , branchues, épailles, cylindriques, couvertes d'un duvet épais, un peu glutineux; les fleurs entourées de feuilles; les feuilles alternes, quelquefois placées sans ordre sur la tige.

Lieu. Les endroits pierreux, le long des che-

mins, Lyonnoife, ()

Propriétés. Toute la plante a une odeur forte, défagréable, puante; la racine est douceatre; la plante est alloupissante, vénéneuse, anodine,

réfolutive.

Usages. Extérieurement on emploie les feuilles, les fleurs & les graines; intérieurement les graines feules. M. Storck, & à fon exemple, beaucoup de Médecins commencent à faire usage de son suc épaissi, à la dose de quelques grains. La Jusquiame noire est plus forte que la blanche. Nous

#### 74 Infundibuliformes.

ne confeillons pas l'ufage de cette plante, à moins qu'il ne foit preferit & dirigé par une main habile sser.l. cependant l'on regarde, avec raison, son su mélé avec du lait, comme un excellent gargarisse contre les angines.

I." OBSERPATION. L'odeur de la racine de Jusquiame est narcoique; so na la mâche, elle paroit douce, mucilagineuse: les feuilles récentes mâchées paroissen fades; dess'échées, elles sont presque sans odeur; si on les brûle, elles crépients comme le Nitre. Les semences donnent une huile par expression, qui a une odeur fade. Ceux qui par méprie on tamagé de la racine de cette plante, ont éprouvé un sommeil prosond, avec la face rouge umésie, else yeux rouges, le pouls dur; sommeil qui a cés suivi d'eruptions gangreneus aux cuisses, aux jambes. Les semences cachent dans une enveloppe un principe narcotique qui caus le déstire, des convulsions, des soubressurs dans les tendons, une dilatation de la pupille.

Cependant l'illustre Storck a su tirer parti d'une plante aussi vénéneuse. On ne peut douter, comme nous en arons été témoins, qu'on n'ait guéri avec son extrait. Pépilepse, la manie, les convulsions, la paralysse, des

palpitations de cœurs, & des squirres.

II: Ossanaron La Jusquiame blanche, Hyof-yamus albus, differe de la précédente par sa tige, plus courre, moins raneuse; par les feuilles, moins découpées, plus petites, non affises, mais à péticles; par ses fleurs à péduncules courres, plus blanches, plus petites.

Ses semences sont blanches: elle croit en Dauphiné, en Languedoc: annuelle. Elle a les mémes propriétés que

la précédente.



### 3. LA POMME ÉPINEUSE

Ct. II. SECT. I.

ou l'Endormie.

STRAMONIUM fructu Spinoso rotundo, flore albo simplici. 1. R. H.

DATURA Stramonium. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Infundibuliforme; tube cylindrique; limbe droit à cinq angles & cinq plis, presque entier, à cinq pointes; la corolle blanche ou violette.

Fruit. Capfule ovale, biloculaire, à quatre battans, dont l'écorce est armée de pointes courtes & grosses. Les semences noires, aplaties, en forme de rein.

Feuilles. Lisses, larges, angulcuses, pointues,

soutenues par de longs pétioles.

Racine. Fibreuse, rameuse, ligneuse, blanche. Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un homme; elle est branchus , à rameaux opposés ; tant foit peu velue , ronde , creuse; les sleurs solitaires naissent aux aisselles des branches & des feuilles; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains gras, près des maisons; elle vient d'Amérique. (•)

Propriétés. Les feuilles sont d'une puanteur assoupissante; les semences & les steurs sont moins désagréables; les seuilles sont nacciques, étour-dislantes, adoucissantes, anodines, résolutives,

dans l'ulage extérieur.

Ufages. L'on emploie la Pommeépineuse comme la Jusquiame, la Belladone, & tous les autres narcotiques , qui sont intérieurement des possons, 
Jorsqu'ils sont donnés sans correctif & à trop grande 
dose; leur contre-posson se trouve dans les sels 
volatils, la thériaque, les vomitifs & les acides.

CL. II.

OBSERVATIONS. La Pomme épineuse, rare dans nos Provinces, infecte les terrains incultes de Lithuanie, sur lesquels elle s'éleve moins; j'en ai vu des pieds en fruit, SECT. I. qui n'avoient pas un demi-pied. Les feuilles sont ameres nauscabondes. Il n'est pas prudent de s'asseoir sur le gazon dans le voisinage de cette plante; plusieurs perfonnes en ont éprouvé des maux de tête avec étourdissement : prise à haute dose, elle enivre, cause le délire, avec dilatation de la pupille; dans l'extrait, on trouve un Nitre pur. Plusieurs observations certaines établissent la guérison de quelques maniaques, avec le fuc épaissi de cette plante. On l'a vu dompter des convultions & des épileplies; plufieurs mélancoliques ont été guéris par ce seul remede; l'extrait dans ce cas se donne depuis un grain jusques à cinq.

Une décoction de trois têtes de Jusquiame a cause le vertige, la perte de la voix, l'infomnie, le froid aux extrémités, a rendu le pouls petit & très-fréquent; à ces symptomes, succéda une fausse paralysie qui fut suivie d'un délire furieux; le même jour le délire ceffa, & le malade s'endormit paisiblement. En réfléchissant sur cette Observation, que nous lisons dans Bergius, nous pensons qu'on pourroit tirer parti pour la pratique, de

cette décoction, à très-petite dosc.

### 54. LA GRANDE PERVENCHE.

PERVINCA vulgaris latifolia flore caruleo. I. R. H.

VINCA major. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Infundibuliforme, en maniere de foucoupe; le tube plus long que le calice, & marqué de cinq lignes; le limbe divifé en cinq parties tronquées obliquement; deux nectars ronds à la base du germe; la corolle bleue.

Fruit. Deux siliques cylindriques, univalves . qui renferment des semences oblongues, presque

cylindriques, fillonnées,

Feuilles. Ovales, larges, luifantes, foutenues par de longs pétioles. SECT. L

Racine. Fibreuse, traçante.

Port, Les tiges s'élevent à peu près à la hauteur de deux pieds, iongues, rondes, nouées, vertes, flexibles; les fleurs sont axillaires, attachées à de courts péduncules; les feuilles opposées deux à deux le long des tiges.

Lieu, Les bois. Lyonnoise, 24

Propriétés. Les feuilles sont d'un goût amer. désagréable, mêlé d'acrimonie; elles sont vulnéraires, astringentes, fébrifuges.

Usages. On emploie la décoction en gargarisme, on la coupe avec du lait pour la rendre plus adoucissante.

### LA PETITE PERVENCHE.

PERVINCA vulgaris angusti-folia, flore caruleo. T. inf.

VINCA minor. L. Syst. nat. 5-dria, 1-gyn.

Comme dans la précédente. Fruit.

Feuilles. Ovales, lancéolées, attachées à de courts pétioles. Celles de l'année précédente d'un vert foncé, les nouvelles plus molles, d'un vert gai.

Racine. Comme dans la précédente.

Port. Elle differe de la premiere par ses tiges rampantes, ses sleurs plus petites, ses seuilles lancéolées; la fleur est également axillaire, mais portée sur de longs péduncules; la fleur devient quelquefois double, par l'épanouissement des filers des étamines.

Lieu. Les bois taillis. Lyonnoise. 24 Propriétés. } Les mêmes que la précédente. SECT. L. Ufages.

> OBSERVATIONS. Pour obtenir le fruiz de la Pervenche. il faut la resserrer dans un vase; nous trouvons l'une & l'autre à fleur blanche. Elles appartiennent, quoique monogynes, à la famille des Apocyns. Ces plantes sont trop négligées; la décoction & la poudre des feuilles est utile dans toutes les maladies avec atonie, comme paralyfie, diarrhée, digestion laborieuse, migraine dépendante d'un relachement d'estomac.

> On commence à cultiver généralement la belle Pervenche de Madagascar, Vinca rosea, sous arbrisseau droit, à fleurs qui font deux à deux, affifes, à feuilles ovales, oblongues, dont les pétioles offrent deux dents à la base.

> Les fleurs sont grandes, pourpres, roses, se développent fucceffivement.

L'appareil de la génération des Pervenches est trèscurieux: les cinq étamines embrassent par leurs antheres les deux stigmates.

### 56. L'OREILLE-D'OURS.

AURICULA ursi flore luteo. J. B. PRIMULA auricula. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur, Infundibuliforme, tubulée, pentagone, découpée en cinq parties, en forme de cœur , obtules. Calice moitié plus court que la corolle.

Fruit. Capfule arrondie, aplatie au fommet, uniloculaire, s'ouvrant par fon fommet découpé en dix parties, remplie de semences rondes adhérentes à un réceptacle libre,

Feuilles, Radicales , entieres , liffes , dentées , épailles, oblongues, couvertes d'une pouffiere blanche, sessiles.

Racine. Fullforme, fibreufe.

Port. Du milieu des feuilles s'éleve une tige fans feuilles, de la hauteur d'un demi-pied, cylindrique, droite; les fleurs en ombelle, au sommer des tiges.

met des tiges.

Lieu, Les Alpes du Dauphiné, Varie à l'infini

par la culture. 24
Propriétés. Les feuilles font vulnéraires, astrin-

gentes.

Usages. En cataplasme, en décoction.

OBERNATIONS. L'Oreille-d'ours est plus recherchée des Fleuristes que des Médecins. Par la culture, elle offre toures les variécés de fleurs, jaumes, blanches, pourpres, fimples ou à heit & dix fegmens, meme pleines. La firabondance de la feve, en multipliant les fegmens de la corolle, augmente le nombre naturel des écamines; nous en avons compté huit. Nous n'avons rien à dire fur ses propriécés médicinales, ne l'ayant jamais ordonnée,

### 57. LA PETITE CENTAURÉE.

CENTAURIUM minus. C. B. P. GENTIANA Centaurium. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur, Infundibuliforme, dont le tube n'est pas perforé; le limbe divisé en cinq parties planes.

Fruit. Capsule oblongue, cylindrique, terminée en pointe, uniloculaire, bivalve, contenant des semences très-menues.

Feuilles. A trois nervures, les radicales couchées par terre, cunéiformes, obtufes, les caulinaires oblongues, linaires affifes, lifles veinées.

Racine. Menue, blanche, ligneufe, fibreufe, Port. Les tiges font bautes d'un demi pied ; elles s'élevent d'entre les feuilles, & font anguleufes, branchues; les fleurs font disposées en

THE THE GREE

corymbe, à corolles rouges ou blanches; les feuilles disposées deux à deux.

SECT. L. disposees deux à deux.
SECT. L. Lieu, Les lieux arides, (2)

Propriétés. Toute la plante est fort amere & a peu d'odeur; elle est tonique, stomachique, scorifuge, vermituge & détertive.

Usiges. Les sommités des sleurs se donnent à la dose d'une pincée ou deux, macérées dans da vin. La poudre seche à la dose de 3j; l'extrait jusqu'à 36 extérieurement; elle seche les plais & les decrege.

Pour le cheval on donne l'infusion d'une demipoignée dans une th & de vin, la poudre à la dose de 3 6, & l'extrait à la dose de 3 ij.

I." OBSERVATION. Cette plante appartient au genre naturel des Gentianes. Elle est très-communément prefcrite dans la pratique journaliere ; à haute dose elle fait quelquefois vomir, & devient purgative; elle produit de bons effets dans les fievres printanières qu'elle guérit souvent seule, sans laisser d'ensture. Son infusion ou sa poudre sont indiquées dans toutes les maladies d'atonie comme codome , leucophlegmatie , empatement du foie, de la rate, jaunisse; elle triomphe sur-tout dans les maladies cutanées, comme dartres. Nous l'avons fouvent prescrite dans tous ces cas, & dans les rhumatismes chroniques, les foiblesses d'essomac, diarrhée, migraine avec glaires dans l'estomac & les intestins, & nous en avons vu affez constamment de bons effets. C'estun des meilleurs adjuvans dans les maladies chroniques, fortout réuni avec le sel d'Epsom; on peut dire que c'est le congénere de la grande Gentiane.

II. OBBERVATION. On peut, fuivant la méthode de Tournefort, rapprocher de la Centaurée le Chlora per folitate L. le Centaureun Inteum perfolitatum C. B. La Chlore à fleurs jumes; fes feuilles radicales font ovales; celles de la tige font réunies de manicer que la rige femble les traverier; le calice a huit feuilles; la corolle monopétale a huit feymens; elle renferme huit chamiers è un pluil,

Elle varie par le port ; on trouve des individus reès-petits, de deux, ou trois, ou quatre pouces, dont les feuilles & les fleurs sont très-petites; c'est le Centau- Sect. IL. rium pufillum luteum de C. B. Cette variété, & l'espece principale qui s'éleve à un pied & plus, sont assez communes autour de Lyon.

On ne peut nier qu'en suivant les affinités naturelles la Chlore n'appartienne au genre des Gentianes, de même que la petite Centaurée ; c'est le sentiment de Haller , & Linneus lui-même l'avoit anciennement ramené à ce

genre.

#### SECTION

Des Herbes à fleur monopétale, en soucoupe ou en rosette, & dont le pistil devient le fruit.

#### <8. LA PRIMEVERE

ou Primerolle.

PRIMULA veris odorata, flore luteo simplici. C. B. P. PRIMULA veris. Var. officin. L. 5-dria, z-gyn.

FLEUR. Monopétale, en soucoupe découpée en cinq segmens échancrés ; les autres caracteres de I'Oreille d'ours n.º 56; corolle jaune, quelquefois pâle.

Fruit. Comme l'Oreille d'ours, mais oblong. Feuilles. Radicales, feffiles, dentées, fillonnées, ridées.

Tome II.

Racine. Fibreuse, écailleuse, rougeatre.

CL. IL.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles à la SECT. II. hauteur d'un demi-pied, nue, portant ses fleurs en ombelles pendantes; l'ombelle est garnie d'une collerette composée de cinq à six folioles courtes & fétacées.

Lieu. Les bois. Lyonnoise, Lithuanienne. 24 Propriétés. La fleur a une odeur douce : la racine a un goût un peu astringent, aromatique; celui de la plante est âcre & amer; les feuilles & les fleurs font anodines, cordiales & vulnéraires.

Ulages. On en tire une eau distillée; on en fait une conserve ; l'eau se donne depuis 3 iv jusqu'à 3 vj; la conserve, depuis 3 ß jusqu'à 3 j; on se fort de ses fleurs en maniere de thé, & de ses feuilles en cataplasme ; on ne l'emploie que de cette facon pour les animaux.

OBSERVATIONS. Le Chevalier Linné a confondu avec cette espece deux autres Primeveres qui ont paru trèsdifférentes à Scopoli & aux autres célebres Botanisses.

1.º Le Primula veris pallido flore elatior de Tournefort, la Primevere à fleurs pales, dont la tige est plus élevée, les fleurs moins pendantes, & d'un jaune très-pale. On la trouve affez frequemment dans nos bois; elle fleurit en Avril: vivace.

2.º Le Primula grandiflora, la Primevere fans tipe. dont les fleurs folitaires font portées par des péduncules qui paroissent naître immédiatement de la racine. Ses fleurs sont grandes, d'un jaune de soufre; on la trouve dans nos bois.

Si cependant on se donne la peine d'ouvrir avec attention la gaine formée par les pétioles, on verra un peduncule général très-court ; ce qui autorise le sentiment du Prince des Botanistes.

# LA PRIMEVERE des jardins.

CL. II. SECT. II.

PRIMULA veris rubro flore. Clus. Hist: PRIMULA farinosa. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Radicales, sessiles, simples, crenelces, lisses, vertes en-dessus, farineuses en-dessous.

Racine. Longue, droite, fibreuse.

Port. La tige comme dans la précédente; le limbe de la fleur plus aplati : elle en diffère encore par les couleurs qui embellissent la corolle; la plante est plus petite que la précédente.

Lieu. Les Alpes du Dauphine, les plaines du Nord, Une variété cultivée dans les jardins. 24

Propriétés. Us mêmes que la précédente.

I." OBSERVATION. En examinant nos Primeveres, on se rappelle avec plaisir plusseurs plantes analogues qui ornent les montagnes Alpines, & qui se trouvent sur nos Alpes Delphinales, comme:

1.º Le Primula vetaliana, à seuilles linaires, aigues,

à fleurs juunes.
2.° Le Primula integrifolia, la Primevere à feuilles

très-entieres, lisses, à corolle violette, dont les segmens sont bisdes. Sur les mêmes montagnes se trouvent plusieurs especes d'un genre analogue aux Primeveres; les Androsaces,

comme :
1.0 L'Androsace majeure, maxima, dont le calice est

plus grand que la corolle.

2. L'Androsace Septentrionalis, dont le calice est

plus court que la corolle.

Ces plantes different des Primeveres en ce que l'ouverture de la corolle dans les Primeveres est nue, ouverte, au lieu qu'elle est garnie de glandes dans les Androsaccs.

CL. II. OBSERVATION. Ceux qui ont quelque goût pour les caufes finales doivent, avant l'épanouissement des SECT. II. Primeveres, examiner avec quelles étonnantes précautions la nature enveloppe les germes de ces plantes.

### 60. LE GRAND PLANTAIN

ou Plantain à bouquet.

PLANTAGO latifolia finuata. C. B. P. PLANTAGO major. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, diaphane, en foucoupe divisée en quarre parties ovales, renversées; le tube renslé; étamines très-alongées. Fruit. Capsule ovale, biloculaire, s'ouvrant

horizontalement, renfermant plusieurs semences

oblongues.

Feuilles. Radicales, ovales, larges, luisantes, rarement dentelées en leurs bords, listes, à sept nervures, soutenues par de longs pétioles.

Racine. Courte, grosse comme le doigt, fibreufe, blanchâtre.

Port. De la racine & du milieu des feuilles s'élevent plusieurs tiges ou hampes à la hauteur d'un pied environ, arrondies, un peu velues; la fleur

naît au sommet, disposée en épi.

Lieu. Les prairies, le long des chemins. Lyon-

noise, Lithuanienne. ()

Propriétés. Les feuilles ont un goût particulier, astringent; les racines sont à peine ameres; cette

plante est vulnéraire, astringente,

Ulages. On fait de ses seuilles une tisne; des racines & des seuilles, on extrait un suc qui dépuré, se donne depuis 3 ii, jusqu'à 3 iv. Extérieurement, la décoction de la plante sait un excellent gargarisme; les seuilles fraiches & pilées se mettent sur les blessures & les contu-

CL. II.

On l'emploie pour les chevaux le plus souvent SIET. IL à l'extérieur, ou en tisane, à la dose d'une poignée ou deux, sur thij d'eau.

OBSERVATIONS. L'eau difiillée de Plantain ne vaut pas mieux, comme ophtalmique, que l'eau de riviere; ta décoction fitrée eft uile dans les rougeurs des yeux fans ardeur ni chaleur. Une forte décodion des feuilles a quelquefois réulif pour arrêer les fierres tierces vernales, printanieres; mais comme nous nous sommes affurés que ces fievres se dissipent rets-souvent sans remedes, nous sommes en droit de douter si la cestaion des accès dans les cas énoncés, est l'effet de la nature ou du Plantait.

ou ou Piantain.

On doit placer entre le grand Plantain & le Lancéolé, le Plantain moyen, Plantago media, dont les feuilles ovales, lancéolées, sont un peu velues de chaque côté, dont les tiges arrondies portent un épi cylindrique.

Il est commun dans nos páturages, & a les mêmes propriétés que les deux autres; les bessiaux mangent volontiers les Plantains frais.

Outre ces especes de Plantains, assez généralement connues, un amateur doit avoir une idée de quelques autres moins communes.

1.º Le Plantain blanchâtre, Plantago albicans, à feuilles étroites, velues, presque droites.

On le trouve dans nos Provinces Méridionales.

z.º Le Plantain à feuilles de Gramen, Plantago graminifolia, à feuilles lisses, très-étroites, formame un gazon très-dense.

Cette effece présente plusieurs variétés qui, dans Linné, forment trois especes : le Maritime, à feuilles discuelentes, atrondies d'un côté; l'Alpine à feuilles aplaties, hérissées, & l'Alené, fubulata, à feuilles roides, à trois faces,

Le sol peut très-bien causer ces dissérences; l'espece Alpine se trouve sur nos montagnes Delphinales.

3.º Le Plantain pied-de-lievre, Plantago lagopus dont l'épi est ovale, blanchâtre, très-chargé de poils.

Fii

Ses feuilles sont étroites, un peu dentées, & un peu velues en-dessous.

Nous l'avons cueilli sur la plage de la Méditerranée,

en Languedoc.

" Le Plantain monoïque, ci-devant appelé par Linné
Plantago uniflora, aujourd'hui dénommé Littorell a
laudfus; petite plante à feuilles érroites, radicales,
nombreufes, du milieu déquelles naiflent des hampes
portant une feule fleur, les unes à étamines, d'autres à
nitils.

Les fleurs femelles sont affises à l'origine du péduncule de la fleur mâle. Voyez la belle figure du Flora danica

1ab. 170.

Ct II.

SECT. IL

Cette espece a été observée dans nos Provinces; savoir, en Bresse. Elle a été pleinement décrite dans les Mémoires de l'Académie, par M. de Jussieu.

### 61. LE PLANTAIN A CINQ CÔTES.

PLANTAGO angustifolia major. C. B. P. PLANTAGO lanceolata. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. } Comme dans la précédente.

Feuilles. Epailles, lancéolées, à cinq nervures dont les pétioles font plus courts que ceux du grand Plantain.

Racine. Assez grosse, avec des fibres éparses.

comme tronquée à fon extrémité.

Port. Les feuilles renversées & couchées par terre, couvertes d'un duvet épais & blanchâtre fur les bords; les tiges s'élevent environ à la hauteur d'un pied, rondes, velues, nues, cannelées, anguleuses; les fleurs disposées au sommet en épis ovales.

Lieu. Les prairies. 24

Propriétés. Les mêmes que celles du précé-Usages. dent; celui-ci a plus de force.

# 62. LE PLANTAIN DÉCOUPÉ.

CL. II. SECT. IL

CORONOPUS hortensis. C. B. P.
PLANTAGO coronopus. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles, Alongées, linéaires, profondément découpées, les découpures étroites & comme ailées, caractère qui diftingue cette plante des autres Plantains.

Racine. Menue, fibreuse.

Port. Les feuilles droites pour la plupart; les tiges s'élevent du milieu des feuilles, cylindriques, menues; les fleurs en épis.

Lieu. La Provence, le Dauphiné. 4/
Propriétés. Il joint aux vertus des précédens ,
Usages. Celle d'être diurétique.

# 63. L'HERBE AUX PUCES

PSYLLIUM Dioscoridis vel Indicum, foliis crenatis. C. B. P.

PLANTAGO cynops. L. 4-dria, 1-gyn.

Fluit. Caracteres des Plantains; les semences Fruit. très-petites, Juisantes, rousses, convexes d'un côté, concaves de l'autre. Fuilles. Alongées, peu dentelées & recour-

bées.
Racine, Simple, blanche, fibreuse.

Fiv

Port. Une ou plusieurs tiges d'un pied & plus droites, velues, rondes, fermes, rameules depuis le bas jusqu'au sommet, en quoi elle differe spécialement des Plantains; les fleurs axillaires, en épis longs & étroits, sans bractées. Lieu. Les Provinces méridionales de la France.

Lyonnoife. (1)

Propriétés. Cette plante est rafraîchissante, adoucissante, émolliente, Boerhaave la soupçonne un poison, donnée à forte dose.

Ulages. On en fait un mucilage assez usité. des décoctions émollientes pour lavement, des fomentations & gargarifmes; elle est dangereuse pour les chevres.

La dose pour les décoctions est de 3 ij pour l'homme dans it ii d'eau, & de Zij pour les animaux.

### 64. L'HERBE AUX PUCES vivace.

PSYLLIUM majus supinum. C. B. P. PLANTAGO pfyllium. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles, Très-entieres, filiformes, plus redreffées. Racine. Fibreuse.

Port. Les tiges rameules, rougeatres, un peu couchées, espece de sous-arbrisseau : les épis offrent des bractées concaves.

Lieu. Les terrains incultes, ainsi que la précé-

dente: vivace. Lyonnoise.

Propriétés. } Les mêmes. Usages.

OBSERVATIONS. Les deux précédentes especes se ressemblent & bien, que plusieurs célebres Botanistes les

confondent : les semences sont mucilagineuses , sans odeur ni saveur marquée; cependant fi on les fait bouillir dans l'eau , elles la rendent affez âcre. Le mucilage de SECT. Ille l'Herbe aux puces est un adoucissant précieux dans l'ophtalmie, la dyssenterie & la dysurie : ces deux especes d'Herbe aux puces, sont communes en Lithuanie.



### SECTION

Des Herbes à fleur monopétale, infundibuliforme, dont le calice devient le fruit ou l'enveloppe du fruit.

## 65. LE JALAP,

ou la Belle - de - nuit.

JALAPA officinarum, frudu rugoso. I. R. H. MIRABILIS Jalapa. L. 5-dria , 1-gyn.

 $m{F}_{LEUR}$ . Infundibuliforme , à cinq découpures échancrées & plissées; le tube étroit, alongé, renflé par le haut, fixé sur un nectar globuleux qui se trouve entre la corolle & le calice.

Fruit, Petite noix ovale, pentagone, compo-

fée du nectar durci.

Feuilles. Terminées en pointe, celles du bas pétiolées, les florales sessiles.

Racine, Grosse, noirâtre en dehors, blanche en dedans, pivotante.

Port. La tige s'éleve à la hauteur de deux coudées, herbacée, ferme, noueuse, très-branchue; la fleur & les feuilles différent de celles de la Bellede-nuit des jardins; la fleur a son tuyau du triple

plus long; les feuilles sont d'un vert beaucoup plus clair; la femence est plus grosse du double. SECT.III. comme marbrée; les fleurs axillaires, entallées. droites.

Lieu, L'Amérique. On le cultive dans les jardins; sa racine est 34; quand on la suspend dans les serres chaudes, elle pousse au printemps suivant, sans aucun soin, & sans être plantée.

Propriétés. La racine est d'un goût âcre & nau-

féeux; elle est purgative, hydragogue.

Usages. C'est un purgatif fort usité, à la dose de xviv grains; on le donne en substance depuis xij grains julqu'à 3 j; on en prépare une réline

purgative à la dose de grains iv à viii.

Il y a encore bien des observations à faire sur les purgatifs acres donnés aux chevaux ; 3 xiv de Laurier cerise, & 3 iij de pulpe de Coloquinte, n'ont agi sur eux que comme simple altérant . tandis que Zij de réfine de Jalap donnent la mort à l'animal; il faut donc être d'une circonfpéction extrême en prescrivant les purgatifs acres. La Médecine Vétérinaire n'est pas encore assez éclairée pour en fixer les doses; on peut cependant donner cette racine en poudre au cheval, à la dose de 3ii à 3 B. & la racine depuis 3i à 3 ii.

OBSERVATIONS. On n'est point encore certain si toutes les racines de Jalap appartiennent à une meme plante. Il est probable qu'on vend indistinctement celles du Jalap à longue fleur, ou du Dichotome, dont le port est d'ailleurs semblable au Mirabilis Jalapa. On peut même soupçonner qu'une espece de Liseron en fournit une grande quantité. Quoi qu'il en soit, le Jalap doit être pelant, chargé de veines noires, réfineuses; il doit brûler en partie à la chandelle. Suivant les expériences de Bergius , les racines de Mirabilis Jalapa , & du Longiflora, n'ont point purgé, prises à une drachme ; tandis que celle du Dichotoma a très-bien

purgé; mais ce Savant respectable paroit avoir soumis à l'expérience des racines de Mirabilis de son jardin de Stockholm. Nous avons auffi éprouvé que notre Jalap de SECT. III. Grodno purgeoit peu; mais celui de Lyon est vraiment purgatif, beaucoup moins cependant que celui des bouziques. Cela n'est point étonnant, vu que toutes les plantes des climats chauds perdent de leur énergie dans les pays froids.

Lorsqu'on pile le Jalap, il s'éleve une poudre qui fait éternuer. Si on le mâche, il irrite la gorge, échauffe la langue, paroit amer. Comme l'extrait gommeux est à peine purgatif, & que le réfineux l'est beaucoup, il est plus avantageux de prescrire le Jalap en poudre longtemps triture avec le sucre; alors on peut le donner aux enfans meme. Nous l'avons souvent ordonné dans les affections vermineuses; en évacuant les glaires qui servent de nid aux vers, le Jalap les entraine. Dans l'hydropisie, l'ædeme, la leucophlegmatie, c'est le remede le plus fur, vu qu'il n'enflamme pas comme les autres réfineux. Après l'avoir preserit à des filles chlorotiques, elles ont évacué une étonnante quantité de glaires : nous l'avons prescrit dans les maladies chroniques, toutes les fois que l'indication de purger étoit bien établie. En variant les doses depuis cinq grains jusques à deux drachmes, nous avons trouve un vrai purgatif polycreste: à deux drachmes, il a fait évacuer le ver solizaire. Avec trente grains de Jalap ordonnés deux ou trois fois, les fleurs de soufre & la tisane de Patience, nous avons guéri en Lithuanie une foule de galeux. Souvent le rhumatisme chronique, & plusieurs autres maladies de la peau, ont leur foyer dans le bas-ventre; dans ce cas, le Jalap les guérit seul, comme nous l'avons quelquefois éprouvé. Dailleurs , il faut se ressouvenir que ce purgatif, comme tous les autres, n'est, dans le plus grand nombre des cas, qu'un adjuvant qui exige d'etre secondé par les altérans. Dans les fievres quartes automnales, nous avons obtenu de fréquentes guérifons en purgeant avec le Jalap, tous les huit jours, & en donnant, les jours vides d'accès, le sel ammoniac, dans une décoction de chardon étoilé.

Ct. II.

# 66. LA PETITE GARANCE ou l'Herbe à l'Esquinancie. (a)

RUBEOLA vulgaris, quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus. 1. R. H. ASPERULA cynanchica. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, découpée en quatre parties obtuses, recourbées.

Fruit. Les semences attachées deux à deux,

blanches, pulpeuses, globuleuses.

Feuilles. Les inférieures sont six à six ; les intermédiaires quatre à quatre, en alêne & à trois angles; celles du fommet font linéaires, deux à dcux, plus souvent quatre à quatre.

Racine. Longue, pivotante, grosse, ligneuse, avec des fibres très-fines.

Port. Les tiges d'un pied & demi, la plupart couchées, anguleuses, carrées; les feuilles verticillées, opposées au haut des tiges; les fleurs à leur fommet.

Lieu. Les prés arides, 24

Propriétés. La plante est astringente. Usages. On s'en sert en cataplalme, décoction, gargarisme & tisane.

(a) Voyez les Aspérules, pag. 66.



# 67. TRACHELION azuré.

CL. II.

TRACHELIUM azureum. L. Tourn. VALERIANA carulea urticafol. Barr. icon. 683. 5-dria. 1-gynia.

Fleur. Corolle en entonnoir, divisée en cinq segmens.

Fruit. Germe inférieur, qui devient une capsule à trois loges.

Feuilles. Alternes, pétiolées, ovales, à dents de scie.

Racine. Rameufe.

Fleurs. Terminant la tige, formant un panicule. Tige herbacée, ronde, assez simple, ou peu branchue.

On cultive cette plante dans les jardins; elle est originaire d'Italie: vivace.

# 67 \*. LA LOBELIE antivénérienne.

RAPUNTIUM. Tourn.

RAPUNCULUS Americanus, flore diluté cæruleo. Dodart.

LOBELIA siphyllitica. L. syng. monogam.

Fleur. Corolle en entonnoir, à tuyau anguleux, cinq fegmens presque égaux, ciliés par la carene; les cinq étamines réunies par les antheres. Fruit. Germe inférieur.

Feuilles. Ovales, lancéolées, un peu rudes, alternes.

Racine, Fibreuse, blanche, menue,

Port. Tige d'un pied, droite, à angles rudes,

qui semblent formés par les pétioles qui courent fur la tige; fleurs bleues aux aisselles des feuilles, SECT. III. folitaires, portées par des péduncules très-courts. Lieu. Dans les forets humides de Virginie :

vivace. Nous l'avons cultivée dans le Jardin Royal à Grodno; elle est aujourd'hui assez généralement recue dans les autres Jardins Académiques ; elle

ne craint point le froid.

Propriétés. La racine est âcre, elle purge, fait vomir, c'est un des spécifiques de la vérole. Nous devons à un célebre Botaniste Suédois, au Docteur Kalm, la découverte des vertus de cette Lobélie. Les Sauvages d'Amérique se guérifloient de la vérole en buvant la décoction de cinq à fix racines de cette plante, qui leur fournissoit une tisane qu'ils prenoient pendant la journée; si elle les purgeoit trop, ils en diminuoient la dose. Ils perlistoient pendant quatorze jours à boire le plus qu'ils pouvoient de cette décoction, lavant avec foin les parties externes attaquées du virus fiphyllitique. Ils appliquoient sur les ulceres de la poudre de Benoite aquatique, Geum rivale. Nous avons goûté cette racine de Lobélie; elle nous a paru analogue, pour le goût, à nos Clématites; ce qui doit faire espérer que parmi nos plantes indigenes, acres & purgatives, nous trouverons la congenere de cette antiliphyllitique, Les expériences du célebre Storck, fur le Flamula Jovis, semblent conduire les Praticiens éclairés sur la voie de cette importante découverte. Nous croyons. d'après ces épreuves, que nos Tithymales & nos Renoncules cachent ce spécifique tant désiré, favoir , la panacée antivénérienne végétale.

Sur vingt especes de Lobélie, nous n'en pof-

fédons en Europe que trois.

1.º Le Lobelia Dortmanna, dont les feuilles en alêne font très-entieres; si on les coupe, elles offrent dans leur épailleur deux gaînes. Sa tige = est presque nue, ses fleurs éparses, pendantes. CL. II. Elle croît dans les marais des pays froids d'Europe : SECT. III.

vivace. 2.º La Lobélie brûlante, Lobelia urens, dont la tige est redressée, les feuilles inférieures arrondies, crenelées, les supérieures lancéolées, à dents de scie; les sleurs en grappes, lâches, droites, nombreuses, petites, violettes ou bleues. On a observé cette rare plante aux environs de Paris & dans l'Orléanois : elle est annuelle ; son goût est âcre, brûlant, piquant. Ne devroit-on pas l'essaver dans les maladies vénériennes?

3.º La Lobélie à feuilles de Paquerette, Lobelia laurentia, dont la tige est petite, couchée; les feuilles lancéolées, ovales, crenelées; les péduncules folitaires, portant une feule fleur bleue,

tachetée.

On l'a observée en Italie, en Espagne : elle est annuelle.

Le genre des Lobélies appartient à la famille des Campanules & des Raiponces, dont on ne doit pas féparer le genre suivant,

# 67 \*\*. LA JASIONE des Montagnes.

RAPUNCULUS scabiosæ capitulo cæruleo. Tourn.

JASIONE montana. L. fyng. monogam.

Fleur. Cinq pétales cohérens à leur base, l'ovaire placé fous la corolle; cinq étamines réunies par les antheres.

Fruit. Capsule arrondie, à deux loges, couron-

née par un calice propre.

Feuilles. Etroites, linaires, hérissées, ondulées ou dentées. SECT. III.

Racine. Blanchatre, fibreuse.

Port. Plusieurs tiges strices, hérissées, dont les rameaux sont terminés par un long péduncule nu, portant des fleurs bleues ramassées en tête dans un calice commun, composé de plusieurs feuillets.

Lieu. Dans les pâturages, les forêts, commune. Lyonnoife, Lithuanienne: vivace, annuelle, On la trouve quelquefois à fleurs blanches, J'ai trouvé en Lithuanie une variété à feuilles lisses, peu ondulées, à fleurs en ombelles, portées fur des péduncules inégaux, d'un ou deux pouces de longueur, qui naissent tous du calice commun, qui est composé de douze à dix-huit feuilles. Voyez le Flora Lithuanica.

Propriétés. Cette plante est laiteuse, comme les Campanules.

# 67 \*\*\*. LA GRANDE VALÉRIANE.

VALERIANA hortensis, Phu folio olusatri Dioscoridis. C. B. P. VALERIANA Phu. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur, Monopétale, en rosette, divisée en cinq parties, presque aucun calice.

Fruit. Semences oblongues, plates & aigretées. Feuilles. Les caulinaires ailées, les radicales fans divitions, ordinairement entieres, quelquefois en forme de lyre.

Racine. Grosse, ridée, transversale, garnie en

desfous de grosses fibres.

Port. Les tiges sont communément hautes de trois pieds, grêles, rondes, lisses, creuses, rameules meuses ou bifurquées; les fleurs petites, purpurines, naissent en maniere d'ombelles, aux som-

SECT. III.

Lieu. Les hautes montagnes, les bois. 24

Propriétés. La racine est d'une odeur forte, défagréable, & d'un goût aromatique; elle ett antispasmodique, diurétique, emménagogue & céphalique.

Usages. L'on ne se sert que de la racine, dont on fait une poudre & des infusions; on la preserit dans les tisanes, pour l'homme, depuis 3 jusqu'à 36, ou bien en substance & en poudre dans du vin blanc, depuis 31 jufqu'à 3 B.

Pour les chevaux, en boillon à 3 j, ou en

fubstance à 3 6.

mités des tiges.

### 68. LA VALÉRIANE SAUVAGE.

VALERIANA silvestris major. C. B. P. VALERIANA officinalis. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. ) Comme dans la précédente. Un seg-Fruit. } ment de la corolle plus grand ; trois étamines.

Feuilles. Ressemblant à celles de la Valériane des jardins, mais toujours ailées, plus divifées , plus dentelées en leurs bords, un peu velues en deslous, avec des nervures faillantes.

Racine. Fibreuse, blanchatre, rampante.

Port. A peu près comme celui de la précédente. la tige de trois à fix pieds, simple jusques au sommet qui produit des branches trois à trois. Lieu, Les forets, les endroits humides, 24

Propriétés. Les feuilles n'ont point d'odeur, mais elles ont un goût falé; les racines font ameres, flyptiques, d'une odeur aromatique & pénétrante; cette plante est sur-tout antiépileptique. Tome II.

Ufages. I'on se fert communement de la rac...II. cine en décossion & dans les bouillons; on la serr. III. donne en substance à l'homme, depuis 3 j jusqu'à 3 s, ou en poudre, depuis dix grains jusqu'à 3 s, on tire ausli l'eau dittilisé des leurs & des racines, qui se donne jusqu'à 3 y, pour l'animal, en substance, depuis 3 s à 3, i.

OBSERVATIONS. Les fleurs répandent au loin une odeur très-agréable; on ne doit pas les négliger. Les racines font aromatiques, un peu âcres. Plufieurs Auteurs affurent avoir guéri des épileptiques avec cette racine. Le célèbre Sonainte Coliman le guérit lui-méme avec ce remée. Récemment M. Scopoli cite une expérience décrime elle ra guéri une Demoifèlle éplieptique avec l'extrait de la racine. Nous avons nous-memes guérit trois épileptique, avec cette racine donnée à haute doie en poudre, & en infidion dans du vin. Ses effets dans les autres convultions, ne font pas moins certains.

Mais ce qui est moins connu, cette racine est admirable dans la paralysie, comme nous l'avons éprouvé.

Pluseurs migraines ont été dissipes par une seule dosse de poudre de Valeriane. On ne doit point la negliger dans le traitement des maladies cutantes, dans le rhumatiline, dans l'anorexie; quelques coliques sont calmées par ce seul remede, furtout les venteusses avec plaires. Quelques Praticiens ont ordonné avec succès l'instinún de la racine & des seluers dans les severes intermittentes, pernicieuses, avec abattement des forces & delire sourd, ou affection soporeuse. Nous avons vu guérir quelques-uns de nos malades que nous avions traités par cette méthode. Cette obbervation mérite d'être suivie. Si elle est consirmée par de nouvelles épreuves, nous pourrons enfin nous passer de Quinquina dans les seyere.



# 69. LA PETITE VALÉRIANE. CL. II.

VALERIANA palustris minor.
VALERIANA dioica L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme dans la précédente : les fleurs mâles léparées des femelles, sur différens pieds; la corolle des femelles , plus petite que celle des mâles.

Feuilles. Les radicales arrondies, ou en cœur, presque entieres, portées par de longs pétioles; les caulinaires découpées jusqu'à leur côte, sessibles.

Racine. Menue, rampante, blanchâtre, trèsfibreuse.

Port. La tige d'un pied, anguleuse, grêle, rayée, noueuse; les sleurs purpurines ou blanches comme dans les autres, au sommet, disposées en ombelle; les seuilles de la tige opposées deux à deux.

Lieu. Le long des ruisseaux & endroits maré-

cageux. Lyonnoise. 4

Propriétés. 3 Cette plante jouit des mêmes ver-Ulages. 3 tus que les autres Valérianes, mais dans un moindre degré; aussi est-elle peu employée en Médecine.

OBERITATIONS. Nous avons fouvent vu des flyles dans les fleurs måles; les femences font couronnées par trois dents; les feuilles de la tige font dentées; l'impair est plus grand: ses racines font aussi avonatiques que celles de la précédente, aussi a-telle les mémes vertus,



70. LA MACHE OU BLANCHETTE 🕻 SECT. III.

Poule-graffe, Salade de Chanoine.

VALERIANELLA arvensis, pracox, semine compresso. Mor. umb. VALERIANA locusta. B olitoria. L. 3-dria ,

z-gyn.

Fleur, Comme dans les précédentes ; la corolle bleuatre, un peu irréguliere,

Fruit, Les semences aplaties, ridées, blanchâtres, offrant une ou deux dents.

Feuilles, Oblongues, affez épaitles, molles, tendres; les unes entieres, les autres crenelées & fans pétioles.

Racine. Menue, fibreuse, blanchatre.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles à la hauteur d'un demi-pied, foible, ronde, cannelée, creuse, noueuse, bifurquée ; les fleurs naissent aux fommités des tiges, en ombelles; feuilles oppofées deux à deux.

Lieu, Les vignes, les balmes & bords des chemins; on la cultive dans les jardins potagers. Lyonnoife, ()

Propriétés, La racine est d'un goût doux, presque infipide; les feuilles ont un goût douceatre. La Mache est rafraîchissante, adoucissante.

Usages. On l'emploie dans des bouillons de veau, & on la mange en salade; il est inutile

d'en prescrire les doses.

OBSERVATIONS. Voilà encore une de ces plantes qui détruit l'analogie Botanique. Les Valérianes font odoriférantes; celle-ci est fade, sans odeur. D'ailleurs, le genre des Valérianes, quoique très naturel, est difficile

à déterminer par des caracteres confians; puisque toutes les parties de la frudification offernd ets disfirences dans les especes. Il y en a à corolle réguliere, d'autres à Scr. III. Secr. III. Secr

1.º La Valériane rouge, Valeriana rubra, dont les fleurs à nectaires filiformes, n'ont qu'une étamine, & dont les feuilles sont lancéolées, plus ou moins étroites,

le plus souvent sans dents.

On la cultive dans les jardins, elle croit aufii dans nos Provinces; ses sleurs sont rouges, rarement blanches. 2.º La Valériane trifide, Valeriana tripteris, à feuilles radicales, en cœur; celles de la tige partagées en trois segmens ou ternées. Sur les montagnes du Dauphiné. Sa racine est révés-aromatique.

3.º La Valériane celtique, Valeriana celtica, dont la tige est de quatre à cinq pouces; les feuilles sont trèsentieres, les radicales ovales; celles de la tige plus étroites.

Sur les montages du Dauphiné, la racine est plus pénétrante que celle de la Valcinae officiale; la faveur est vive & amere : cell le Nard celique, dont on transporte une économane quantité en Afrique & en Egypte, pour préparer des elsences dont les peuples des pays chauds s'oignent le corps. Cette racine préciuste est négligée par nos Médecins modernes. Des observations sures lui accordent des prepriétés déclives pour le traisement des maladies de nerfs; s'on institution augmente le cours des urines, sa poudre est le meilleur slomachique que nous connessitions.



CL. II. SECT. IV.

#### SECTION IV.

Des Herbes à fleur monopétale, infundibuliforme, dont le fruit est composé de quatre semences renfermées dans le calice de la fleur.

# LA BOURRACHE.

BORRAGO floribus caruleis. J. B. BORRAGO officinalis. L. 5-dria, 1-gyn.

HLEUR. Monopétale, en roue, dont la gorge est fermée par cinq écailles élevées, formant un cone en le rabattant, divifée en cinq fegmens pointus.

Fruit. Quatre graines nues, larges à leur base, terminées en pointe, ridées, noirâtres dans leur maturité, contenues dans le calice renflé.

Feuilles. Celles de la tige ovales, oblongues, embrassant la tige, alternes, larges, arrondies, rudes, ridées; les radicales en spatules, couchées fur terre, toutes très-hérifiées de poils affez durs,

Port. La tige rameuse, cannelée, anguleuse fucculente, velue, branchue, creuse, s'éleve à la hauteur d'une coudée ; les fleurs formant un corymbe, bleues, rarement blanches, naissent au fommet des rameaux, & font portées fur des péduncules longs d'un pouce au moins; elles s'inclinent vers la terre.

Lieu. Elle croît dans tous les jardins , on la cultive dans les potagers. ()

Propriétés. La racine est d'une saveur visqueuse; toute la plante contient un suc visqueux & fade; C. II. les seuilles sont diurétiques, expectorantes; les SECT. IV.

fleurs béchiques.

Usques. Les fleurs sont mal-à-propos placées parmi les cordiales; elles sont fades, sans odeur. On emploie les racines, les fleurs, les seuilles dates et les leurs, les feuilles dates et les les leurs, les feuilles, on en donne le suc exprimé & dépuré, depuis 3 ij jusqu'à 3 iij, 3 iv ou 3 vi ; de toute la plante, on dittille une eau qui ne vaut pas mieux que l'eau pure; on en fait un extrait ou une conserve; on en donne à l'animal des boissons avec 3 iv du suc, ou deux poignées en décordion.

OBSENTATIONS. On retire du fite de Bourrache une affer grande quantié de Nitre pur : ce Nitre et annoncé par la crépitation des feuilles seches, lorsqu'on les brûle. Ce fite nitré rend cetre plante tresprécieule dans les maladies inflammaoires & aigues; toutes les fois qu'il faut tempérer, sur-tout dans les pleutrisses & prépineumonies. La décotion miellée de Bourrache, ou le suc clarifié, facilite l'expectoration, calme les ardeurs d'urine; nous l'avons souvent preferit dans les fevres ardentes; les malades éprouvent évidemment une grande diministrion de chaleur.

Le suc de Bourrache & son sirop, ont été très-utiles cette année 1785 pour le traitement des péripneumonies instammatoires qui ont été très-communes à Lyon.

Avertissons cependant que les femmes délicates sont fatiguées par des quintes de toux, après avoir pris du suc de Bourrache.



CL. II. SEGT. IV.

# 72. LA BUGLOSE toujours verte.

Buglossum latifolium semper virens.
c. b. p.

Anchusa semper virens. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme; l'entrée du tube est fermée par des écailles; la corolle bleue paroît rouge au dehors, avant son développement.

Fruit. Quatre graines terminées en pointes, recourbées sur l'un des côtés, rousses, ridées dans

leur maturité au fond du calice,

Feuilles, Nombreuses, sessibles, serrées contre la tige par le bas, pointues, non ridées comme celles de la Bourrache, rudes, velues des deux cotés, aflez larges.

Racine, Oblongue, cylindrique, blanche en dedans, d'un rouge brun en dehors, pleine d'un

fuc gluant.

Fört. Les tiges nombreufes, hautes d'une coudée & plus, cylindriques, bériflèes de poils, roides, branchues à leur fommet; les fleurs aux fommités des rameaux dispofées en bouquets; les pétinteules axillaires, plus courts que les feuilles; on trouve deux folioles à la base de l'ombelle; la plante vient en tout temps.

Lieu, L'Espagne, l'Angleterre, 2

Propriétés, Les mêmes vertus que la Bourache. Ufages, On prend les flutres manière de thé, ou leur conferve depuis 3 ij jusqu'à 3 ß; on donne fon fue à la dose de 3 iv ou 3 vi. On donne cette plante en boisson à l'animal, à la dose de deux poignées pour lb ij d'eau.

# 73. LA BUGLOSE ordinaire.

CL. II. SECT. IV.

Bugiossum angustifolium majus, flore caruleo. C. B. P.

ANCHUSA officinalis. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme dans la précédente, ordinairement bleue, quelquefois blanche.

Fruit. Comme le précédent.

Feuilles. Lancéolées, très-rudes, couvertes de poils écartés.

Racine. Rameuse, assez grosse.

Port. Les tiges sont hautes de deux pieds, rameuses, couvertes de poils; les rameaux sortent, les uns des aillelles des feuilles, les autres de la tige; les seurs sont disposées d'un seul côté, en épis géminés, recourbés au sommet.

Lieu. Les champs, les chemins, les terres incultes. 24

Propriétés. Us mêmes que la précédente.

OBSENIATIONS. Les feuilles sont béchiques, expectorantes, diurétiques; leur suc & leur décociton calment les douleurs dans la dyssenterie; dans tous les cas elles peuvent remplacer les feuilles de Bourrache. La racine mucilagineus e, gluante, e, son nourrissance; fa décociton est tempérante; c'est une bonne tisane dans les maladies aigués avec chaleur; il faut la cueillir, lorsque la plante est jeune.

Nous possédons dans nos Provinces deux autres especes de Buglose, qui méritent d'être caractérisses.

r. L'Anchusa angustifolia, la Buglose à seuilles étroires, dont les seuilles sont assez semblables à celles de la Vipérine, un peu dentées; les épis naissent conjugués, presque nus.

#### TOO INFUNDIBULIFORMES.

Cette espece que l'on a trouvée en Dauphiné, qui est Ct. II. commune en Lithuanie, ne me paroit qu'une variété Sect. IV. de l'Ossicinale.

2.º La Buglose ondulée, dont les seuilles sont linaires, dentées, les pédicules plus courts que les bractées, le calice du fruit très-ensié.

On la trouve dans les vignobles du Lyonnois.

# 74. L'ORCANETTE.

BUGLOSSUM radice rubra, five anchusa vulgatior, floribus caruleis. I. R. H. ANCHUSA tindoria. L. sp. pl. editio 2.º: 5-dria, 1-gyn.

Flur. Monopétale, infundibuliforme, divifée en cinq parties; l'entrée du tube est trouée & n'a point d'écailles, comme les précédentes; la corolle est d'un bleu rougeâtre, les étamines font plus courtes que la corolle.

Fruit. Quatre femences ovales, terminées en pointe; dures, renfermées dans un large calice.
Feuilles. Velues, alternes, fessiles, simples,

entieres, lancéolées, obtufes.

Racine. Rameuse , ligneuse , rouge.

Port. Ses tiges font foibles & fimples, un peu couchées, velues, hautes de huit à dix pouces; le plus grand nombre des feuilles tient à la racine, quelques-unes à la tige.

Lieu. Les Provinces méridionales de la France.

Lyonnoise. 34

Propriétés. La racine cst un peu âpre & astringente; l'on doute de la vertu béchique & incilive que quelques Auteurs lui attribuent; elle sert aux teintures.

Usages. Elle est moins employée en Médecine, que pour teindre les graisses & les huiles en Phormacie.

CL. II. SECT. IV.

# 75. LA RAPETTE

ou Porte-feuille.

Asperugo vulgaris. 1. R. H.
Asperugo procumbens. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, à cinq fegmens obtus, caves; cinq écailles couvrent les étamines.

Fruit. Quatre semences oblongues, comprimées, dans un large calice comprimé, à lames aplaties. Fuilles. Seffiles, simples, entieres, rudes au toucher, alternes, ovales, oblongues, paralleles, à simuosités de simuosités.

Racine. Rameuse.

Port. La tige herbacée, rameule, foible, garnie de poils, les calices recourbés, fur-tour après la maturité des fruits; les fleurs petites, violettes, aillaires, ou entaffees au fommet des rameaux, prefique folitaires; les feuilles varient: elles font aufii à pétioles, oppofées, quelquefois à trois ou à quarre, dentées en maniere de fcie, ou crenelées.

Lieu. Les terrains incultes & gras en Provence; fleurit en Avril.

Propriétés. 3 On lui attribue, comme à la précé-Ufages. 3 dente, la vertu béchique & incisive; il n'y a aucun danger de l'employer à cet usage.

OBSERVATIONS. Cette plante, très-rare dans nos Provinces, se trouve en Dauphiné; nous ne l'ayons vu nulle part aussi commune qu'en Lithuanie, autour de Gredno;

CL. II. SECT. IV.

nous la prescrivions indisferemment comme la Bourrache, elle produisoit les mêmes effets, comme tempérante & expectorante. Souvent la tige est couchée, três-rude; les fleurs sont à peine plus longues que le calice, nous en avons vu de blanches. Le calice de la fleur est tubulé, à cinq dens. Après la chute de la crottle, il se fereme comme une boursé à ressort; il est en deux battans de douze à quince dens alternativement plus longues & forman, en se prolongeant jusques à la base, des nervures faillantes.

# 76. LA VIPÉRINE

ou Herbe aux Viperes.

Echium vulgare. C. B. P. Echium vulgare. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme comme campaniforme, découpée en cinq parties inégales, les supérieures étant les plus longues; le calice à fegmens inégaux.

Fruit. Quatre semences rapprochées les unes contre les autres, ridées, semblables à une tête de vipere, d'où est venu le nom de la plante,

renfermée dans le calice.

Feuilles. Linguiformes, longues, rudes au toucher, tachetées, placées sans ordre.

Racine. Longue, ligneuse, rameuse.

Port. Tige de la hauteur de deux pieds, velue, ronde, ferme, marquetée de points rudes, noirs ou rouges; les feuilles caulmaires affifes, les radicales à pétioles; les fleurs en épis placés sur un seul cóté; elles sont rouges, ou bleues, ou blanches.

Lieu. Tous les champs. Lyonnoise. Lithua-

nienne.

Propriétés. Malgré le nom qu'elle porte, rien = n'établit qu'elle soit propre à guérir la morfure des viperes.

CL.II. SECT.IV.

Usages. On la substitue à la Buglose, aux mêmes doses.

Ossenvations. Dans cette espece, les étamines indgales font un peu plus longues que la corolle; les fleurs d'abord rouges, deviennent souvent bleues, elles offrent pluseurs varietés. Quant au port, nous en avons trouvéun pied de deux pouces, qui ne portoit qu'une seule fleur rouge au sommet de la tige; quelquessois nous avons vu des tiges monstrueutes réunies, statétés ou en faiscaux, de deux ou trois, plares. Elle a les mémes vertus que la Buglose; elle est rés-nitreus. Nous trouvons quelquesois la Vipérine d'Italie, Echium italicum, qui ressemble beaucoup à la vulgaire, mais qui est affez distinguée par fes tiges plus rudes, par ses fleurs préque régulieres, plus petries, & se étamines beaucoup plus longues. Sa fleur est blanche.

# 77. LA PULMONAIRE.

PULMONARIA Italorum, ad buglossum accedens. I. R. H.

PULMONARIA officinalis. L. 5-dria. 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, découpée en cinq parties concaves; le calice à cinq côtés, en forme de prifine. La gorge de la corolle ornée de cinq tumeurs ciliées.

Fruit. Quatre semences ovales, obtuses, comme

tronquées, noires, au fond du calice.

Feuilles. Oblongues, larges, termirées en pointe, traverfées d'une nervure dans leur longueur, marquerées de taches blanches, pour l'ordinaire garnies de duvet en-deifous & en-deifus, rudes au toucher.

Racine. Ramouse, dure, lignouse, à fibres

Pon. Une ou plufeurs tiges qui s'élevent environ d'un pied, anguleufes & velues; les feuilles radicales à pétioles, ovales, cordiformes, s'étrécillant à leur bafe, couchées à terre; les autres plus étroites, embrailent la tige; les fleurs au haut des tiges, plufeurs enfemble, foutenues par de courts pédulorules.

Lieu. Les bois. Lyonnoise, Lithuanienne. 24 Propriétés. La Pulmonaire a un goût d'herbe un peu salé; elle est gluante, pectorale, vulné-

raire, aftringente,

SECT. IV.

Ulages. On fait un fitop de ses racines & de ses teuilles, que l'on preserit à la dose de \$\frac{2}{3}\$, ou \$\frac{2}{3}\$ in dans les apozemes, potions & tisanes pectorales; on en sait pour l'animal des tisanes, avec une poignée, dans the j d'eau.

Observations, La Pulmonaire brûlée fournit une étopmante quantité de cendres, la feptieme partie de son poids; la leftive de ces cendres est ácre: je la préfere dans la Leucophlegmatie, à la cendre de genér. On a confirmé par l'expérience qu'outre le principe mucliagineux, la Pulmonaire contenoit un principe affringent; aussi réultirelle aussi bien que la racine de Conioude dans les crachemens de fang.

On trouve dans les forêts du Dzuphiné une autre espece que nous avons vu rivesabondante dans les forêts de Lithuanie. La Pulmonaire à feuilles étroites, Fulmonaire augulifolia, dont les feuilles radicales font lancéolies: celles de la tige comme dans la précédente; fes corolles d'abord rouges, deviennent bleues, elles sont enaffices au fommet de la tige; en Lithuanie, la tige ne s'êleve en fleur qu'à fix pouces, elle monte à un pied & demi en murifaint, fes femences dans un calice qui s'enlle considératelement. Le site de cette espece est nitreux, s'en ai trouvé des pieds à corolles blanches.

#### 78. LE GRÉMIL

Ct. II. SECT. IV.

ou Herbe aux perles.

LITHOSPERMUM majus eredum. C. B. P. LITHOSPERMUM officin. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur, Monopétale, infundibuliforme, divifée en cinq fegmens obtus; le calice presque aussi long que la corolle. Cinq écailles échancrées forment la gorge de la corolle.

Fruit. Quatre semences arrondies, dures, polies, luifantes, d'un gris de perle, placées dans

un large calice.

Feuilles. Lancéolées, fessiles; celles du sommet plus larges.

Racine. Ligncuse, ramcuse.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'un pied & deni , droites , rudes , cylindriques , branchues ; les fleurs axillaires, petites, blanches ou pailles, naissent au sommet des tiges. Les seuilles alternes, Lieu, I es terrains incultes, le bord des bois.

Lyonnoife. 24

Propriétés. La semence de Grémil a un goût de farine, visqueux; elle est émolliente.

Usages. On ne se sert que de sa semence réduite en poudre; on la donne à la dose de 3 i dans un véhicule convenable, ou dans du vin ; l'on en fait encore des émulsions. Pour l'homme & pour l'animal on en donne la poudre à Z B.

OBSERVATIONS. La plante fraiche répand une odeur narcotique, ce qui la rapproche de la Cynoglosse par ses pre priétés.

Les vertus apéritives & contre le calcul sont chimériques ; c'est une induction de la doctrine des signatures.

Les anciens croyoient que Dieu prévoyant combien Cr. II. l'esprit de l'homme étoit borné , avoit imprimé aux SECT. IV. plantes des fignalemens pour indiquer leurs vertus ; en conséquence, que celles qui répandoient un suc jaune. étoient bonnes pour la jaunisse; aussi, voyant la dureté & le lisse des semences du Grémil, ils avoient conclu que la poudre de ces semences pouvoit sondre le calcul-

# 79. LE GRÉMIL RAMPANT.

LITHOSPERMUM minus, repens, latifolium. B. B. P.

LITHOSPERMUM purpureo - caruleum 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme la précédente, mais plus longue que le calice.

Fruit, Comme dans la précédente.

Feuilles. Lancéolées, à une feule nervure, plus grandes & plus larges que dans la précédente. Racine. Longue, épaille, ligneuse, tortueuse,

noirâtre.

Port. Tiges nombreuses, grêles, noirâtres. longues, rudes, velues, presque toutes couchées; la tige qui porte les fleurs, droite, garnie de feuilles plus longues; la corolle bleue, aussi grande que celle de la Pulmonaire, trois fois plus longue que le calice; les fleurs au fommet.

Lieu. Dans les bois. Lyonnoise. 24

Propriétés. Les mêmes que celles de la Pul-§ monaire. Usages.

OBSERVATIONS. Le Chevalier Linné ramene au genre du Grémil une espece très-commune dans nos champs, · de même qu'en Lithuanie; c'est le Grémil des champs. Lithospermum arvense, dont la racine est rouge, la rige plus baile que celle du Grémil, les semences raboteuses.

Les

Les fleurs blanches naissent entassées au sommet de la tige des aisseiles des feuilles; leur pédencule est très- Cu. Il. court; la covolle est à peine plus longue que le calice. Sect. iv. Elle n'a point de glandes ni d'écailies à la gorge. Sa fleur approche de celle de l'Héliotrope; mais ten myau est plus long.

La racine fournit un affez beau rouge. Les chevres

& les moutons mangent l'heroe.

### LA GRANDE CONSOUDE.

SYMPHITUM consolida major, flore purpureo, quæ mas. C. B. P. SYMPHITUM officinale. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, découpée en cinq parties, courtes; le limbe de la corolle tubulé & renflé, comme campaniforme; cinq écailles ou pals aigus, triangulaires, couvrent les étamines.

Fruit. Quatre semences lisses, qui ont une bosse au milieu, aiguës à la pointe, se rejoignant au

fommet, dans un calice élargi.

Feuilles. Ovales, lancéolées, courant sur la tige, rudes.

Racine. Très-grande, épaisse, fibreuse, charnue, noire en dehors, blanche en dedans, visqueuse, gluante.

Port. La tige s'éleve à peu près à la hauteur d'un pied & demi , fistuleuse , velue , rude ; les fleurs ou un peu roses, ou couleur de paille, ou blanches, au sommet & en épi; feuilles alternes. Lieu. Les prés, les bois. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 24

Propriétés. Le suc des seuilles & de la racine est mucilagineux; cette plante est spécialement vulnéraire, attringente & antidyffentérique.

Tome II.

Ujages, Pour l'homme on donne la poudre de La racine jufqu'à 3 j; on la preferit en infulion on Secr.IV. en décoction, depuis 3 ß jufqu'à 3 j; on en fair une conferve que l'on prend jufqu'à 3 ß; la décocôtion de la racine fe donne auffi en lavement. Extérieurement le fuc accélere la confolidation des plaies, ainfi que les feuilles pilées & appliquées.

Pour le cheval on donne cette racine en poudre à 3 6, & en boilson à 3 ij sur th ij d'eau.

OBSERVATIONS. Nos expériences sont favorables à l'usage de la racine de la grande Consoude, dans plusieurs especes de crachement de sang, pissement de sang, & même dyssenterie.

Non-feulement elle diminue le flux de fang, mais elle calme les tranchées qui l'accompagnent prefque toujours, Nous avons employé une légere décocition de la racine; son mucilage calme les douleurs des ulceres, des plaies & des dartes. L'extrait de la racine elt rouge; réduire en poudre, & bouillie dans l'eau, elle donne une belle couleur de kermès.

Nous trouvons ercore dans nos prairies le Symphytum tuberofiim de Linné, la grande Confoude tubéreufe, qui reffemble tellement à l'oficinale, qu'on ne la diffingue que par fes feuilles fupérieures, oppofées; nous avons fi fouvent trouvé des feuilles oppofées dans l'officinale, è des racines noueufes, que nous ne croyons point ces deux plantes vraiment ditlinctes. En Lithuanie les fleurs de la grande Confoude fe trouvent le plus fouvent teines d'un rouge plus ou moins vif. Une autre belle plante de norre Province, peut le rapporter au genre des Confoudes fur apporter au genre des Confoudes justification de l'inné, qu'il avoit autrefois place avec les Cernithes, les Melinets.

Sa racine est ligneuse, rouge; sa tige est branchue, hérisse de peils, saunatre, couchée, un peu ligneuse; ses setuites sont lancéolées, hérisse de poils rudes, jaunes; sa seure ne entonnoir , à uyau très-long, d'un pouce, renssé au sommer, à cinq segmens cours, droiss; cette corolle est d'un jaune clair, sa gorge sans écailles est

ouverte; ses semences sont lisses, droites,

De loin, lorsque le soleil darde sur cette belle plante, elle paroit toute dorée.

File est commune, auprès de Lyon, sur les montagnes SECT. 14. fablonneuses.

### L'HELIOTROPE ou l'Herbe aux verrues.

HELIOTROPIUM majus Dioscoridis. C. B. P. HELIOTROPIUM Europ. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, à tuyau très-court, ridée à son centre, découpée à son bord en cinq parties.

Fruit. Quatre semences rudes, courtes, cendrées, anguleuses d'un côté, convexes de l'autre, dans un calice droit.

Feuilles. Pétiolées, ovales, très-entieres, cotonneuses, ridées.

Racine. Simple, menue, ligneuse. Port. La tige haute d'un demi-pied, droite, remplie de moëlle, cylindrique, branchue, un peu velue; les feuilles alternes, placées à l'origine des rameaux; les fleurs au sommet en forme d'épi. disposées d'un seul côté; l'épi recourbé en maniere de crosse.

Lieu. Le bord des chemins, les terrains sablon-

neux, les jardins. ()

Propriétés. Les feuilles sont ameres, dessicatives, antiseptiques, résolutives & détersives par excellence.

Ufages. On emploie l'herbe & les femences; on en tire une poudre, on en fait des décoctions, des cataplasmes.

OBSERVATIONS. Quelques observations sont favorables à l'usage des seuilles, réduites en pulpe molle pour les Ηij

ulcers: firophulenx. Une chofe finguliere, c'eft que la C., III. Court de l'Héliotrope eft aromarique dars: certains temps; Sect. IV. elle répand alors une odeur fluave, ce qui la rapproche ment cultivée; c'est l'Héliotropium peruvianum, l'Héliotrope du Pérou, à tige l'igneufe, brancher; à fouilles lancéolées, ovales; à épis nombreux, formant un corymbe. Je ne connois aucune feur auffi fluave.

#### 82. LA CYNOGLOSSE

ou Langue de chien.

CYNOGLOSSUM majus vulgare. C. B. P. CYNOGLOSSUM officin. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, à tuyau court, infundibuliforme, divifée en cinq parties droites; cinq pals ferment la gorge de la corolle; les étamines plus courtes que la corolle.

Fruit. Quatre capsules un peu aplaties, hérissées, fixées au style par le côté intérieur; quatre semences solitaires, bossues, pointues, listes, noires.

Feuilles. Ovales, lancéolées, ondulées, cotonneuses, sessiles.

Racine, Pivotante, napiforme, épaisse, noi-

râtre en dehors, blanchâtre en dedans.

Por. Les tiges s'élevent jusqu'à deux coudées, creuses, branchues; la seur rouge ou violette au sommet des rameaux, en épis nus, fortant des aisselles des seuilles; seuilles alternes.

Lieu. Les pays incultes. Lyonnoise, Lithua-

nienne. O

Propriétés. L'écorce de la racine a un goût amer, salé, flyprique, pluant; la plante est vulnéraire & pectorale; on la croit Légérement narcotique, extérieurement émolliente, ainsi que les feuilles.

Usages. L'on emploie fréquemment la racine, rarement les feuilles; on preserit la racine jusqu'à 31, & les feuilles poig. j bouillie dans de l'eau SECT. IV. ou dans du bouillon; du fuc de toute la plante, on fait des pilules dont la dose est depuis quatre grains jusqu'à dix grains; on en fait auffi un sirop.



On donne la décoction de ces feuilles pour les animaux, à la dose de deux poignées sur this d'eau.

OBSERVATIONS. Les feuilles répandent une odeur naufécule, narcotique; l'odeur de la racine est fétide, elle est douceatre, desagréable. En machant les feuilles, on éprouve une saveur particuliere , répugnante. L'herbe defféchée répand peu d'odeur ; l'infusion de la racine est rouge ; l'eau distillée conserve l'odeur de la plante. Nous éprouvames un mal de tete & des étourdissemens. avec des envies de vomir, en triturant une grande quantité de Cynoglosse. Quelques observations prouvent que mangée comme plante potagere, elle a causé le vomissement, la stupeur & la mort; cependant la décoction de la racine est vantée par quelques Auteurs, contre la gonorrhée, la phthisie, les diarrhées. J'ai fait avaler deux onces du fuc des feuilles à un chien, qui n'en fut point fatigué. L'extrait de Cynoglosse n'a aucune vertu narcotique, comme nots l'avons éprouvé, même à haute dose. Aussi devons-nous croire que les pilules de Cynogloffe doivent toutes leurs vertus à l'opium qu'elles contiennent. Les feuilles pilées, appliquées sur les brûlures, calment promptement la douleur.

On trouve dans nos Provinces la Cynogloffe à feuilles de Violier , Cynoglossum cheirifolium , dont les feuilles font blanchatres, lancéolées, étroites; les corolles blanches, veinées en rouge', deux fois plus longues que les calices.

Elle a été observée sur les rives du Rhone.

On cultive genéralement dans les jardins la Cynogloffe à feuilles de Lin , Cynogloffum linifolium , dont les capfules font rudes, ombiliquées; elle est annuelle, originaire de Portugal. Ses feuilles sont lisses, d'un vert de mer; fes corolles blanches.

H iii

Ct. II. SECT. IV. On peut encore ramener au genre des Cynogloffes , une plante de nos Provinces qui eil encore plus commune en Lithuanie, appelée par Linné Myoforis lappula, qui ci le Bugloffiem angustifolium, femine acuteato de Tournefort. Cette espece fe reconnois aikment par feé épis en queue de Scorpion, par ses petites fleurs bleues, & par ses temences hérisfies de polis trèvrudes, assez grandes; ses feuilles sont lanccostes, velnes.

La précédente énumération préfénte, il est vrai, les rableaux des principales especes de la famille naturelle des Boraginies ou Aspériteuilles; on ne peut cependant omettre, d'après norte plan, quelques autres épeces qui fe trouvent à chaque pas sous nos yeux; ces especes

forment deux genres:

I. Le Myoforis ou la Scorpionne, dont la corolle est hypocraériforme, à tube court; à cinq fegmens, peu marqués, un peu échancrés; la gorge fermée par cinq glandes & cinq plis. Les sleurs en épis, à queue de Scorpion, à feuilles calleuse à la pointe; ce genre nous présente deux especes très-communes.

1.º Le Myofotis arvensis, la Scorpionne des champs,

à feuilles rudes, velues, linguilées.

Sa racine est annuelle; ses fleurs bleues, à gorge jaune; sa semence lisse, très-noire.

Elle est inutile dans les pâturages, les bestiaux n'y zouchent pas.

2.º Le Myosois palustris, la Scorpionne des marais,

à feuilles lisses. Sa tige est plus grande, ses sleurs plus grandes, sa racine

vivace; on la croit nuifiole aux bestiaux.

Linné réunit ces deux especes sous le nom de Myosotir forprivides. Quelquéois dans l'une & l'autre les seurs siont blanches. Nous les avons trouvées l'une & l'autre en Lithuanie, de même qu'une variété remarquable de la prenière, qui s'éleve à peine à un pouce; à s'euilles très-érroites, linaires; à fleurs aux aisselles jaunes, à peine couronnées de bleu.

Le second genre dont nous avons à parler, est la Gripe, Lycopsis, dont le tube de la corolle est oblong & courbé. Son espece la plus commune en Lithuanie & dans nos champs, c'est la Gripe des champs, Lycopsis

# Infundibuliformes. 119

arvensis, dont la tige droite, rameuse, hérissée, s'éleve = d'un pied; les feuilles sont lancéolées, hérissées, ondulées; le limbe de la corolle est bleu, le tupe blanc.

SECT. IV.

Cette espece ressemble beaucoup à la Buglose; aussi Tournefort l'a-t-il appelce Bugloffum sylvestre minus. Elle est commune sur les bords des chemins , dans le Lyonnois & en Lithuanie. Les bestiaux mangent volontiers cette plante; son suc est nitreux, comme celui de la Bourrache.

# 83. LA PETITE BOURRACHE.

OMPHALODES pumila verna, symphitifolio. I. R. H.

CYNOGLOSSUM omphalodes. L. 5-dria, z-gynia.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, ressemblant à une roue découpée en plusieurs parties, à peu près semblable à la précédente.

Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles, Les radicales sont cordiformes, caulinaires imitent celles de la grande Consoude n.º So.

Racine, Rameuse, napiforme.

Port. La tige rampante, rameule, cylindrique; les fleurs naillent de côté & font folitaires.

Lieu. Les bois du Portugal; elle n'est 4 dans nos Provinces, qu'autant qu'on la préserve des hivers.

Propriétés. Les feuilles ont un goût doux, mais un peu apre; elles font vulnéraires, déterfives. Usages. On ne se sert que de ses feuilles pour l'intérieur, ou en décoction, à la dose d'une poignée sur thi d'eau.

H iv

Ct. II. SECT. V.

# SECTION V.

Des Herbes à fleur infundibuliforme, dont le pistil se change en une seule semence.

# 84. LA DENTELAIRE, Herbe au cancer, Malherbe.

Plumbago quorumdam. I. R. н. Plumbago Europæa. L. 3-dria, 1-gyn.

FLEUR. Calice chargé de tubercules elanduleux & vifqueux; corolle monopérale, infundibuliforme, divíde en cinq parties, les étamines inférées à des écailles qui renspluient la bafe de la corolle, & plus longues qu'elle; le thgmate, à cinq parties. Fruir. Une femence ovale, renfermée dans la

fleur; point de péricarpe.

Feuilles, Simples, entières, ovales, lancéolées, embratiant la tige, bordées de poils.

Racine, Rameufe.

Port. Tige herbacée, cylindrique, cannelée, haute de deux pieds; les fleurs purpurines ou bleuatres au fommet des tiges, ramaffees en bouquet; feuilles alternes.

Lieu. Les provinces méridionales de France. 4/ Propriétés. Excessivement acre, elle est corro-

five, vulneraire, déterfive.

'Usages. On emploie la racine & les feuilles en topique, son nom lui vient de l'usage qu'on en fait pour les cancers, pour les maux de dents, &c.

OBSERVATIONS. Cette plante que nous avons vu commune auprès de Montpellier, & que nous avons goûtée, laisse sur la langue, dans le fond du gosier, une sensation SECT. VL durable d'acrimonie brulante. M. de Sauvages avoit connu un Charlatan qui guériffoit les cancers, en appliquant une huile dans laquelle il faisoit macérer les seuilles de Dentelaire.

### SECTION

Des Herbes à fleur monopétale, en roue, dont le pistil devient un fruit dur & sec.

# 85. SAMOLE AQUATIQUE

ou Mouron d'eau.

SAMOLUS Valerandi. Tourn. Linn. 5-dria. ı-gyn.

 $m{F}_{LEUR}$ . Monopétale, hypocratériforme, à tube très-court, découpée en cinq parties obtuses; cinq petites écailles pointues & conniventes à l'entrée de son tube. Germe inférieur.

Fruit. Capfule ovale, uniloculaire, polysperme, couronnée par le calice.

Feuilles. Ovales, spatulées, obtuses, très-lisses. Racine, Chevelue, blanche.

Port. Tige simple, d'un pied, droite; fleurs blanches en grappes droites, terminant la tige.

Lieu. Sur les bords des ruitleaux. Lyonnoife. Propriétés. Ses feuilles sont un peu ameres; elles font apéritives.

CL.II. ques en font foulagés. Les vaches, les chevres & les moutons la mangent; les chevaux la négligent.

# 85 \*. LA CORNEILLE.

LYSIMACHIA lutea major, quæ Dioscoridis. C. B. P.

LYSIMACHIA vulgaris. L. 5-dria, z-gyn.

Fleur. Monopétale, découpée en cinq fegmens ovales, oblongs, en forme de roue; presque point de tube. Fruit. Capsule sphérique, terminée en pointes,

à dix valvules, uniloculaire.

Feuilles. Ternées & quaternées, ovales, lancéolées, un peu velues en-dessous, pointues, entieres, sessiles.

Racine. Horizontale, poussant de petites racines

perpendiculaires.

Porz. La tige s'éleve à la hauteur de deux pieds, ligneufe, branchue; les fleurs jaunes naissent en panicule au sommet des tiges, & aux aisselles des feuilles, soutennes par des péduncules de la longueur des feuilles; les feuilles souvent opposées fur les tiges.

Lieu. Le bord des étangs, des ruisseaux. Lyon-

noise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Les semences sont d'un goût âcre; l'herbe est astringente, vulnéraire & mucilagineuse. Ujages. On ne se sert communément que de l'herbe en décoction, comme de la Consoude.

OBSERVATIONS. Les étamines réunies par leurs filamens, forment une gaine autour du pitilit; les bords des fegmens du calice lont rougeâtres. En Lichtuanie cette plante s'éleve quelquefois jusques à quatre pieds. Elle offre plusfeurs variétés.

# LA NUMMULAIRE ou l'Herbe aux écus.

CL. II. SECT, VL

LYSIMACHIA humifusa folio rotundiore, flore luteo. 1. R. H.

Lysimachia nummularia. L. 5-dria , 1-gynia.

Fleur. Monopétale, en roue, mêmes caracteres que la précédente.

Fruit. Id. sphérique, contenant des semences très-menues, à peine visibles.

Feuilles. Presque rondes, un peu en cœur, luisantes, avec un très-court pétiole.

Racine. Traçante, menue, fibreuse.

Port. Les tiges herbacées, quadrangulaires, rampantes, greles, rameules; les fleurs axillaires, grandes, jaunes, foutenues par des péduncules moins longs que les feuilles; les feuilles oppofées deux à deux.

Lieu. Les fosses, les prés, les terrains humides. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. Les feuilles sont d'un goût aigrelet & styptique; l'herbe & les feuilles sont légérement astringentes, détersives, vulnéraires.

Usages. Elles sont très-recommandées en décoc-

tion; extérieurement en cataplaime.

OBSENTATIONS. La Nummulaire a mérité l'éloge de quelques célèbres Praiticiens dans les hémorragies de la matrice, dans l'hémopyfie, les diarrhées, & autres especes de maladies évacuatoires passives qui demandent de légers adringens. On trouve dans le Lyonnois, & plus communément en Lithuanie, une jolie espece de Lyssmachie,

appellée Thyriflore Lyfinachia Thyriflora, dont la tige
GL.II. fimple, d'un pied & demi, a des feuilles oppofices,
Sacr. VI. éroites, lancéolées, tachetes de points noits, aux
aiffelles desquelles naissent de petits bouquets de Bense
jaunes, plus courts que les feuilles. Les corolles sont
petites, en roue, à segmens tres-étroits, au nombre de
cinq ou sept.

Au-dessus des feuilles à fleurs, se développe une suite

de feuilles sans fleur.

Cette plante est assez commune dans les marais auprès de Grodno; la phrase de C. Fauhin, exprime bien le caractere de cette espece: Lysimachia bifolia, slore globoso luteo.

La Lysimachie des forèts, Lysimachia nemorum, refsemble beaucoup à la Nunmulaire; mais ses tiges sont moins rampantes; ses seuilles ovales, lancéolées. On la trouye dans les forèts de nos Provinces.

# 87. LE MOURON.

Anagallis phoniceo flore. C. B. P. Anagallis arvensis. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en rosette, profondément découpée en cinq parties lancéolées; point de tube; étamines barbues; les segmens du calice lancéolés.

Fruit. Capsule sphérique, s'ouvrant horizontalement, remplie de très-petites semences menues, anguleuses, ridées, brunes & attachées au placenta.

Feuilles. Ovales, lancéolées, fucculentes, très-

entieres, simples, glabres, setfiles.

Racine, Blanche, simple, fibreuse. Port. Les tiges foibles, quadrangulaires, herbacées, rameuses, d'un demi-pied de haut; les sleurs axillaires, soutenues par des pédun-

cules presque égaux aux feuilles ; les feuilles

Lieu. Les bords des chemins, les jardins. Lyon-

noise, Lithuanienne. O

Propriétés. L'herbe a un goût âcre, sur-tout lorsqu'elle est seche; elle est vulnéraire, déter-

five, céphalique, errhine, sialogogue.

Ujagis, On l'emploie en décoètion que l'on donne à la dofe de 3 iv. Suivant les expériences rapportées dans le Recueil de la Société Economique de Berne, é est un excellent antihydrophobique, donné en poudre, à la doie de 3 ij pour l'homme, & de 3 pour les animaux.

OBSERVATIONS. Le suc des seuilles de Mouron est certainement amer. Cette plante a été recommandée par quelques Observateurs, contre la folie & la rage.

Nous l'avons vu ordonner plufieurs fois à des hydrophobes, fans aucun fuccès. Le Mouron à fleurs pourpres est confondu par Linné avec le Mouron à fleurs bleues. Haller diffingue celui-ci par fa tige plus haure, par fes feuilles plus petires, par fa fleur plus grande dont les fegmens font dentelés, par les fegmens du calice plus reviers. Cette espece est aussi commune autour de Lyon que la rouge.

Le Mouron délicat , Anagallis tenellat, auparavant rangé parmi les Lyfimachies, a la tige filiforme, couchée; les feuilles arrondies, petites; les ficurs rofes, axillaires, à péduncules plus longs que les feuilles. On la trouve dans les lieux lumides de nos Provinces, en

Dauphiné.

Tournesor: cite après le Mouron, un genre de plante Européenne, vu par un trèspecit nombre de Botanistes, le Glaux maritima, dont la corolle est en roue, sans calice, persistante, à cinq étamines, à un pistil qui se change en une capitule uniloculaire, à cinq valves renfermant cinq semences.

Ses tiges font menues, couchées, chargées de feuilles

opposces, ovales ou elliptiques, oblongues, sessiles, très-CL. II. rapprochées, opposces. ECT. VI. Nous avons eu cette plante des bords de la mer

SECT. VI. Nous a Baltique.

# 88. LA VÉRONIQUE MALE ou Thé d'Europe.

# VERONICA mas supina & vulgatissima. C. B. P.

VERONICA officinalis. L. 2-dria. 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, tubulée, divilée en quatre parties, dont l'inférieure est plus petite, opposée à la plus grande.

Fruit. Capsule en forme de cœur, comprimée par le haut, biloculaire, s'ouvrant en quatre parties, contenant des semences menues, rondes, noirâtres.

Feuilles. Velues, dentelées dans leurs bords, ovales, fessiles.

Racine. Déliée , fibreuse , éparse.

Port. Tiges menues, longues, rondes, noueuses, velues, couchées ordinairement sur la terre; les fleurs en épi; les seuilles opposées deux à deux.

Lieu. Les bois, les côteaux. 34

Propriétés. Les feuilles ont un goût un peu auftere, un peu amer, sans odeur; elles sont stomachiques, vulnéraires, toniques, détersives, diurétiques.

Usages, L'on emploie très-souvent pour l'homme l'herbe en maniere de Thé, à la dose d'une pincée, sur un demi-seiter d'eau, ou d'une peitre poignée dans un bouillon dégrasilé; on en en tire un sur sou l'une poignée dans un bouillon dégrasilé; on en foir une conserve, un strop; on en donne la décodion aux animaux, à la dose d'une poiguée sur lbj d'eau.

OBSERVATIONS. Cette plante très-célebre, ne mérite certainement pas tous les éloges des Auteurs, ils en ont faitune panacce universelle ; c'est tout au plus un remede Sect. VI. adjuvant dans le traitement des maladies chroniques; son infusion théiforme est indiquée dans tous les cas où il faut ranimer un estomac languissant; dans la cachexie, la toux catarreuse, les dépôts laiteux, les embarras des reins sans inflammation.

# 89. LA VÉRONIQUE DES PRÉS.

VERONICA supina, facie teucrii, pratensis. Lob. icon.

VERONICA teucrium. edit. 2.ª L. 2-dria . 1-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Seffiles, adhérentes, dentelées en leurs bords, veinées, ridées, obtufes.

Racine. Menue, longue, rampante, fibreuse, ligneuse.

Port. Tiges droites ou un peu couchées, rondes, velues, ligneufes, longues d'un demi-pied ou d'un pied; elles poutfent des rameaux de côté; les fleurs naissent en grappes latérales, très-longues; les folioles du calice sont linéaires & inégales ; les feuilles opposées deux à deux, les supérieures plus étroites.

Lieu. Les prés. 24

Propriétés. . Comme dans la précédente.

OBSERVATIONS On a regardé cette espece comine le vrai Thé d'Europe ; elle est un peu amere , astringente; on doit se d'fier de sa vertu sebristuge;

#### 128 Infundibuliformes.

les fievres intermittentes étant le plus souvent très-bien guéries par la nature, on a ainsi attribué à plusieurs

SECT. YI, plantes des guérifons imaginaires.

On ne doit pas féparer de cert

On ne doit pas féparer de cette espece le Veronica chamachir. La Véronique à feillues de Germandrée, qui lui ressemble beaucoup; mais elle en distrer par sa ige soible, couchée. Elle est commune dans nos prairies, de meme qu'en Lithuanie ob eile offre de grandes variérés par ses feuilles dentées, ou très-prosondément découpées.

# 90. LA VÉRONIQUE EN ÉPI.

VERONICA spicata minor. C. B. P. VERONICA spicata. L. 2-dria , 1-gyn.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Crenelées & obtuses, un peu hérissées. Racine. Fibreuse, oblique.

Port. La tige s'éleve depuis un demi-pied jufqu'à un pied, droite, très-simple, terminée par un épi de sleurs bleues; feuilles opposées, les inférieures plus larges.

Lieu, Les champs. Lyonnoise, Lithuanienne. 2/2
Propriétés. Comme les précédentes; l'on conUsages. feille cependant de préférer la Vé-

ronique mâle ou Thé d'Europe.

OBSERVATIONS. Les Véroniques à feuilles verticillées, trois à trois, ou quarte à quarte à chaque nœud, comme le Oparia, le Maritima de Linné, reflemblent beaucoup au Opisata; elles font communes dans les forèts de Lithuanie. Nous ne voyons aucun artibut conflan qui les diffingue fuffidamment; dans le Spuria & le Maritima, les feuilles font ovales, lancolées, très-blanches endeflous; pluffeurs épis tres-longs terminent la tige, au nombre de trois à fept, La Maritime a été, diron, trouée en Allace.

# LE BECCABUNGA

CL. II.

SECT. VI. à feuilles rondes, ou Cresson de fontaine.

VERONICA aquatica major, folio subrotundo. Mor. Hift.

VERONICA beccabunga. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme dans les précédentes.

Feuilles. Ovales, arrondies, planes, lisses, luisantes, crenelées.

Racine, Fibreuse, blanche, rampante, aquatique.

Port. Les tiges couchées, cylindriques, rougearres, branchues; les fleurs en grappe fur des rameaux axillaires; feuilles opposées deux à deux fur les nœuds.

Lieu. Les fossés d'eau vive. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 24

Propriétés. L'herbe est presque insipide au goût & fans odeur; elle est détersive, diurétique,

antiscorbutique, vulnéraire.

Ujages. Pour l'homme on prescrit son suc à la dose de Ziv ou seul ou mêlé avec du petit-lait; on emploie la plante dans les tifanes, les apozemes altérans, apéritifs & antiscorbutiques, depuis poignée j jusqu'à poig. iv; on donne l'extrait jusqu'à 3j, & la conserve faite avec la plante seurie jusqu'à 3j; on en tire une eau distillée; extérieurement les feuilles pilées & cuites dans de l'eau, sont hémorroïdales; l'infusion de cette plante a plus de vertu que sa décoction. Pour le cheval on la donne en boisson à la dose d'une poignée sur thi d'eau, & l'extrait à 3 i. Tome II.

11 11 22 11

#### 130 Infundibuliformes.

Ct. II. SECT. VL

# 92. LE BECCABUNGA

à feuilles longues.

VERONICA aquatica major, folio oblongo.

Mor. Hist.

VERONICA anagallis. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Lancéolées, ensiformes, dentées en maniere de scie.

Racine. Comme la précédente.

Port. Il differe du premier par ses tiges qui sont droites, & par ses fleurs qui sont plus distantes les unes des autres sur l'épi qui les soutient; les seuilles opposées.

Lieu. Le même, Lyonnoise, Lithuanienne. 4/
Propriétés.
Les mêmes que la précédente.

OBSERVATIONS. Une espece assez vosinne du Beccabunga, , c'est le Veronica fuuellata, la Véronique à écusions, dont les fœuilles sont lancéolées, étroites, linaires; les sleurs pendantes en grappes trèvilaches, à p-édicules filisormes; la tige presque couchée; la capfule aplatie, ronde, échancrée.

Dans les lieux humides; plus commune en Lithuanie

que dans nos Provinces.

Outre ces especes principales de Véronique, on doit encore pouvoir en reconnoître quelques autres que l'on trouve fréquemment.

1.º La Véronique à feuilles de Serpolet, Veronica ferpitifolia, dont les feuilles sont petites, ovales, crenelées, lisses; les tiges penchées, à radicules; les sleurs aux aiselles, à péduncules courts, forment vers le sommet des rameaux un corymbe en grappe.

Dans les lieux humides; plus commune en Lithuanie

que dans nos Provinces.

#### Infundibuliformes. 1

CI. II. SECT. VL

Comme dars nos champs, & en Lithuanie. C'est le Veronica stosculis cauliculis alhærentibus. Tourn.

3.º La Véronique rustique, Veronica agrestis, dont les péduncules unistores sont plus longs que les seuilles qui ont cinq ou sept crenelures bien marquées; les tiges couchées, rameuses.

Dans nos champs & en Lithuanie, très-commune. C'est le Veronica flosculis pedicellis oblongis insidentibus

chamædrys folio. Tourn.

4.º La Véronique digitée, Veronica triphyllos, à tige un peu couchée; à feuilles à trois ou cinq digitations, plus courtes que les péduncules.

Les calices du fruit sont très-grands pour une si petite plante. C'est le Veronica verna trifido, vel quinque-

fido folio. Tourn.

Dans nos champs; plus commune en Lithuanie, où elle est mélée avec la printaniere, Veronica verna, qui lui ressemble beaucoup, mais dont la tige plus perhe de deux pouces, est droite; les pédancules plus courts que les feuilles qui sont pinnatifides. On la trouve en Dauphiné.

5.º La Véronique à feuilles de Lierre, Veronica hederes folia, dont la tige rampante porte des feuilles à trois, cinq ou sept lobes bien marqués; elles sont en œur, un peu velues sur les bords. Dans nos champs, & en Lithuanie. C'est le Veronica cimbalariae folio

verna de Tournefort.

6.° La Véronique liffe, Feronica lævis, à fleurs folizires, à péduncules cours aux aiffelles des feuilles; celles d'en-bas pétiolées, très-liffes, peu dentées; la tige de fix pouces; les feuilles fipérieures pous alongées, feffilies. Cette espece comprend, comme variétés, les Véroniques Romana, acinifolia, « βe pergrina de Linnés, qui ne different entre elles que par les feuilles plus ou moins étroites, des péduncules plus ou moins alongés.

Nous avons trouvé en Lithuanie la Romaine, Romana L. On trouve dans les champs du Lyonnois & du Dauphiné, des individus qui rendent les trois especes du Chev. Linné. CL. II.

# 93. LA SAXIFRAGE DORÉE.

CHRYSOSPLENIUM foliis amplioribus articulatis. 1. R. H.

CHRYSOSPIENIUM oppositi folium. L. 20-dria, 2-gynia.

Fleur. Point de corolle; calice jaune divisé en quatre ou cinq parties; huit ou dix étamines.

Fruit. Capsule à deux cornes, uniloculaire, à deux battans; plusieurs semences menues, d'un rouge brun.

Feuilles. Opposées, pétiolées, arrondies, en forme d'oreille.

Racine. Noueuse, blanchâtre, rampante, gar-

nie de fibres capillaires.

Port. Tige herbacée, rameuse, sur laquelle
on remarque des écailles; elle part de la racine;
feuilles opposées. Les fleurs jaunes assises au sommet des tiges, enveloppées par des bractées qui
jaunisent.

Lieu. Les terrains humides & ombrageux. Lyon-

noise, Lithuanienne. 34

Propriétés, Les feuilles ont un goût styptique & un peu amer; elles sont vulnéraires, apéritives. Usages, On les emploie en décoction.

OBSENTATIONS. La Dorine a un calice en roue; la capfule s'ouvre comme une coquille bivalve; une feule fleur à cinq fegmens & à dix étamines; les fleurs en fausses mobelles terminent la tige. 1.º La Dorine à feuilles alternes, Chrysfoshenium alternifolium, qui ressense en tout à la précédente, & qui n'en differe que parce qu'elle offre ses feuilles caulinaires alternes, & qu'elle el plus petite; elle est rès-commune en Lithus-

## Infundibuliformes. 133

hie; nous n'y avons jamais vu la Dorine à feuilles oppofées : ces deux especes se trouvent dans le Lyonnois, Un homme vomit jusques au sang, après avoir mangé une petite salade de Saxifrage dorée.

# 94. LA VALÉRIANE GRECQUE.

Polemonium vulgare cæruleum. 1. R. H. Polemonium cærul. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale, tubulée, en forme de rosette, divisée en cinq parties arrondies.

Fruit. Capsule ovale à trois angles & à trois loges; les semences irrégulieres, aiguës.

Feuilles, Sessiles, ailées, avec une impaire; les folioles entieres.

Racine, Fibreuse.

Pon. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux & de trois pieds, droites, simples, cannelées; les fleurs naissent au sommet, disposées en bouquet; elles varient par leur couleur, tantôt blanche, tantôt bleue; les seuilles alternes.

Lieu. Dans les forêts du Nord; on la cultive

en plein air dans nos jardins. 24

Propriétés. On la croit vulnéraire, apéritive; elle sert plutôt d'ornement dans les jardins, que de remede en Médecine.

Ossen arrons. Le myau de la corolle est fermé par einq valves qui donnent naissance aux étamines. Le germe est supérieur. Nous avons vu sur le même pied des ses unes pied des ésteurs blanches & bleues. Cette espece est très-commune dans les foréts de Lithuanie ; les feuilles varient par le nombre des feuillets & par les dentelures,

Ses vertus vulnéraires sont très-hasardées de même que celles que l'on a accordées à une foule d'autres plantes vantées pour guérir les plaies. Pour sentie

CL. II. SECT. VI. coure Vérendue de cetre remarque, il faut favoir, commo nous nous en fommes affurés par une foule d'expériences, que sur les sujess fains, ou non-cacochymes, toutes les plaies sont guéries par les seuls essorte de la nature; qu'elle seule sité procurer la suppuration, rapprocher les levres des plaies, les rempir de nouvelles chairs, former une cicatrice foilde; que l'art ne doit qu'enlever les obstacles, cloigner les corps étrangers, empêcher le contact de l'air, &c.

# 95. LE BOUILLON-BLANC MALE,

ou Molene.

VERBASCUM mas latifolium luteum. C. B.P.
VERBASCUM thapfus. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en forme de roue; le tube très-court; le limbe ouvert, divisé en cinq parties un pen inégales, ovales, obtuses.

Fruit. Capsule ovale, alongée, divisée en deux loges qui s'ouvrent par le haut & sont remplies de semences menues & anguleuses.

Feuilles. Grandes, longues, larges, molles, fessiles, conrantes, cotonneuses des deux côtés.

Racine, Oblongue, ligneufe, blanche, rameufe. Port. La tige s'éleve à la hauteur de trois à quatre pieds, grosse, ronde, un peu ligneufe; les fleurs jaunes forment un long épi, & entourent la plus grande partie de la tige; les feuilles éparses sur la terre, celles de la tige alternes.

Lieu, Les endroits secs, sablonneux, les terres récemment remuées, les champs. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. Les feuilles ont un goût d'herbe un

peu salé & styptique; les fleurs sont émollientes ,= calmantes, béchiques.

Usages, L'on emploie pour l'homme les fleurs SECT. VA en maniere de thé; la décoction des feuilles est antihémorroïdale.

On fait entrer les fleurs, à l'égard des chevaux. dans les boissons, à la dose d'une poignée pour thi d'eau.

OBSERVATIONS. La tige de ce Bouillon - blanc s'éleve quelquefois à fix pieds dans les terrains favorables; en Lithuanie je ne l'ai jamais vue que de deux pieds, ou trois au plus. Quelques individus s'élevent si peu, qu'on peut les regarder comme des nains; ce qui me feroit croire que ce Bouillon-blanc n'est pas naturel au Nord, qu'il s'y est établi comme plusieurs autres especes, par le transport des semences avec les grains de bled. L'odeur des seuilles fraiches est soible, un peu narcotique, désagréable. La saveur est herbacée, un peu amere. Les fleurs desséchées répandent une odeur agréable . leur faveur n'est point nausceuse. Cette plante trop négligée dans la pratique, cache un principe narcotique affez masqué pour ne craindre aucun mauvais effet ; si on jette ses semences dans un vivier, le poisson en est fi étourdi qu'on peut le prendre avec la main : la décoction des feuilles & leur suc est admirable en lavement dans les ténesmes, la dyssenterie, les coliques, comme nous l'avons souvent éprouvé; elle calme les douleurs du fondement causées par des hémorroides internes ; l'infusion des sleurs est le meilleur adoucissant pendant tout le temps de l'irritation des dyssenteries. C'est un des remedes dont nous nous servons fréquemment dans ce cas, de même que dans les ardeurs de poitrine, les toux convultives des enfans, coqueluche, les coliques venteuses, les ardeurs d'urine; enfin dans toutes les maladies pour lesquelles l'indication exige de modérer les spasmes. l'irritation. La conferve des fleurs du Bouillon - blanc appliquée fur les dartres rongeantes, & fur les ulceres douloureux, diminue les démangeaisons & les ardeurs.

Elle est aussi indiquée contre les hémorroides externes

trop douloureuses, contre les phlegmons. Nous avons CL. II. cru appercevoir qu'une grande quantité de l'infuser. VI. fion des seurs procure le sommeil, comme narcotique; le duvet des seuilles peut servir de moxa; les bestiaux ne souchent point à cette plante.

# 96. L'HERBE AUX MITES.

BLATTARIA lutea, folio longo laciniato.
C. B. P.

VERBASCUM blattaria. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme dans la précédente.

Fruit. Ovale & plus pointu que dans la précédente.

Feuilles. Les supérieures amplexicaules, oblongues, lisses, dentées en maniere de scie, les inferieures profondément découpées,

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. La tige s'éleve à peu près à la hauteur de deux pieds; les feuilles radicales sont sinuée; ; à la base des feuilles, on voit deux nerveures élevées qui courent sur la tige; les sleurs sont portées sur des péduncules axillaires, solitaires, & forment un épi.

Lieu. Les terres glaiseuses. Lyonnoise, Lithua-

nienne. O

Propriétés. On se sert de l'herbe seulement; Usages. elle a un goût amer, un peu âcre; on la regarde comme émolliente; on l'emploie rarement.

OBSERTATIONS. La racine est plus amere que les feuilles; les steurs dont les étamines sont ornées de poils pourpres, ont les mémes propriétés que celles du Bouillon-blanc; les segmens du calice des Bouillons-blancs sont

Inégaux; les filamens velus, la corolle irréguliere : quelques = autres especes méritent d'être désignées, ou comme curieuses, ou comme communes,

SECT. VL

1.º Le Bouillon Lychnite, Verbascum lychnitis, à feuilles velues en-dessous, cunciformes, oblongues, à épis lâches, à petites fleurs jaunes, poussiere farineuse sur le haut de la tige ; seuilles radicales pétiolées ; souvent les fleurs sont blanches.

Dans les terrains incultes; affez commune dans nos Provinces; la racine amere réuffit dans les jaunisses.

2.º Le Bouillon cotonneux, Verbascum phlomoides, à feuilles inférieures pétiolées; celles de la tige oyales. non décurrentes, très-cotonneuses dessus & dessous.

L'épi est lâche, la sleur est grande, la tige chargée de petites pelottes cotonneuses; dans les champs de nos Provinces, plus rare, très-ressemblant au mâle.

3.º Le Bouillon noir , Verbascum nigrum , à feuilles

inférieures pétiolées, en cœur; les supérieures sessiles, ovales, lancéolées, plus vertes que dans les précédens.

Les fleurs jaunes, à gorge pourpre, la houppe des filamens pourpre.

Plus commune en Lithuanie que dans nos Provinces: les feuilles à peine velues en-dessous, sont d'un vert soncé en-dessus. Les cochons, & quelquefois les moutons, mangent cette plante que les autres bestiaux ne touchent point; ses fleurs plaisent aux abeilles; on fait boire aux vaches de la décoction de la plante, pour calmer la toux.

On cultive dans les jardins quelques belles especes de ce genre.

1.º Le Bouillon à feuilles de Chou, Verbascum acturus. dont les feuilles sont pinnées, lyrées; il est originaire de Crete. Comme il n'offre le plus souvent que quatre étamines, quoique nous l'ayons observé souvent à cinq, c'est aujourd'hui un Celsia.

2.º Le Bouillon de Miconio Verbascum Miconi, à feuilles toutes radicales, ovales, convertes d'un duvet de couleur de rouille, à hampe, sans feuilles, qui porte

une grande fleur bleue.

Nous avons vu aux Pyrénées un rocher tout couvert de cette jolie plante, & de la grande Saxifrage Cotylédon: sette tapisserie produisoit un effet si ravissant , qu'on ne

peut nous nommer un Bouillon de Miconio, fans nous C.I.II. reprétienter ce fuperbe tableau. Cell la Sorieula alpina 5 Ecc. VIII. folisis boraginis villofia de C. Bauhin, Auricula unfi affez bonne figure qu'il confacra à Miconius célebre Botanife de Barcelone.

Cette plante offre, il est vrai, la fructification des Bouillons; mais elle ne leur ressemble en rien pour le port, qui est mieux rendu par les phrases des anciens.

#### SECTION VIL

Des Herbes à fleur en rosette ou en godet; dont le pistil devient un fruit mou & charnu.

# 97. LA MORELLE A FRUIT NOIR.

SOLANUM officinarum, acinis nigricantibus. C. B. P.

SOLANUM nigrum. L. 5-dria, 1-gyn.

FLEUR. En rosette, divisée en cinq parties aigués; le tube court; le limbe large, replié, plane, plusé.

Fruit. Baie ronde, noire, lisse, marquée d'un point au sommet, biloculaire, remplie de pluficurs semences obrondes, brillantes & jaunâtres. Feuilles. A longs pétioles; ovales, molles,

pointues, dentées, angulcuses, ovales, mones Racine. Longue, déliée, fibreuse, chevelue.

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied &

plus, herbacée, anguleuse, branchue; les feuilles deux à deux. l'une à côté de l'autre, quelquefois CL. II. folitaires, ainsi que les péduncules; l'ombelle des SECT. VUS fleurs se meut au moindre vent. La fleur & le fruit sont pendans; les étamines réunies par les antheres.

Lieu. Les endroits incultes, les vignes, les bords des chemins, Lyonnoife, Lithuanienne. ()

Propriétés. Toute la plante a une odeur narcotique; la racine exceptée, elle est extérieurement anodine, rafraîchissante, un doux répercussif; intérieurement c'est un poison assoupissant; les acides lui servent de contre-poison,

Usages. On extrait le suc de toute la plante, on en fait un onguent, une huile infusée & cuite; il faut observer que les fruits sont plus rafraîchissans que les feuilles; mais celles-ci adoucissent, résolvent davantage : on a tenté d'en faire usage pour guérir les cancers.

OBSERVATIONS. Les bestiaux qui ne touchent point à cette plante, nous annoncent sa qualité vénéneuse; les baies en petite quantité, deux ou trois, ne causent aucun mal, comme nous l'avons éprouvé; à plus haute dose, elles foulevent l'estomac, font vomir ; le suc à grande dose, cause des étourdissemens, le vertige, le delire & la mort.

Donné depuis un grain en augmentant graduellement, c'est un bon remede qui augmente le cours des urines, fait fuer, & est indiqué dans les ulceres de la vessie, l'hydropifie, les érofions de la peau, les douleurs rebelles; extérieurement , les feuilles de Morelle calment les douleurs dans les panaris, les hémorroïdes, les inflammations; mais il faut rarement s'en servir dans ce cas.

Nous trouvons quelques variétés de cette plante, relazivement aux finuofités des feuilles, au lisse ou au duveté, aux baies qui sont jaunes, rouges, ou noires.

Ct. II.

# 98. LA MORELLE GRIMPANTE

ou Vigne vierge.

SOLANUM scandens, seu dulcamara. C. B.P. SOLANUM dulcamara. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en rosette, divisée en cinq fegmens pointus & résléchis en dehors.

Fruit. Mou, alongé, de couleur écarlate quand il est mûr; les semences blanchâtres.

Feuilles. Les supérieures sont oblongues, en ser de pique; les inférieures en cœur, lancéolées.

Racine. Petite, fibreuse.

Port. La tige cell ligneuse, grimpante, longue de cinq ou six pieds, grele, fragile, sans supports, herbacce & volubile dans la partie superieure; les sleurs bleues, en grappe au haut des tiges, seuilles alternes.

Lieu. Les endroits humides, les haies, les

buissons. Lyonnoise, Lithuanienne. 24
Propriétés. Les tiges sont nauséeuses, douces &

ameres, apéritives, déterfives, sudorifiques, ré-

folutives, expectorantes. Ufages. L'on le fert communément des tiges & des feuilles, rarement de la racine; appliquées en cataplalme, elles font déterfives & guériflent les ulceres invétérés.

OBSERVATIONS. L'odeur des feuilles est sécide, les siges sont d'abord ameres; ce n'est qu'en les mâchant long-temps que l'on extrait le principe muqueux, dou-ceatre. L'odeur des tiges est sorte, nausceusé; leur décoction augmente le cours des urines; les baies purgent & sont vomir; à haure dose elles sont vénéruséer.

C'est encore un de ces remedes précieux dont nous pouvons parler d'après notre expérience. La décoction des tiges est excellente dans les rhumatifines chroniques , Sacr. VII. dans les gales, les darrres, quelques especes de philisse commençante, causces par dépôt de la gale ou dartres répercutées, ou humeur rhumatismale resoulée. C'est un excellent adjuvant dans la vérole. A petite dose elle facilite l'expectoration dans la fieyre catarrale & dans la pleurésse, ou péripneumonie. On ne sauroit trop l'employer dans les ulceres cacoétiques. Nous en avons gueri plusieurs avec cette décoction bue à haute dose, & en lavant l'ulcere avec la meme eau , & appliquant par-dessus l'emplatre de diapalme, comme défensif. L'état de chlorose cede communément à un usage bien dirigé de cette décoction réunie avec les bols d'éthiops martial; elle a souvent procuré les regles, & rétabli les lochies; enfin, c'est un des meilleurs secours pour moderer les fleurs blanches, quoique les premiers jours elle en augmente considérablement l'écoulement ; plusieurs gonorrhées anciennes ont cédé à l'action de ce remede.

Les chevres & les moutons mangent cette plante dont les autres bestiaux ne veulent point; elle attire les tenards par son odeur; on se ser des branches sexibles pour faire des corbeilles & pour empailler les bouteilles;

les baies servent pour la teinture.

# 99. LA POMME DE TERRE,

Truffe ou Battate de Virginie.

SOLANUM tuberofum esculentum. C. B. P. SOLANUM tuberosum. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en rosette, comme les précédentes.

Fuit. Rond; les semences menues & arrondies. Fuilles. Ailées, terminées par une impaire plus grande que les autres; les folioles très-entieres, un peu pétiolées.

CL, II. SECT, VIL

Racine. Ronde, cylindrique, traçante, de laquelle se développent plusieurs Trusses.

Port. La tige s'éleve depuis un demi-pied jusqu'à un pied & demi, arrondie, velue, tachetée, creuse, cannelée, rameuse; les sleurs rougeàrres, bleues ou blancharres, naissent en bouquet, ombelliformes.

Lieu. Elle vient de Virginie; on la cultive principalement dans le Lyonnois, le Dauphiné, & en Lithuanie.

Propriétés. Les feuilles, les tiges sont résolutives; on mange les racines tubéreuses.

OBSERVATIONS. Sur quelques pieds des tiges des Pommes de terre, naiffent aux nœuds, des gales ovales, vertes, charnues comme les Pommes de terre; le fue des truffes est narcotique, scude, On peut couper une Pomme de terre en autant de morceaux qu'elle offre d'yeux; en les plantant, chaque morceau germera; l'herbe récente répand une odeur de tabac, sa saveur est amere.

Quoique les Pommes de terre cachent un principe un peu virulent, il est totalement détruit par la coction. On peut retirer de ses racines farineuses un amidon gélatineux, très-nutritif. Meme à petite dose on est parvenu à faire fermenter la farine des Truffes, de maniere, en la délayant dans l'eau chaude, à en retirer, après la fermentation , un esprit ardent , presque aussi actif que l'esprit - de - vin. Cette farine de Truffes fournit la base de la nourriture du peuple. Ces racines s'apprêtent de plusicurs manieres; nous avons remarqué que les enfans de nos Provinces nourris avec ces racines, ont le ventre gros, dur, & sont sujets à des glandes tumésiées. Les cochons qui ont beaucoup mangé de ces racines récemment retirées de terre, en sont tellement enivrés, qu'ils ne peuvent, de quelques heures, marcher. On pourroit tirer parti, comme médicament, du suc des feuilles; c'est un excellent diurctique & sudorifique.

### 100. LA POMME D'AMOUR.

CL. II. SECT. VIL

LYCOPERSICON Galeni. Ang. 217. SOLANUM lycoperficon. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en rosette, divisée en sept

ou huit parties, soutenue par un calice très-grand. Fruit. Gros, rond, strie, jaune, mou quand il est mûr; les semences orbiculaires, aplaties & jaunes.

Feuilles. Ailées par interruption; les folioles presque égales, découpées.

Racine. Longue, fibreuse.

Porr. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied & demi; elle est branchue; les sleurs grandes, disposées en grappes simples.

Lieu. L'Amérique. O

Propriétés. Les fruits font soupçonnés véné-Usages. neux; on croit cette plante narcotique comme les Solanum & la Mandragore; on s'en sert très-peu.

OBBERY ATIONS. Les fruits mûrs tépandent, il est vrai, une odeur désagréable; cependant cela n'empéche pas nos Italiens d'en beaucoup manger impunément, cuits au beurre. Il faut donc que la cocion lui enleve le principe natcouque, y énémeux.



CL. II. SECT. VIL

#### LE COQUERET IOI.

ou Alkekenge.

ALKEKENGI officinarum. I. R. H. PHISALIS alkekengi. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en cloche, à tube marqué, divifée en cinq parties; les étamines non-unies

par les antheres.

Fruit. Baie grosse comme les cerises, ronde, molle, rouge, renfermée dans le calice renflé, qui forme une veille rouge, membrancufe, à cinq angles; les semences sont en cœur alongé, aplaties, ovales.

Feuilles. Géminées à chaque nœud, très-entieres, ou à sinuosités peu profondes, pointues, sou-

tenues par de longs pétioles.

Racine, Genouilleuse ou articulée, grêle, fibreuse.

Port. Les tiges d'une coudée, un peu velues & branchues; les fleurs blanches, solitaires, soutenues par de longs péduncules.

Lieu. L'Italie, le Lyonnois. 24

Propriétés. Le fruit est d'abord acide, ensuite amer; puillant diurétique, rafraîchillant, légére-

ment anodin.

Usages. On ne se sert que du fruit ; on en avale quatre, cinq & même fix, crus ou bouillis; on prescrit le suc des fruits exprimé & dépuré par l'ebullition, à la dose pour l'homme de 31, ou 3 6 de son extrait ; le suc récent , fermenté avec du moût, se donne le matin à jeun à la dose de Ziv; on donne pour les animaux le suc simple à la dose de 3 ij, & fermenté avec du moût à la dose de 3 vi.

OBSERVATIONS.

OBSERVATIONS. Les semences sont un peu ameres . Scres : le calice est amer ; les baies aigrelettes , un peu ameres fur le retour. On mange communément ces baies SECT. VII. en Espagne. C'est un des meilleurs diurériques; nous l'avons souvent ordonné dans l'œdeme, la leucophlegmatie qui surviennent après les fievres intermittentes, & nous en avons obtenu de bons effets; c'est un adjuvant dans le traitement des dartres; les vieillards obtiennent un cours d'urine plus libre par l'usage de la tisane faite avec ces baies. On les emploie dans l'économie domestique pour colorer le beurre. Remarquons en passant que la nature sait détruire le principe vénéneux des narcotiques, en le réunissant avec les acides. Tous les Solanum aigrelets cessent d'être poisons.

#### L'AUBERGINE TO2.

ou Mayenne.

MELONGENA fructu oblongo. I. R. H. SOLANUM melongena L. 5-dria , 1-gyn.

Fleur, Monopétale en rosette, divisée en cinq parties, avec les caracteres des Solanum; le calice épineux.

Fruit. Baie très-grande, pendante, molle, cylindrique, longue, liste, douce au toucher; fa peau ordinairement violette, quelquefois blanche & jaune; la chair blanche; les semences aplaties, réniformes.

Feuilles. Ovales, dentelées, larges, finuées ou plissées en leurs bords, soutenues par de longs

pétioles, souvent épineuses.

Racine. Fibreuse, peu profonde. Port. La tige s'éleve ordinairement à un pied de haut & meme plus ; elle est cylindrique , cotonneuse, roussatre, rameuse, sans support; les fleurs bleues ou pourpres, opposées aux feuilles.

Tome II.

Liu. On la cultive dans les jardins, fur-touten sucre. Il variété jaune vient d'Ethiopie. O sucr.VII. Propriétés, L'herbe elt fale avec une légère odeur narcotique; on lui attribue la vertu des Solanum.

Usages, Les fruits fournissent une nourriture rafraichissent; avant de les appréter, on doit en faire écouler le suc caussique, en y jetant du fel; on se sert de l'herbe pour des cataplasmes.

OBSERPATIONS. La chair du fruit est blanche, charnue, forme , l'odeur analogue à celle du Concombre ; le fuc exprimé du fruit cru est amer , désagréable. On cultive aisement la Melongene, meme dans le Nord, pourvu qu'on garantisse la jeune plante sous des vitraux; le fruit cuit perd toute son amertume. Nous en avons mangé chaque jour à Montpellier , sans en éprouver la moindre incommodité. On prépare les Aubergines après les avoir fait un peu bouillir dans l'eau, en les fendant longitudinalement, & en les saupoudrant avec de fines herbes. du pain rapé; après les avoir un peu pressées, on les fait cuire avec de l'huile. C'est un aliment très-agréable dont nous n'avons observé aucuns mauvais effets. La pulpe de ce fruit est calmante ; on l'applique utilement sur les phlegmons, les hémorroïdes, & même fur les brulures; l'Aubergine nous fournit encore un exemple des exceptions à faire aux canons Beraniques qui attribuent les mêmes propriétés aux plantes d'une même famille naturelle.



# 103. LE POIVRE DE GUINÉE ou Corail des jardins.

C1. II. SECT. VIL

CAPSICUM siliquis longis propendentibus. I. R. H.

CAPSICUM annuum. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en rosette comme les précédentes.

Fruit. Baie sans pulpe, biloculaire, longue de deux pouces environ, arrondie en forme d'œuf, d'un rouge de corail dans sa maturité; les semences jaunes, réniformes, comprimées.

Feuilles. Luifantes, fimples, très-entieres, foutenues par de longs pétioles.

Racine, Rameufe.

Port. Tige d'un pied & demi, herbacée, rameuse; les fleurs opposées aux feuilles, soutenues pour l'ordinaire par de longs péduncules ; les fruits inclinés vers la terre d'feuilles alternes.

Lieu. Dans les Indes; on le cultive dans les

iardins. 🔿

Propriétés. Le fruit est très-âcre, brûlant au gout, un peu aromatique, digestif, incisif, antiseptique, détersif, corrosif.

Usages. L'on n'emploie que le fruit; on le met, quand il est encore petit, dans du vinaigre; les gens de la campagne se servent du fruit mûr au lieu de poivre.

OBSERVATIONS. L'odeur du fruit récent est un peu nauseuse; desséché, il est moins âcre ; si on le prend en poudre comme du tabac , il fait éternuer; si on le fait bruler, sa vapeur sait tousser & éternuer. Ce principe acre se combine également avec l'eau & l'esprit de vin ;

mais il ne s'éleve pas dans la distillation. Quoique ce fruit soit brûlant, des peuples entiers s'accoutument à le

II. macher, & à en avaler le fuc.

Dans nos Contrées on le fait macérer dans le vinaigre pour l'animer. Les Praticiens ont trop négligé ce puisflant flomachique, il cache de grandes vertus; c'est un remede admirable dans les langueurs d'estomac provenant d'atonie, relichement avec glairess donné en poudre à fix grains tous les matins mélé avec du miel, c'est une vraie panacée pour les hypocondriaques; les maux de tiete dépendant, comme cela eff réquent, d'un relichement, d'une foillesse d'essemble, ont été guéris avec ce seul remede. Les semences sont vantées par Bergius comme excellentes pour guérir les sievres intermittentes prolongées.

#### 104. LE PAIN-DE-POURCEAU.

CYCLAMEN. Lob. ic.
CYCLAMEN Europaum. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, en forme de roue; le tube globuleux, deux fois plus grand que le calice; le limbe replié en-dessus, divisé en cinq parties, très-grand; toute la corolle rougeatre.

Fruit. Baie globuleuse, uniloculaire, membraneuse, s'ouvrant en cinq parties, rensermant des semences ovales, anguleuses, reposant sur un

réceptacle ovale.

Feuilles. Radicales presque rondes, cordiformes ou dentées, entieres; vertes en-dessus, rougeatres en-dessous, portées par de longs pétioles. Racine. Charnue, tubéreuse, quelquesois ronde,

Racine. Charnue, tubéreule, quelquefois ronde, fouvent irréguliere, noire en dehors, blanche dans l'intérieur, garnie de fibres très-menues.

Port. La tige, ou hampe, part de la racine, roulée en spirale, ne portant qu'une sleur à son

fommer, droite pendant que la fleur subsiste, courbée lorsque le fruit est formé; les racines C. II. gardées dans la chambre, poussent des feuilles & Secr. VII. des sleurs sans eau ni soins.

Lieu. Les bois & les montagnes froides, en

Dauphiné. 24

Propriétés. La racine fraîche est sans odeur, mucilagineuse, caustique, âcre, amere; elle est encore résolutive, errhine, vermisuge, fortement

purgative & apéritive.

Usages. On n'emploie que la racine; on purge par los gens d'une forre conflitution, à la dofe de 3j en poudre, ou avec 3 s de fon extrait. L'on ne conseille pas son usage pour l'intérieur; on en peut donner à l'animal jusqu'à 3 en poudre.

On en extrait une poudre, on en fait des décoctions, un onguent; son sue pilé est antisquirreux & antiscrophuleux; son onguent appliqué sur le ventre, est purgatif & diurétique; sur l'ef-

tomac, il fait vomir.

OBSERVATIONS Si on fait long-tempe bouillir dans ?
Peau la racine d'Arthanita , elle ne laisse qu'une sécule fade sans ácreté; si on la garde pluseurs années, elle devient peu âcre ; ainsi, pour préparer le fameux onguent d'Arthanita, il fait a voir des racines fraiches; on prétend qu'appliqué sur le ventte, il purge ; nous l'avons fait appliquer plusseurs sois sans avoir obtenu aucune évacuation.

En ménageant les dofes, la racine gardée un an dans un lieu fee, & pulvérifie, en ne preferivant que dix graine en poudre, sriturée avec de la gemme & réduite en pilules, purge très-bien fans tranchée. C'est un de ces médicaments précieux que la pratique des Midecins anodins a chaffé des boutiques, qui ofre cependant de grandes reflources dans les misadies chroniques.

Le Cyclamen est cultivé dans les jardins ; il offre

CL. II. plus ou moins alongées, plus ou moins entieres, & rela-Szcr. VII. tivement à la fleur pourpre, rose, blanche, simple ou pleine.

## 104 \*. LA MOSCATELINE à feuilles de Fumeterre bulbeuse.

Moschatelina foliis fumoria bulbofa.t. Adoxa moschatelina. L. 8-dria, 4-gyn.

Fleur. Calice à trois folioles; corolle en rofette, à cinq fegmens; dix étamines; germe inférieur. Fruit. Baie à cinq loges, collée avec le calice, à cinq femences.

Feuilles. Composées deux ou trois sois, ternées, à solioles incises, tendres, d'un vert de mer.

Racine. Diaphane, dentée.

Port. Tige limple, de trois à quatre pouces, portant à fon fommet cinq fleurs feifiles, verdàtres, formant une petite tête à quatre pans ; la fleur terminale n'a que huit étamines, deux feuillets au calice, quatre fegmens à la corolle; deux feuilles fur la tige, oppofees.

Lieu. Dans les bois en Dauphiné, plus commune

en Lithnanie.

Propriétés, Renfermée quelque temps dans une boîte, elle répant une odeur de mufe très agréable; fi on la cueille le matin & qu'on la tienne un moment dans la main, elle laille la même odeur; les chevres mangent cette plante, les moutons n'en veulent point. Pourquoi ne l'a-t-on pas ell-orée intérieurement dans les maladies nerveulés,

Haller observe avec raison que le nombre des étamines & des segmens de la corolle n'est point

constant; nous avons aussi trouvé des individus qui n'offroient aux fleurs du cube que huit étamines. Souvent la fleur terminale & les feuilles SECT. VIII. de la tige manquent; celles de la racine se sechent promptement & disparoillent. Il est rare de trouver plus de deux baies terminant la tige, Relativement aux plantes Européennes, ce genre est un des plus faillans; la Moscateline est pour ainsi dire isolée, fans famille; on ne trouve dans nos climats aucune espece qui lui ressemble par les parties de la fructification; elle n'a de l'analogie que par les feuilles avec une espece de Fumeterre; aussi le nom comparatif de Tournefort ell - il vraiment caractéristique.

#### SECTION VIII.

Des Herbes à fleur monopétale & en rosette, dont le calice devient le fruit.

# PIMPRENELLE.

PIMPINELLA fanguiforba major. I. R. H. SANGUISORBA officinalis. L. 4-dria, 1-gynia.

LEUR. Monopétale, en rosette, sans tube, plane, divifée en quatre parties obtufes, trèspetite, rougeatre, portée sur l'ovaire; calice de deux feuillets courts & inférieurs à l'ovaire, style fimple.

Fruit. Capfule petite, à deux loges, quadrangulaire; femences ovales, menues.

Feuilles, Périolées, embradant la tige, ailées, CL. II. à onze ou treize folioles pétiolées, cordiformes, SECT. VIII. ovales, fimples, entières, dentelées.

Racine, Rameufe, longue, grele, cylindrique, Port. Les tiges de la hauteur de trois pieds, peu rameufess, rougeatres, cylindriques, anguleufes, fans poils, garnies de feuilles dans toute leur longueur; les fleurs naident au fommet des tiges, ramail es en épis ovales, arrondis; les feuilles alternes, les pétiols fouvent garnis de flipules ovales & dentelées.

Lieu. Les terrains fees. Lyonnoife. 34.
Propriérés. La tige a un goût d'herbe falé; elle elt déterfive, vulnéraire, apéritive.

Usages. On se sert e plante en décoction, en insuson; la plante pilée s'applique sur les plaies récentres; sa poudre seche arrête les progrès des ulceres chancreux.

Observations. On ne peut séparer de la Pimprenelle le Poterium Janquisorha de Linné, la petite Pimprenelle qui n'en distre que par la tige plus basse, un peu anguleuse; les feuilles de dis-sépir seuilles, le calice de quarre pièces, les flyles à fligmates bleus ou rouges, plumeux, en pinceau. Elle distere aussi par ses fleurs, les unes hermaphrodites, d'autres miles, s'autres femelles; on compte dans les miles trente ou cinquante étamines; les sseurs, le fruit en que baie un peu seche. Le nombre des seuillers du calice varie de deux à quatre.

Ces deux especes offrent plusieurs variétés; les seuilles en sont lisses, ou un peu velues, de même que les tiges.

La grande Pimprenelle est plus astringente que la petite dont elle n'a pas le parsium; ses tiges sont dures & déplatient aux bestiaux. La décostion a passé pour excellente dans les hémorragies, vertu tout au moins douteuse; si si l'hémorragie est peu considérable, elle cesse d'ellemoine; si elle est forte, il faut songet à des moyens

plus aklis, La feconde espece répand une odeur agréable; on mange la petite Pimprenelle en salade avec d'autres C.L. III. herbes, dont elle releve le goût. Son sinc est recommandé SECT. VIII., avec raison dans les diarrhées canfes par atonie, relichement. Dans ces cas, l'oblervation lui est savorable; on ordonne la poudre ou l'instinon dans les foiuleste d'éthomac; les maux de tête d'épendant d'un relichement de ce viscere. On la cultive beaucoup en grand pour la nourriture des bestiaux, ce qui leur sournit un excellent piurage même en hiver, yu qu'elle ne craint pas la gelée.



Ct. III.



# CLASSE III.

Des Herbes et Sous-Arbrisseaux, à fleur monopétale, anomale ou irréguliere, nommée personnée ou fleur en masque.

N. Leurs semences sont renfermées dans une capsule.

# SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, en forme de cornet, d'oreille ou de capuchon, 'dont les fruits font attachés au bas du pistil.

106. LE PIED-DE-VEAU.

'ARUM vulgare. C. B. P. ARUM maculatum. L. gynand. polyand.

FLEUR. Monopétale, irréguliere, en forme d'oreille d'âne ou de lievre. Cette forte de co-rolle n'elf, à proprement parler, qu'un calice blanc, droit, de l'espece des spathes, intérieurement coloré. La vraie seure un chaton qui est en partie caché dans le spathe; étamines très-nombreuses,

pofées fur la partie moyenne du chaton, compofées d'amtheres feffiles, tétragones ; la partie inférieure du chaton est occupée par les germes; fon fommet nu, en mallie, cylindrique, coloré

en rouge, se flétrit de bonne heure.

Fruit. Baies rouges, sphériques, rondes, molles, succulentes, uniloculaires, disposées en grappes, remplies d'une ou deux semences arrondies, dures.

dont l'enveloppe est en réseaux.

Fauilles. Longues de neuf à dix pouces, triangulaires, en forme de fleche, entieres, luifantes, veinées, fouvent tachetées: la préfence ou l'abfence des taches forment les variétés de la même efocce.

Racine, Tubéreuse, charnue, arrondie, rem-

plie d'un fue laiteux,

Port. La tige part de la racine, s'éleve d'une coudée, cylindrique, cannelée, portant à fon fommet une feule fleur; les feuilles font radicales, embrassant la tige comme une gaîne.

Lieu. Les endroits aquatiques, les haies, au

bord des chemins. Lyonnoife. 24

Propriétés. Toute la plante est d'une saveur âcre, & brûle la langue; la racine est échaussante, incisive, détersive & corrosive, lorsqu'elle est fraiche.

Usages. On fe fert fur-tout de la racine qui se donne, à l'homme, fraîche ou seche intérieurement depuis 9 j jusqu'à 5 s, bouillie & mélée avec du miel, elle est antiasthmatique à la dose de 3 j; au cheval on la donne, avec du miel à 3 j. Les feuilles insusées dans du vin, & les racines macérées dans du vinaigre ; sont antiscorbutiques.

Observations. Si on goûte la racine de Gouer récente, elle laiffe fur la langue une sensation opinière de chaleur & d'acrimonie, qui pique & irrite une soule de papilles distinctes; l'huile seule peur soulager.

## 156 Personnées.

CL, III.

Cette racine n'a point d'odeur; desséchée & long-temps gardée, elle perd absolument son ácreté; si on la fait long-temps bouilir, on la lui enleve presque entiérement; elle contient, récente, un suc laiteux qui est seul âcre ; on peut en extraire un amidon analogue à la gelée animale, & très-nutritif. Les pilules d'Arum melé avec la gomme Adragante, sont excellentes dans la chlorose, la cachexie, l'assimple pituiteux, les langueurs d'essonac avec atonie, glaires, les manx de tête périodiques dépendans du même vice de l'estomac, dans les fievres intermittentes & autres maladies qui reconnoissent pour principe l'atonie des fibres : nous l'avons souvent ordonné dans toutes ces maladies, avec le plus grand succès. SI on applique des tranches de la racine sur la peau des personnes délicates, des enfans, des jeunes semmes, elles la phlogosent & excitent des vessies. Aussi les feuilles pilées & ces tranches des racines peuvent fournir un excellent rubéfiant, applicable dans les fievres malignes, petite vérole, lorsqu'il faut ranimer les forces & ramener vers la peau le courant d'oscillation.

### 107. LA SERPENTAIRE.

DRACUNCULUS polyphyllus. C. B. P. ARUM dracunculus. L. gynand. polyand.

Fleur. Les mêmes caracteres que la précédente, mais la corolle beaucoup plus grande, d'un pourpre noirâtre en dedans; le chaton est pointu & rougeâtre à son sommet.

Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Divifées en cinq ou fix fegmens & même davantage, chaque foliole foutenue par des efpeces de pétioles qui se réunifien en un feul, les folioles étroites, lancéolées, entieres, luifantes. Racine. Presque sphérique, bubbeuse, avec des fibres capillaires, enterrée profondément.

Port. Une seule tige, ou plutôt une hampe droite, haute de deux ou trois pieds, cylindrique, lille, marbrée, imitant la peau de serpent, d'où lui vient son nom; l'odeur de la sleur est désagréable.

CL. III. SECT. A

Lieu. Les Provinces méridionales de France. 24 Propriétés. Les feuilles & les racines de cette plante ont les mêmes vertus que celle du Pied-

de-veau, la Serpentaire est plus douce.

Usages. La racine desse de réduire en poudre, se donne à l'homme depuis 3 j jusqu'à 3 ji, Plus les feuilles & les racines sont fraîches, plus elles sont antiputrides. Appliquées extérieurement, elles sont utiles contre les morstures des bêtes venimeuses; le fruit est plus puissant que les feuilles & les racines; on en donne la poudre aux animaux à la dose de 3 j.

OSDENFATIONS. Ces plantes appartiennent à une famille naturelle dont nous possibles en Europe très-peu d'especes; ce sont les Poivrées, les Pipiritae de Linné. Il faut encore connoitre de cette curieuse famille, quelques especes d'Europe.

1.º L'Arifarum latifolium majus Tourn. L'Arum arifarum de Linné, le Pied-de-veau courbe, dont les feuilles sont en cœur, oblongues, le spathe & le chaton

courbés.

Le spathe se rabat en avant, terminé en pointe comme un capuchon; son ouverture en-dessous est ovale, sa base est un tube large, sa tige ou hampe s'éleve au plus de deux ou trois pouces. On le trouve dans nos Provinces

méridionales.

2.º Le Calle des marais, Calla palufiris L. Dracuncultus palufiris radice armidinatea C. B., forme un genre qui se reconnoit aisement par son spathe aplati, ovale, termin par une pointe, vert en dehors, blanc en dedans; par son chaton court, chargé dans toute sa longueur de seurs hermaphrodites, ou males & semelles. Les hampes & les feuilles anditiens, par southes, des nœudes

des racines traçantes dans la vase. Les étamines entourent les germes, leur nomore varie, les baies sont rouges. SECT.II. On la trouve en Alface; elle est commune dans les marais de Lithuanie. Ses feuilles sont très-acres.

#### SECTION

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, terminée en languette, & dont le calice devient le fruit.

# 108. L'ARISTOLOCHE RONDE.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpurâ nigro. C. B. P. ARISTOLOCHIA rotunda. L. gynand. G-dria.

FLEUR. Monopétale, irréguliere, globuleuse à sa base, tubulce; le tube hexagone, alongé, cylindrique, terminé en forme de langue arrondie à fon extrémité. Six étamines portées fur le style un peu au-deflous du stigmate; ces étamines n'ont point de filamens; on ne trouve point de calice. Fruit. Capfule membraneuse, ovale, cylindrique, à six angles, divisée en six loges; les semences aplaties, entaffées.

Feuilles. Cordiformes, presque sessiles & obtufes. Racine. Arrondie, noucuse, a écorce ferrugineuse, cendrée, tubéreuse, accompagnée de radicules fibreuses, rampantes, stoloniferes.

Port. La tige foible, ordinairement articulée,

anguleuse, striće, tortucuse, presque rampante; les fleurs d'un pourpre foncé, la levre de la co- CL. III. rolle courbée; folitaires, droites; les feuilles SECT. II. quelquefois échancrées.

Lieu. L'Italie, l'Espagne. 24 Propriétés. La faveur de la racine est âcre & amere; fon odeur est forte quand elle est fraiche; elle est spécialement emménagogue, céphalique, apéritive, réfolutive, très-déterfive,

Usages. On se sert fréquemment de la racine. très-rarement de la semence; on tire de la racine un extrait peu usité, une poudre; on en fait des

décoctions & des teintures.

On donne l'extrait aux hommes à 31, & aux chevaux à \$1; on en donne la poudre aux mêmes dofes.

OBSERVATIONS. Toutes les Aristoloches, même notre Clématite, cachent un principe médicamenteux, trèspénétrant, répandant une odeur forte, d'une saveur vive, amere, aromatique, qui laisse une longue impression sur la langue ; l'infusion des racines édulcorce avec du miel , est un remede énergique qui augmente le flux des urines, détermine plus abondamment les menstrues. On en donne aussi la poudre dans du vin. Ce remede a réussi dans les pales couleurs, la bouffissure, les fievres intermittentes, l'asthme humide, l'anorexie dépendante d'une atonie avec glaires : c'est un précieux adjuvant dans la paralysie , la goutte sereine; appliqué extérieurement, il déterge les ulceres sordides. Toutes ses propriétés sont assurées par des observations spéciales ; aussi doit - on être surpris qu'une plante aussi énergique soit presque abandonnée? Nous nous sommes toujours servis de la racine d'Aristoloche Clématite, d'après notre principe que l'on doit préférer les plantes indigenes , lorsqu'elles offrent les mêmes principes médicamenteux que les exotiques.

# CL.III. 109. L'ARISTOLOCHE LONGUE.

ARISTOLOCHIA longa vera. C. B. P. ARISTOLOCHIA longa. L. gynand. 6-dria.

Fleur. Comme dans la précédente; la couleur Fruit. de la languette moins foncée que dans la précédente.

la précédente.

Feuilles. Cordiformes, très-entieres & légérement obtuses, foutenues par de longs pétioles,
en quoi cette Aristoloche. différe de la premiere.

Racine. Comme dans la précédente, mais plus longue, cylindrique, à écorce fillonnée, cendrée. Port. Comme la précédente.

Lieu. Le Languedoc, les pays chauds. 24

Propriétés. Les mêmes vertus que la précédente, plus foibles.

Usages. On l'emploie en poudre & en décoction comme la précédente.

# 110. L'ARISTOLOCHE clématite.

ARISTOLOCHIA clematitis erecta. C. B. P.
ARISTOLOCHIA clematitis. L. gynand.
G-dria.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Pétiolées, cordiformes.

Racine. Plus petite, cylindrique, tubéreuse comme les précédentes.

Port. La tige est cannelée, très-simple, droite;

les fleurs d'un blanc jaunâtre, font axillaires, = rassemblées. CL. III. Lieu. Dans les haies, les vignes. Lyonnoise. 2/ SECT. IL

Propriétés. Cette plante est acre, amere, aromatique, déterfive, vulnéraire, emménagogue,

foible émétique.

Usages. De la racine on tire une poudre qui se donne depuis 9 jusqu'à 3 j pour l'homme, & 3 B pour les chevaux; on en fait des décoctions, un extrait; on fait des infusions des feuilles & des fommités.

# III. L'ARISTOLOCHE PETITE.

ARISTOLOCHIA clematitis serpens. C. B. P. ARISTOLOCHIA Boetica. L. gyn. 6-dria.

Comme dans la précédente.

Feuilles. Cordiformes, terminées en pointes, attachées à un long pétiole; stipules ovales, rhomboïdes, terminées par une pointe.

Racine. Longue, ténue.

Port. Les tiges serpentantes, quelquesois rameuses, grimpent sur les plantes & sur les arbres voisins : les péduncules souvent trois à trois, plus longs que les pétioles.

Lieu. L'Espagne, l'isle de Crete. 24 Propriétés. 1 Comme les précédentes. Ufages.

OBSERVATIONS. On trouve en Languedoc & en Suisse une autre espece, l'Aristoloche pistoloche, Aristolochia pistolochia, dont les seuilles sont petites, en cœur, crenelces, pétiolces, & offrent en-dessous un réseau.

Les fleurs solitaires, droites; les racines en faisceaux. Tome II.

CL. III.

#### SECTION III

Des Herbes à fleur irréguliere, en tuyau ouvert par les deux bouts, & dont le pistil devient le fruit.

### 112. LA DIGITALE.

Digitalis purpurea. I. B. Digitalis purpurea. L. didyn. angiosp.

FLEUR. Monopétale, irréguliere, campanulée; le tube large, renlé en dehors; le limbe court, découpé en quatre parties, dont la supérieure & l'inférieure imitent deux levres, la supérieure entière; les folioles du calite ovales, inégales.

Fruit. Capfule arrondie, terminée en pointe, divifée en deux loges; les femences menues, an-

guleuses, presque carrées.

Feuillés. Ovales, très-alongées, velues, finement dentées, aiguës; les radicales portées par de longs pétioles.

Racine. Napiforme, avec des radicules latérales, fibreules.

Port. La tige est haute d'une coudée au plus, anguleuse, velue, rougeàtre, creuse; les fleurs grandes, pourpres, avec des taches blanches & des poils dans l'intérieur; rangées sur un côté de la tige, pendantes, portées par de courts péduncules, à l'origine desquels on trouve des seuilles storales.

## Personnées. 163

Lieu. Les montagnes du Lyonnois , la Pro-

Propriétés. Les feuilles de la Digitale sont ameres Sect. III.

ainti que les racines; les fleurs & les feuilles font vulnéraires, émétiques, antiulééreuses.

Usages. On ne se sert plus de cette plante, quoiqu'on prétende en Italie, qu'elle guérisse

toutes les plaies.

OBSERVATIONS. Nous trouvons encore dans nos Provinces, en Dauphiné, & plus communément en Linhuanie, la Digitale iaune à grandes fleurs, Digitalei ambigua L., Digitalei lutte magno flore Toutn. Ses fleurs trèsgrandes, sont jaunes, avec des taches dans l'intérieur, orangées; les folioles du calice lancéolées; les Rigmens de la corolle au nombre de cinq; les feuilles clancées, velues, finement dentées. Linné l'avoit d'abord confondue comme variété avec la petite Digitale jaune, Digitalei luttea L., Digitalis minor lutro parvo flore T. qui en effet n'en differe que par les fleurs plus petites, sans taches, & par ses feuilles plus étroites, qui sont à peine velues.

Je n'ai point trouvé cette derniere en Lithuanie; elle eff affez commune près de Lyon, sur les collines qui

bordent la Saone, vis-à-vis Fontaine.

Ces trois Digitales qui se ressemblent beaucoup par le port, offient des racines ameres, nausseuses, qui en poudre sont vomir, & purgent à la dosse de deux gros. La décoction a les memes propriétés. On a loué cette plante pour guérir les tumeurs s'crofuleuses; il s'aut dans ce cas, laver les tumeurs & les ulceres avec le suc des feuilles, & donner la poudre des racines, à un gros. Quelques observations confirment cette propriété.

Il eft bon d'avertir que ces plantes appartenant à ure famille naturelle, dont le plus grand nombre d'éleces est vénéneux, il faut être très-circonfocét dans l'emplai des Digitales, Quelques faits nous autorifent à croire que l'on pourroit étendre leur usage au rachitis, aux dartres, aux raches, & aux maladies vénériennes,

comme médicamens adjuyans,

CL. III. SECT. III.

### 112 \*. LA BIGNONE

ou Jasmin de Virginie.

BIGNONIA Americana fraxinifolio, flore amplo phaniceo. T.

BIGNONIA radicans. L. didyn. ang.

Fleur. Calice campaniforme, à cinq fegmens inégaux, peu profonds; corolle campaniforme, à tuyau court, à gorge ventrue, rentlée, comme labice, à cinq fegmens échancrés.

Fruit, Longue filique, à deux loges, contenant plusieurs semences, membraneuses, ailées de

chaque côté.

Fcuilles. Ailées, à folioles découpées.

Port. La tige jette çà & là des radicules qui naissent des nœuds; les fleurs sont très-grandes,

d'un beau rouge foncé.

Lieu. Originaire d'Amérique, généralement cultivée dans nos jardins. Cet arbrifleau fait l'ornement des berceaux; fa tige flexible se plie à la volonté du Jardinier.



#### II3. LA GRATIOLE, Herbe au pauvre homme.

DIGITALIS minima, Gratiola dica. Mor. Hift.

GRATIOLA officinalis. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, irréguliere, tubulée, avec des levres; la levre supérieure en cœur, relevée; l'inférieure divilée en trois parties : calice de sept feuillets, dont les deux extérieurs très-écartés; quatre étamines, dont deux fans antheres.

Fruit. Capsule arrondie, terminée en pointe, partagée en deux loges; les femences menues & rouffatres.

Feuilles, Lancéolées, arrondies, dentées à leur

fommet en maniere de scie, listes, veinces, embrassant la tige, sessiles.

Racine, Rampante, horizontale, noueuse, avec des fibres perpendiculaires.

Port. Les tiges de la hauteur d'un pied, droites, noueuses, cannelées; les fleurs axillaires & solitaires, les segmens de la corolle pourpres, la gorge jaune, le tuyau blanchâtre ou verdâtre; les feuilles opposées deux à deux.

Lieu, Les prés humides. 24

Propriétés. Les feuilles sont ameres, inodores, hydragogues, émétiques, fortement purgatives,

vermifuges.

Usages. Fréquent chez le peuple ; plante trop peu employée en Médecine; pour l'homme on la donne fraîche, macérée dans du vin ou de l'eau, à la dose de 3 iii; & seche, à la dose de 31; elle est plus douce bouillie dans to B de lait. L iii

#### 166 Personnées.

Ct. III. donne jusqu'à 3 s. Les feuilles fraiches pilées & SECT. III. appliquées sur les plaies, sont vulnéraires & altringentes.

On en fait des infusions pour les chevaux, à la dose de poign. ij. dans the j d'eau, ou de même macérée dans du vin.

OBSERVATIONS. Cette plante précieuse, assez commune dans nos Provinces du Lyonnois, est aussi spontanée en Lithuanie près de Grodno; dans ce pays le tube de la corolle est verditre, & la gorge rose ou jaunâtre.

La Gratiole mâchée, laisse sur la langue une amertume durable; desséchée elle est moins amere, mais ne perd. pas pour cela ses vertus; donnée en poudre à dix grains, c'est un purgatif sur, qui est très-utile pour combattre les fievres intermittentes automnales ; l'extrait fait rarement vomir, c'est un purgatif assez doux. On peut tirer un grand avantage de la poudre de Gratiole dans la cachexie qui ne reconnoit que l'atonie des fibres , dans la mélancolie, dans les affections vermineuses avec pituite, dans les langueurs d'estomac avec atonie, relâchement. Nous l'avons plusieurs fois prescrite dans tous ces cas, avec avantage. Nous n'ignorons pas que ce remede à haute dose peut occasionner l'inflammation de l'estomac, comme nous l'avons observé sur un suiet qui avoit fait bouillir un paquet entier de Gratiole dans du vin. Mais cette énergie est propre à tous nos médicamens drastiques. Neus melons la poudre de Gratiole avec un mucilage; nous ordonnons rarement plus de vingt grains. Cette plante est très nuisible dans les prairies; les chevaux qui en mangent, maigrissent sensiblement.



### 114. LA GRANDE SCROFULAIRE.

SCROPHULARIA nodosa sætida. C. B. P. SCROPHULARIA nodofa. L. didyn. angiofp.

Fleur, Calice à cinq fegmens inégaux; corolle monopétale, irréguliere, renversée, à tuyau arrondi, grand, entlé; le limbe divilé en cinq parties, les découpures d'en haut grandes & droites, les deux latérales larges, l'inférieure recourbée; elle imite en quelque forte deux levres.

Fruit. Capsule arrondie, terminée en pointe, à deux loges, s'ouvrant en deux battans; les semences petites & brunes, attachées à un placenta pentagone.

Feuilles. Cordiformes, à trois nervures, souvent tronquées à la base, pointues, lancéolées.

Racine. Noueuse, serpentante, grosse.

Port. Les tiges de la hauteur de deux pieds. fortes, carrées, creuses, divisées en rameaux ailés; les fleurs au fommet des rameaux, en forme de grappes; les feuilles oppofées,

Lieu. Les endroits ombrageux, humides, Lyon-

noise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Cette plante a une odeur puante, ingrate, amere; elle est résolutive, émolliente.

carminative.

Usages. L'on se sert des racines, des feuilles & des semences, soit intérieurement, soit extérieurement; la racine se donne à l'homme, en poudre, à la dose de 3 j ; elle est antihémorroïdale ; la semence à égale dose est vermisuge ; les seuilles récentes broyées & appliquées en cataplasme, sont antiscrofuleuses; le suc de la plante est anti-L iv

ulcéreux; on prépare un onguent avec les racines Ct. III. contre la gale; on en donne la poudre aux anisser. III. maux, à la dose de 3j.

Obsentations. La racine fraiche est amere, séride, acre; son odeur & sa saveur s'assobilissent beaucoup par la dessication. Nous avons souvent ordonné la poudre & la décoction des seuilles & des racines, dans les écrouelles; plusieurs sujers ont eu l'estonac soulevés, quelque-suns ont vomi; peu ont été vraiment guéris. Nous avons cru entrevoir qu'après l'usage de ce remede, les chairs des ulceres scrosseure étoient plus vermeilles, que les malades suoient plus facilement. Les chevres seules managent la Scrosslaire; les abeilles l'aiment beaucoup. Si on fait laver les vieux ulceres avec la décoction des feuilles, ils devienment évolument nanieux.

# ou Bétoine d'eau. Herbe du siege.

SCROPHULARIA aquatica major. C. B.P. SCROPHULARIA aquatica.L. didyn. angiosp.

Fleur. Comme dans la précédente, plus large, de couleur ferrugineuse, rougeatre.

Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Ovales, lancéolées, à pétioles courants fur la tige, aflez femblables à celles de la précédente, plus émoussées à leur fommet.

Racine. Grosse, fibreuse, blanche.

Port. La tige de quatre à lix pieds, quadrangulaire, à quatre ailes ou membranes faillantes qui courent fur les angles. Les fleurs disposées en grappes au haut des tiges.

Lieu. Les lieux aquatiques. Lyonnoise, Lithua-

nienne.

### Personnées.

Propriétés. Elle a une odeur moins fétide que la premiere; les feuilles sont carminatives & ont CL. III. les memes vertus, mais dans un moindre degré SECT. III. que la précédente ; elles font un excellent vulnéraire.

Usages. L'on n'emploie que les feuilles, & le plus souvent pour l'extérieur, comme en forme de sternutatoire,

OBSERVATIONS. On a prétendu corriger l'odeur abominable du Séné en le faisant infuser dans une décoction des feuilles de Scrofulaire; mais on a remarqué que de zelles médecines fatiguoient les malades en causant des naufées; nous l'avons souvent ordonné sans appercevoir ce phénomene, & nous avons trouvé qu'effectivement cette décoction diminuoit très-bien l'odeur & la saveur du Séné. Quoique nous avouons avec M. de Haller, que les Scrofulaires sont suspectes & un peu vénéneuses, nous ne les croyons pas moins utiles dans la Pratique; on devroit essayer ce qu'elles peuvent dans la phthisie, & autres ulcérations internes. Quelques faits bien surs nous ont fait entrevoir leur énergie dans ces maladies.

Une autre espece très-commune dans nos Provinces, c'est la Scrofulaire canine , Scrophularia canina , dont la tige d'un pied & demi , forme un panicule avec ses fleurs, & dont les feuilles sont ailées, à seuillets assez

larges, lobées.

Les segmens du calice sont argentés. Son odeur est scride, les feuilles âcres & ameres; elle est congénere en vertu des précédents.



#### SECTION IV.

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, tubulée, perjonnée, c'efl-à-dire, terminée par un mufle à deux mâchoires.

#### 116. LE MUFLE - DE - VEAU.

Anthirrinum vulgare. J. B. Anthirrinum majus. L. didyn. angiosp.

FLEUR. Monopétale, personnée, tubulée; le tube oblong, renilé; le limbe divisé en deux levres, la supérieure fendue en deux, l'inférieure en trois; un nectar au bas de la corolle, ou rensement peu sensible; la couleur varie en pourpre & blane; le calice à segmens arrondis.

Fruit. Capsule comme cylindrique, imitant asses bien la tête d'un veau, partagée en deux loges; les semences menues, anguleuses, noires.

Feuilles. Entieres, lancéolées, pétiolées.

Racine. Fusiforme avec des rameaux latéraux. Port. La tige s'éleve depuis un jusqu'à deux pieds, droite, rameuse; les sleurs au haut de la tige, en épis; les feuilles alternes.

Lieu. Les vieux murs, les terres incultes. Lyon-

Propriétés. L'herbe est vulnéraire.

Usages. On s'en sert en décoction.

OBSERVATIONS. Depuis qu'on s'est assuré que la nature guérit seule toutes les plaies, le nombre des vulnéraires

#### Personnées.

a beaucoup diminué; on peut croire que la vertu du Musse-de-veau est déduite, comme rant d'aurres, du CL. III. mauvais raisonnement, post hoc, ergo propter hoc. Tel Sect. IV. malade a été guéri après tel remede, donc ce remede a été utile. Le plus souvent la nature a tout l'honneur de la guérison. Ainsi n'ayant rien à dire sur les vertus des Muffaudes, faisons connoître les especes les plus communes.

1.º L'Anthirrinum oruntium L., le Muffier rubicond, l'Anthirrinum arvense majus T., qui ressemble beaucoup au précédent, mais dont les feuilles du calice sont étroires, plus longues que la corolle; les fleurs sessiles, éparses, axillaires; la corolle pourpre, plus petite; la capfule imite affez bien , lorsqu'elle est trouée après avoir laissé échapper ses semences, la téte d'un singe ; la corolle a un éperon très-court. On croit cette espece vénéneuse: elle est plus commune dans nos Provinces que dans celles du Nord.

2.º L'Anthirrinum hellidifolium L., Linaria bellidifolio T., le Muslier à seuilles de Paquerette. Ses seuilles radicales en spatules, dentées; celles de la tige souvent divisces en trois ou quatre découpures , très-étroites ; les fleurs presque sessiles, en épis; les corolles resserrées, gréles , très-petires , sans palais, à gorge ouverte, à éperon recourbé. Elle est commune près de Lyon, aux

Brotteaux.

3.º L'Anthirrinum cymbalaria L., Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymhalaria vulgaris T., le Muslier à feuilles de Lierre. Sa tige est lisse, rampante ; ses feuilles font très-liffes, en cœur, à cinq lobes; ses fleurs axillaires, à longs péduncules; sa capsule arrondie.

Elle se trouve constamment sur les murs, près de Lyon. Le suc est un peu amer. On le croit bon contre

la gale.

4.º L'Anthirrinum elatine L., Linaria fegetumnummulariæ folio aurito & villofo, flore luteo & caruleo T., le Muflier auriculé. Ses tiges sont couchées, velues ; ses feuilles sont velues, en fer de lance, & oreillées ou anguleuses à leur base. Il ressemble beaucoup à la Velvote femelle.

Commun dans les terres à blés du Lyonnois.

5.º L'Anthirinum minus L., Linazia pumila vulgatior avvofit T., le petit Multier dont la tige est ries-Sicr. IV, rameuse, distuie, visqueuse ; les feuilles lancéolées, obtuses, presque toutes alternes, excepté les inférieures qui font opposées.

> Les fleurs axillaires, rougeâtres, à éperons plus courts que la corolle.

> Commune dans les champs de Lithuanie, près de

Grodno, & dans ceux du Lyonnois.
6.° L'Anthir, num arvenfe L., Linaria quadrifolia
Iura T., à tige liffe, droite; à fleurs en épis courts,
jaunes ou bleues, avec un éperon blanc, petites, à calices
velus, vifqueux; à feuilles linaires, les inférieures en

anneaux, quatre ou cinq.

Dans nos champs du Lyonnois, assez commune.

7.° L'Anthirrinum pelisserianum L., Linaria annua purpureo violacea, calcaribus longis, foliis imis roundioribus T., le Multier de Pelister. Les feuilles radicales ovales, souvent en anneaux, de trois à quatre; celles de la tige alternes, linaires; les fleurs en tére, ou corymbe, dont les éperons sont plus longs que la corolle qui est blanche x violette.

Dans nos champs; la tige est droite, les feuilles un

peu éloignées.

8.º L'Anthirrinum repens L., Linaria flore albo, lineis purpureis striato Vail., le Mustier strié, à feuilles linaires, très-rapprochées, les inférieures en anneaux,

de quatre; à fleurs en épis, làches.

Dans nos champs; la tige est un peu couchée des sa maissance; les figmens du calice (not de la longueur de la capsille; les corolles blanches, condrées, strices, rayées de lignes bleues ou violettes, avec un éperon fort court; ces fleurs sont sans deur, ce qui disingue principalement cette espece de la Linaire de Montpellier, qui lui ressentate peur company, mais dont les sleurs sont atomatiques.

9.º L'Anthirinam supinum L., Linaria pumila, supina surce a tage distuse, à feuilles linaires, saliformes, quatre à quatre; steurs en épis, laches, d'un jaune pâle, à éperon presque droit, sasse, long & pointu. Dars nos champs; la tige est un peu couchée à labase;

un des feuillets du calice est plus long que les autres.

#### Personnées. 173

## 117. LA LINAIRE ou Lin fauvage.

CL.III. SECT. IV.

LINARIA vulgaris lutea, flore majore.
C. B. P.

ANTHIRRINUM linaria. L. didyn. angiosp.

Fleur. Monopétale, personnée; les mêmes caracteres que la précédente, mais le nectar alongé en forme d'alêne.

Fruit. Capfule arrondie, à deux loges, percée de deux trous à son extrémité; les semences plates, rondes, noires, seuilletées.

Feuilles. Lancéolées, linéaires, serrées contre la tige, tapprochées, d'un vert glauque ou rougeâtre.

Racine. Blanche, dure, ligneuse, rampante, tracante.

Port. De la même racine s'élevent à la hauteur d'un pied plufeurs tiges cylindriques, branchues au fommet, où naillent des fleurs en épi, foutenues par de courts péduncules axillaires, perpendiculaires; la corolle longue d'un pouce, jaune, à palais orangé.

Lieu. Les terrains incultes. 2

Propriétés: La Linaire a un goût d'herbe un peu falé & amer; elle est fortement résolutive, emolliente, diurétique.

Usages. On emploie toute la plante; on s'en fert rarement pour l'intérieur; appliquée en cataplatme, elle cit antihémorroidale; son suc, son eau distillée, antiulcéreuse; elle est encore cosmétique.

OBSERVATIONS. La Linaire offre plusieurs variétés. J'ai trouyé en Lithuanie des individus à peine hauts de

cinq pouces, à feuilles plus étroites, linaires, n'offrant CL. III. au lieu d'épis que deux ou trois fleurs terminales; SECT.IV. d'aures à tiges couchées, à feuilles tres-étroites, à fleurs d'un jaune pale. Dans les uns l'éperon est droit, dans d'autres recourbé. J'ai fouvent trouvé le commencement d'un cinquieme filament. La morfure des infectes change quelquefois la forme de la corolle, de maniere à ne la plus reconnoirre.

La Linaire répand une odeur virulente, aussi est-elle suspecte; si on la fait macérer dans du lait , elle tue toutes les mouches qui viennent pomper cette liqueur. On la trouve toujours abondamment, parce que les bestiaux ne l'aiment pas. Une forte infusion de Linaire. ou le suc exprimé, cause des nausces, purge, comme nous l'avons éprouvé; en topique elle calme les douleurs des hémorroïdes. C'est encore une de ces plantes dont le principe violent, analogue à celui des Morelles, est affez mitigé par la nature, pour pouvoir l'employer sans grand danger, & qui pourroit être tenté dans toutes les maladies dans lesquelles les poisons narcotiques ont réuffi. comme, jaunisse, ulcérations internes. Les observations de M. Storck (\*) nous fournissent des données précieuses avec lesquelles une sage analogie peut multiplier les découvertes.

(\*)M. Storck premier Médecin de l'Empereur, favant, honnère, cherchant la vérité de honne foi, immortel par fer découver, foi l'annexe vénénsules. Nous avent vu ches lui de collections précieures, qui annoncent qu'il na négligé aucune partie de la Médecine; une fuite étonnante de desfitins de plantes faits d'après nature.



#### 118. LA VELVOTE FEMELLE.

CL. IIL

LINARIA segetum nummulariæ folio villoso. I. R. H.

ANTHIRRINUM Spurium. L. didyn. angiosp.

Fleur. Monopétale, personnée, caractere des précédentes; mais le nectar est en forme d'éperon; la levre supérieure est d'un pourpre noir.

Fruit. Petite capsule divisée en deux loges, rensermant des semences quelques anguleuses, quelques arrondies.

Feuilles. Ovales, alternes, très-entieres, velues, fouvent cordiformes.

Racine. Menue, fibreuse.

Port. Les tiges sont arrondies, basses, velues, inclinées; les sleurs jaunes à levre supérieure, d'un violet noirâtre, portées par des péduncules plus longs que les feuilles qui sont alternes; les infértieures sont opposées.

Lieu. Dans les blés, dans les chaumes. Lyonnoife. 🕥

Propriétés. On lui suppose les mêmes vertus Usages. qu'à la précédente.

OBSERVATIONS. En suivant la méthode de Tournesort nous devons placer après les Linaires, deux plantes qui

méritent d'étre connues.

1.° La Graftetre vulgaire, le Pinguicula vulgaris; dont le calice eft à cinq fegmens, la corolle personnée, terminée par un éperon cylindrique, de la longueur de la corolle; le fruit eft une capsule à une loge; les feuilles radicales, ovales, ellipiques, toujours humeckées pat une humeur ondueuse; la tige eft une hampe de quarre pouces, portant une seule fleur un peu inclinée, bleutire, ou d'un violet pâle: nous l'avons obsérvée en Prusse & Dauphiné. Le sûc de cette plante et Muphéraire; las en Dauphiné. Le sûc de cette plante et Muphéraire; las

CL. III. SECT. IV. pasteurs s'en servent pour guérir les gersures du pis des vaches : les feuilles en faitant cailler le lait, forment une masse plus agréable au goût. Ce qui annonceroir, que cette plante est médicamenteuse, c'est que les bestiaux n'y touchent pas; elle ast musible aux moutons; sa décoction fait périr les poux, purge asse forment; on

en tire une teinture jaune.

"L'Uricularia vulgaris T.,

Uricularia vulgaris L., dont le calice etl de deux

feuillets caduques, dont la corolle etl perfonnée, à

éperons coniques, à entrée fermée par une espece de

palis, Les feuillets famement découpées, pinnées, chargées

de perites véscules lenticulaires, sont plongées dans

l'eau : pinséeus tiges nues hors de l'eau; feurs, cinq

ou huit, asse grandes, jaunes, en épis fort liches. Cette

plante vivace, commune en Lithuania autour de Grodino,

ste trouve aussi dans les étangs du Lyonnois. Elle n'est

utile qu'aux canards qui en mangent beaucoup. Les

véscules des feuilles qui sont de petits ballons vides,

sérvent à les tenis d'évelopoèes entre deux eaux.

### 119. L'EUFRAISE.

EUPHRASIA officinarum. C. B. P. EUPHRASIA officinalis. L. didyn. angiosp.

Flur. Calice cylindrique, à quatre segmens, corolle monopétale, personnée, tubulée, divissée en deux levres, dont la supérieure est relevée & découpée, l'inférieure divisée en trois parties dont chacune est subdivisée en deux parties égales & obtuses; les deux anthères des étamines inférieures, à deux lobes, dont un est épineux à sabase

Fruit. Capsule oblongue, arrondie, comprimée, biloculaire; les semences menues & arrondies. Feuilles. Ovales, à dents aiguës, lisses, luisantes, veinées.

Racine.

Racine. Simple, menue, tortueuse, ligneuse,

Port, La tige s'éleve de quelques pouces, cy-

Indrique, velue, noiràtre, quelquefois fimple, quelquefois branchue; les fleurs naillent au fommet, la corolle est blanche, avec des veines pourpres ou violettes, & une tache jaune; on y remarque deux feuilles florales.

Lieu. Les terrains arides, les bords des bois, les bruyeres. Lyonnoise, Lithuanienne. ①

Propriétés. Les feuilles de l'Eufraise ont un goût

amer; la plante fleurie est un peu astringente, céphalique & ophtalmique.

Usages. On ne se seri que de la plante sleurie qui donne une eau distillée, sans odeur, des intusions, une poudre; le vin d'Eufraise se fait dans le temps des vendanges, avec du vin nouveau avec sequel elle doit termenter.

OBSENVATIONS. L'Eufraise est une de ces plantes qui osser plus plus et avoir sous causées par le climat, ou le terrain. Nous en avons trouvé des individus à tige rès-fimple, de deux pouces, à seuilles linaires, à peine dennées; d'autres à s'euilles tres-découpées, un peu velues; les découpures de la levre inscrieure varient pour le nombre. La couleur est encore moins constante dans une varieté commune en Lithuanie, les deux levres sont blues avec un tuyau blanc; dans une autre, la tache jaune de la corolle s'écendoit sur les deux levres.

L'odeur de l'Eufraise est très-foible, les seuilles sont

un peu ameres.

L'eau diffillée n'a certainement aucune propriéé; mais nous n'en pouvons pas dire autant de la décoftion in du fue exprimé; nous l'avons fouvent ordonnée dans les maladies des yeux, comme ophtalmie chronique avoc relachement, foithelfe de la vue; elle a fouvent produit des effets avantageux. On trouve dans nos Provinces deux autres effeces qui méritent d'erre caraéfrifées.

1.º L'Enfraile tardive, Euphrafia odonities L.,
Tome II. M

Pedicularis ferocina purpurafernte flore T., dont les C. III. feuilles alongées sont étroites, dentées, un peu velues; Secr. IV. les seurs rouges en longs épis, cournées d'un côté.

Elle fleurit en automine; la tige s'éleve jusques à deux pidet; la levre supériera concave, l'infrieure divide en trois ségamens divergens; les filamens sont velus. On trouve une variété à fleurs blanches, une autre à fleur de couleur de chair; les braciées le teignent en rouge fiencé. J'en 'ai trouvé des individus éepuis six pouces jusques d'auxs pieds; cette belle espece est aussi commune en Lithuanie que dans le Lyonnois. Elle et amere, & Ges festilles frosifies répanient une odeur nauscentie.

2.º L'Eufraife jaune, Eaphrafia lutea L., dont la tige très-rameuse s'éleve à un pied; les seuilles sont opposées, linaires, les inférieures dentées; les sleurs en épis

ferrés, sont d'un jaune soncé.

Cette belle espece est commune près de Lyon. Ses éramines sont plus longues que la corolle. Cet deux especes font peu du goût des bestiaux; car ils les laissont presque toujours entieres, excepté les moutons qui les mangent avec asse d'avaisité.

#### 120. LE POLYGALA.

Polygala vulgaris. c. B. P.
Polygala vulgaris. L. Diadelph. 8-dria.

Flur. Monopétale, perfonnée, reflemblant à une papillonacée, tubulée, dont le tube n'est pas perforé; le limbe divisé en deux levres, dont l'inférieure est frangée & la supérieure partagée en deux.

Fruit. Capfule arrondie, oblongue, en forme de cœnr, comprimée, biloculaire, bivalve, remplie de femences folitaires, ovales.

Feuilles. Linéaires, lancéolées.

Facine. Ligneuse, dure, menue.

gréles, rampantes; les fleurs en épi depuis le milieu de la tige jusqu'en haut; le fruit est enveloppé du calice compoté de cinq feuilles, trois sur.IV. petites & deux grandes, colorées, qui sont placées comme des ailes; les feuilles alternes.

Lieu. Les piturages secs, les bois, &c. Lyon-

noise, Lithuanienne. 2

Propriétés. La racine est âcre, amere, raufécuse; on lui donne communément la vertu réfolutive, diurétique, sudorifique; la plante est un excellent béchique incisse, (voyez les Mémoires de l'Académie de l'année 1739, pag. 131.) recommandée dans les pleuréses.

Ufages. On la donne pour l'homme, infusée dans de l'eau ou macérée dans du vin, à la doc de demi-poignée pour 3 vi d'eau ou de vin, & pour le cheval à la dote de deux poignées pour

to i de liqueur.

I." Ο ΒΕΒΡΙΑΤΙΟΝ. Nous avons vu tant de variétés de cette effece, que nous fommes portés à croire que l'Amara & le Monssierlies de Linné, ne sont point des effects récles. Nous avons souvent trouvé la vulgaire à tige droite, & à feuilles inférieures, arrondies. Le Polygala amer est tri-s-commun en Lithuanie, près de Grodno. Elle poulse plusseurs tiges, jusques à douze, haute de quatre à cinq pouces; ses seuilles inférieures font épaisses, ovales ou arrondies.

On la trouve aussi dans les montagnes du Lyonnois. Ses feuilles sont vraiment âgres & ameres. Ses sieurs, comme celles de la précédente, sont pendantes, & varient par la couleur qui est bleue, ou blanche, ou rose, o'u

pourpre.

Les Polygalas font devenus célebres par leurs propriétés médicinales. La décoêtion a été preferire utilement dans l'afthrne pitutieux, la cachexie, la jaunifle, la péripremonie catarrale. Dans les contufions, ses vertus sont firees, nous les avons confirmées par nox bélevrations. Mais on n'en yeut dire autant de son utilité dans les pleuréses.

M ij

To see Comp

#### Personnées.

Il y a une espece de pleurésie catarrale dans laquelle le Polygala produit des effets salutaires; mais dans l'exquise Ct. 111. SECT. IV. vraiment inflammatoire, il est nuisible dans le temps d'irritation; sur la fin on peut le prescrire pour faciliter l'expectoration.

Quoique ces plantes foient ameres, les bestiaux, fur-tout les moutons, les mangent avec avidité.

II. OBSERVATION. Nous croyons devoir encore faire connoitre quelques genres dont les especes méritent d'etre connues, favoir:

1.º La Pédiculaire des Marais, Pedicularis palufiris L., Pedicularis paluffris rubra elatior T. Sa tige d'un pied & demi est branchue; ses seuilles une ou deux sois ailées, offrent des découpures fines & dentées; ses fleurs en épis sont rouges, à calice en crète calleuse, ponctuée, divisce en deux pieces principales; la levre supérieure de la corolle est comprimée , & l'inférieure forme un plan oblique.

Commune dans les marais de Lithuanie, plus rare dans le Lyonnois.

2.º La Pédiculaire des bois, Pedicularis fylvatica L. Pedicularis pratensis purpurea T. Sa tige plus couchée. moins élevée, ses seuilles ailées, à découpures presque ovales, à dents aigues; calices à cinq divisions, oblongs, anguleux, liffes; corolle d'un rouge pale, à levre inférieure, peu oblique, en cœur.

En Lithuanie & dans le Lyonnois, très-ressemblante à celle des marais. Ces deux especes portent des capsules à deux loges obliques, dont toutes les semences sont

enveloppées d'une coiffe membraneuse.

2.º La Pédiculaire à sceptre de Charles, Pedicularis sceptrum Carolinum, L. Pedicularis Alpina folio ceterach Helv., à tige simple, à fleurs en anneaux, trois à trois, à calice crenelé, à capfule réguliere, à feuilles fimplement découpées, à lobes crenelés.

C'est la plus belle Pédiculaire ; elle produit un effet étonpaut; ses fleurs jaunes sont longues d'un pouce; formant un épi qui, porté par une tige simple d'un ou deux rieds, imite un sceptre.

Le calice est divisé en quatre, ou cinq, ou six segmens.

#### Personnées.

Le tuyau de la corolle est plus long que le calice; on voit une tache rouge sur le bord de la levre supérieure. Cette corolle n'est pas toujours ouverte ; j'ai vu plusieurs Sect. IV. individus sur lesquels les levres de la corolle étoient

rapprochées.

Cette corolle change de teinte suivant ses degrés d'épanouissement ; de jaune paille , elle devient jaune ; sur la fin elle est de couleur d'ocre. J'ai vu des individus dont la tige jetoit une branche fleurie qui partoit d'une aisselle des premieres feuilles florales. Dans d'autres, la plupart des fleurs étoient alternes & éloignées; les feuilles florales sont sans pétioles, très-entieres vers la base, crenelces vers le sommet; cette belle plante til

commune en Lithuanie, près de Grodno.

Toutes les Pédiculaires que j'ai vu vivantes répandent une odeur nauséeuse, désagréable, sur-tout le Sceptrede-Charles, & celle des marais; austi les bestiaux n'y touchent pas. Les paysans de Lithuanie en appliquent les feuilles pilces sur les ulceres; ils assurent qu'ils en éprouvent une prompte guerison. Ces plantes mériteroient d'être mieux suivies par les Praticiens, puisque nous favons aujourd'hui que celles qui annoncent un principe vénéneux fournissent dans plusieurs maladies les remedes les plus efficaces. On ne peut douter que le principe vital, en réagissant pour éloigner les poisons, ne puisse en même temps détruire plusieurs causes morbifiques.

4.º La Pédiculaire à bec , Pedicularis rostrata L., Pedicularis alpina filicis, folio minor T., à tige petite, couchée, fimple, à calice velu, à corolle pourpre, dont la levre supérieure imite un bec pointu; les fleurs sont en épi, très-lâches; quelquefois la tige jette un ou

deux rameaux.

On la trouve sur nos montagnes du Forez & du

Lyonnois.

5-º La Créte-de-coq, le Rhinanthus cristagalli L., Pedicularis pratenfis lutea vel cristagalli T. Tige quadrangulaire; fintple; feuilles ovales, lancéolées, tresdentées, les florales ovales, jaunatres, à dents de scie, très-aigues; fleurs en épis, affises aux aisselles des bractées; calice ventru, jaunatre, à quatre segmens très-Min

courts; fleurs à corolle jaune, à deux levres, dont la Cr. III. supérieure est aplatie, comprimée; capsule biloculaire, SECT. IV. comprimée, obtuse.

Commune dans les prés de nos Provinces, plus rare en Lithuanie. Elle offire quelques variétés; les feuilles font plusoumoin étroites, les feursylus ou moins grandes, quelquefois tachées de couleur de fafran; le calice est librance de la tige est quelquefois rameuse ans le Lyonnois elle s'éleve à six ou huir pouces, en Lithuanie juiques à un pied & deni. A ces variétés se rapporte le Pedicularis pracris future rectifier calice foris infutor T.

La farine des graines de la Créte-de-coq, rend le pain trun & amer, Cette plante gite les praires, fournit un paturage médiocre aux chevres. Elle paffe pour étre nuifible aux moutons, l'orfqv'elle eff feche, elle devient ligneufe, il ne refle dans le foin que les tiges que les chevaux (parent. En général nous obfervoas que les économilée n'ont pas affez Lit attention avec quel art les chevaux & les vaches rejetent plufeures effoces à la feniere. Il ne faut pas croire qu'ils mangent fans choix tout ce que le foin leur préfetent.

III. OBSERVATION. Les Mélampires méritent auffi l'attention des amateurs; ce genre dont la fleur diffère peu des Créte-de-coqs, offre un calice divifé en quatre fegmens lorgs & aigus; la corolle est alongée, son limbe est divisé en deux levres, dont la supérieure est un peu en caçue, & repliée en és bords; la capitule est à deux loges obliques,

Les fleurs sont en épis, garris de bractées; les cinq especes de Mélampires sont affez communes en Europe

pour mériter d'être au moins défignées.

1º Le Mélampire des champs, Melampyrum arcenfe, L., Melampyrum purpuralicent comé IT, à fleurs en fighcioni que, liches à bradées colorées, garnies de dents fétacées. Les bratées font purpurines ainti que les corolles, dont cependant la gorge «H jaune. Ses feailles font longues, lancéolées, fam périoles, Sa tige rameufe, rougeaire, d'otie, d'un pied. On la trouve dans les blés, dans nos Provinces & en Lithuagie.

Cette plante qui méle ses semences très-nombreuses avec nos grains, donne une couleur bleuâtre & désagréable au pain. Ses semences se conservent un an en terre, Les

bestiaux, sur-tout les vaches, la mangent avec avidiré,

ce qui l'a fait appeler blé de vache.

2. Le Mélampire à créte, Melampyrum criflatum L., SECT. 14.

2. Le Melampire à crete, Melampyrum crifatum L., Melampyrum crifatum flore albo 6 purpureo T. Son épi eft quadrangulaire & compade; les braclées sont en cœur, ciliées, d'un vert jumátre, & pliées en gourtiere; le cafque de la corolle eft pourpre ou blanc, la barbe d'un roux oramé ou blanc.

Plus commun en Lithuanie que dans nos Provinces. Les chevres, les moutons & les vaches mangent

Therbe fraiche.

3.º Le Mélampire des prés , Melampyeum pratenfe L. , Melampyeum luteum lutifolium T. , Ses flettre blanches font disposées par couples éloignés , tournées toutes d'un côté; la corolle est fermée. La gorge de la corolle est jaune, les bradéès en fer de lance.

Les chevaux n'y touchent pas, les autres animaux domestiques la recherchent, sur-tout les vaches; on prétend que lorsqu'elles en mangent beaucoup, leur beurre est

plus jaune.

Commune en Lithuanie, plus rare dans nos Provinces.

4.º Le Mélampire des bois, Melampyrum fylvaticum,
ne differe du precédent que par ses corolles plus courtes,

à bouche béante; elles sont toutes jaunes. On le trouve en Dauphiné, il est très-commun dans

les forers de Lithuanie. Je ne sai si les bestiaux recherchent cette espece; j'en douterois, vu que, quoique très-

abondante, le l'ai rarement trouvé broutée.

5. Le Mélampire violet, Mélamyrum nemorofum L.,
Mélampyrum comé ceruled C. B. Se feuilles font
larges & dentées à leur balé, un peu velues; le calice
eft velu; les braêcées purpurines ou violettes, profondément incifess; corolles jaunes.

Les Mélampires noirciffent en dessechant.

IF: OBERIVATION. Nous trouvous encore dans cette claffe deux genere bien rapprochés qui mériten norre attention; on les recomnoit affentent, parce qu'ils offrent feuls parmil les Perfonnées, des tigesaquaties, fans vraies feuilles, ornées feulement d'écailles ou de lampuetres fucculer-tes; nouventions parler de Orobanchies & des Clandeflines. Dans les Orobanchies, le calice est divié en deux figurens; su les comments de calice est divié en deux figurens; su les calices est de la figuren de la figuren

Complete Complete

la levre supérieure de la corolle est échancrée, on voit CL. III. à deux battans, à plusseurs semences. Nous avons:

1.º L'Orobanche majeure, Ovobanche major L., Orobanche major cavrophyllm olens T. Sa racine eff bulbeufe, couverte d'écailles; fes tiges ou hampes haures de demi-pied, sont droites, velues, jaunàtres; elles sont garnies d'écailles membraneuses, pointues, lancéolées, épaillée, coonneuses; is si eluers grandes, jaunes, en épi terminent la tige; les étamines ne sont point faillantes. Cette plante qui s'implante sur les racines de plusseurs especes, est nommée par cette singularité, Parastire; elle est rare en Lithuanie, rrès-commune dans nos Provinces; on la regarde comme vulnéraire, on la mange comme l'Asperge. Elle ne répand une odeur de Girosle que dans certain temps. Comme parafte elle est rés-nussible dans les pays où elle se multiplie trop, car elle énerve les plantes; qui la nourrissen.

2.º L'Orobanche liffe, Orobanche levis L., Orobanche fubcarulco flore, feu fecunda Clufii T. Elle reffemble beaucoup à la précédente; elle n'en differe que par se écailles plus courres, liffes, par ses étamines faillantes. Ses corolles son bleudires, ou d'un violet pâle.

On la trouve en Dauphiné; nous avons près de Lyon une Orobanche ambigué qui est plus haute que la majeure, dont les écailles sont lisses, dont les seurs sont d'un rouge serugineux. C'est l'Orobanche magna purpurea

monspefullana de Jean Bauhin.

3,6 L'Orobanche branchue, Orobanche ramofa L., Orobanche ramofa floribus purpurafeentibus, vel fubceruleis T. Sa tige jaunatre, velue, s'éleve à fix pouces; elle fa fibilité en rameaux qui portent des fleurs bleuátres ou d'un violet pâle. La corolle est divisée en cinq ségmens.

On la trouve dans nos Provinces, quoique plus rare-

ment que la majeure.

Les Clandellines ressemblent aux Orobanches pour le port; leur corolle a la levre supérieure entiere; leur calice est à quarre signmens; les tiges & les racines sont succelentes, chargées d'écailles. Les principales especes que l'on peut renconter, sont;

La Clandestine à fleurs droites , Lathraa clandestina L. , Clandestina flore subcæruleo T. Sa tige est rameuse Ct. III. & couchée sous terre. Elle ne pousse au dehors que ses SECT. IV. fleurs qui sont droites & bleuatres. Cette belle espece a été observée en Dauphiné; je l'ai vue pour la premiere fois dans les Pyrénées, près de Puy-Cerda.

2.º La Clandestine à fleurs pendantes, Lathræa squamaria L. Sa racine est grosse, rameuse, succulente, chargée d'écailles; sa tige grosse comme le doigt est fimple, haute de demi-pied, molle, courbée, chargée d'écailles membraneuses; les fleurs en épis sur deux rangs d'un côté, pendantes, tuilées; les écailles florales grandes, opposées aux feuilles; la levre supérieure de la corolle pourpre, l'inférieure blanche; on voit une glande à la base de la suture du germe.

J'ai observé cette belle plante dans une forêt vis-à-vis de Grodno, elle y étoit commune; sa racine s'implantoit sur les racines des arbres. Je la cherchai inutilement les années suivantes; ce qui confirme ce qu'un bon Observateur m'avoit assuré, qu'elle ne fleurit pas toutes les années. On la trouve près de Paris, & dans la Bourgogne; les chevres, les moutons, les cochons mangent cette plante, dont les chevaux & les vaches ne veulent

point.

Enfin, on peut terminer cet ordre de plantes monopétales, irrégulieres, par une jolie petite plante.

La Limoselle aquatique , Limosella aquatica L. Plantaginella palustris Vaill. La racine traçante produit des touffes de feuilles à longs pétioles, ovales, lancéolées; du centre des feuilles, naissent des hampes beaucoup plus courtes, ne portant qu'une seule fleur, à calice à cinq fegmens, à corolle campaniforme à cina sigmens pointus, dont un plus court, à quatre étamines; le fruit est une capsule à une loge à deux battans, renfermant plusieurs semences. Elle se trouve près de Lyon, dans les Brotteaux Mognat, & en Lithuanie.

76-36

CL. III.

#### SECTION V.

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, terminée dans le bas par un anneau.

#### 121. L'ACANTHE BRANCURSINE.

ACANTHUS fativus. C. B. P. ACANTHUS mollis. L. didyn. angiosp.

FLEUR. Monopétale, personnée en forme de gueule, tubulée; le tube très-court en manière d'anneau; point de levre supérieure (les étamines en occupent la place), l'inférieure grande & plane, divisée en trois à son extrémité; la levre supérieure de la corolle est remplacée par les feuillets supérieurs du calice.

Fruit. Capsule en forme de gland, ovale, pointue, divisée en deux loges, dont chacune contient une seule graine, roussatre, aplatie.

Feuilles. Presque toutes radicales, sinuées, sans épines, ailées, amplexicaules, luisantes.

Racine. Epaille, charnue, chevelue, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans.

Port, La tige s'éleve presque à la hauceur de deux pieds, droite, ferme, cylindrique, terminée par des fleure grandes, blanches, un peu jaunatres, en épi, longue d'un pied; les fix folioles qui composent le calice sont inégales, la supérique & l'inférieure sont plus lerges que celles des côtés l les feuilles radicales couchées à terre.

Lieu. Commune en Italie , en Provence; se = cultive dans nos jardins. 24 Ct. III.

Propriétés. Toute la plante est remplie d'un suc SECT. V. gluant & mucilagineux, elle a un goût fade & visqueux; elle est émolliente.

Usages. On ne se sert communément que des feuilles en décoctions, lavemens ou fomentations.

OBSERVATIONS. L'Acanthe Brancurfine est une des plus belles plantes , par ses seuilles qui ont servi de modele pour orner les chapiteaux des celonnes, & par son épi qui porte de grandes fleurs, intéressantes par leur singuliere structure; ses propriétés médicinales sont communes à plusieurs autres especes d'autres genres; aussi, depuis que les Médecins moins soumis à l'empirisme, ayant généralisé les faits, ont appris à négliger les congeneres, est-eile absolument négligée. Cependant on peut s'en fervir, fi on l'a fous la main, dans toutes les maladies qui exigent les adoucissans. Son suc est admirable dans les dyffenteries, les ardeurs d'urine, les tenefines, les hémorroides & les ardeurs d'entrailles. On l'ordonne aussi avec avantage dans les maladies cutances qui sont accompagnées de prurit, d'ardeur, comme les dartres. Dans la gonorrhée commençante, avec inflammation, ardeur, douleur, des bains avec des feuilles d'Acanthe, & des lavemens préparés avec ces feuilles, ont été très-falutaires.



#### CL. III. 122. L'ACANTE SAUVAGE. SECT. V.

ACANTHUS rarioribus & brevioribus aculeis munitus. 1. R. H.

Acanthus spinosus. L. didyn. angiosp.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Presque toutes radicales, épineuses en leurs bords, d'un vert un peu noirâtre, pinnées, cotonneuses.

Racine, Port. Lieu, Propriétés, Ujages.

Les mêmes. Les fleurs blanches ou un peu rougeâtres.





CL. IV. SECT. I.

Des Herbes ou Sous-Arbrisseaux à fleur monopétale, irréguliere, nommée labiée ou fleur en gueule. (\*)

#### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, labiée, dont la levre supérieure est en casque ou en faucille.

123. L E P H L O M I S ou Bouillon fauvage. Sauge en arbre.

Phiomis fraticosa, salviæ folio latiore & rotundiore. 1. R. H.
Phiomis fraticosa. L. didyn. gymnosp.

FLEUR. Labiée; la levre supérieure velue; en casque recourbé sur l'inférieure qui se partage en trois : collerettes de seuilles étroites, sous le verticille; calice anguleur.

<sup>(\*)</sup> Les planes de cette claife forment une famille naturelle, dont les effeces préfentent pluieurs carafleres communs : dans prefegue toutes, les feuilles font timpies, oppofées, les tiges carrées; les feuilles font timpies, oppofées, les tiges carrées; les calices font d'une fœule piece, à cinq dents inégales: les corolles le plus fouverai deut levers; la fupricaire ou le cafque ell en voîte ou laniere; l'inférieure ou la barbe cfl'à trois fegmens, dont els deux laticaux appellent ailes, Le plus fouvert qu'atre étamines, dont deux plus courtes; la plupart aromatiques, queque-unes feitées, y autres innoîres.

Fruit. Quatre femences oblongues, à trois CL.IV. côtés, renfermées dans un calice à cinq angles, SECT. I. qui tient lieu de péricarpe.

Feuilles. Arrondies, crenclées, cotonneuses, opposées.

Racine, Rameuse.

Pon. La tige s'éleve d'un demi-pied, carrée, presque ligneuse; la plante varie quelquesois par fes feuilles qui sont cordiformes ou lancéoles; elle a des teuilles storales, cotonneuses, lancéolés; ses corolles sont jaunes; sleurs en anneaux, denses, Lieu, Les Provinces méridionales de France, 24

Propriétés. Toute la plante est vulnéraire, de-

terfive.

Usages. Pilée & appliquée.

Ossenyatrons. Le Phlomite lychnica , Phlomit lychnica L. & T., Verbafrum angast's fativite folias C. B., ressemble beaucoup à la Sauge en arbre; il en discre par ses fauilles plus séroires, par ses corolles à peine plus grandes que les calices, par fa collerette formée de feuilles plus étroites , setacées , chargées de plus longs poils ; les feuilles florales sont ovales, celles de la tige lancéolées, commeuses.

On trouve cette belle espece en Languedoc.

2.º La Phlomide ventiere, Phlomis herba veni L., Phlomis Nurbonensis horminifolio, flore purpurassente T., in tige herbacce, d'un pied & demi, velue; fetilles ovales, lancéolees, rudes, la collerette stracée, hérisse. On trouve cette espece en Dauphin.

3.º La Phlomide queue-de-lion, Phlomis leonurus L., dont la tige est ligneuse; les feuilles lancéolées & à dents de scie; les calices à dix dents, à dix angles; la

collerette linaire, nue.

Les anneaux ou verticilles très-nombreux, forment un épi de sept à huit pouces, chargé de fleurs trèslongues, & de couleur de seu.

Cette superbe espece se cultive généralement dans tous les jardins, elle en fait un des plus beaux ornemens.

## 124. L'ORMIN.

Horminum coma purpureo-violacea. I. R. H. SALVIA horminum. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Labiće, la levre supérieure petite, en casque; l'inférieure divisée en trois parties dont la moyenne est creusée en cuiller; les filets des étamines sont bifurqués par le bas; la corolle rongeatre.

Fruit. Le calice sert de capsule & renferme quatre semences arrondies.

Feuilles. Obtufes, crenelées.

Racine, Ramenfe. Port. La tige s'éleve à peu près d'un pied; les fleurs sont en épi au sommet; les seuilles florales qui terminent la tige font colorées de rouge, & ne portent aucune fleur.

Lieu, L'Italie, 24

Propriétés. La plante est d'une odeur aromatique, d'une faveur amere; la femence est un peu mucilagineuse; l'herbe est vulnéraire, stomachique, résolutive. La semence est aphrodissague.

Usages. On emploie l'herbe, la semence, le fuc de l'herbe en cataplasme; la semence contre

l'ophtalmic.

OBSERVATIONS. Les Sauges sont caractérisses par la forme de leurs étamines, dont les filamens sont fourchus à leur base, en maniere de Y, on sont comme attachés transversalement für un pédicule particulier. Cette finguliere construction des filamens, fournit le caractere essentiel des Sauges; car la forme de la corolle & du calice varie dans les différentes especes. Toutes les Sauges font plus ou moins aromatiques ; il y en a cependant, comme celle des prés , qui font à peine odorantes. L'Ormin & l'Cifcinale répandent une odeur pénétrante & agréal le ; l'odeur de la Toute-Bonne est si forte qu'elle

CL. IV. SECT. I. paroit désagréable à la plupart des sujets. Nous avons beaucoup prescrit l'infusion & la poudre de la Sauge officinale; elle nous a paru Lien supérieure au Thé, dans les langueurs d'estomac, les migraines après des excès de vin, ou dépendantes d'un atonie de l'estomac ; son usage & la poudre avec les martiaux, l'éthiops martial de Lemeri, ont guéri sous notre direction plusieurs chlorotiques, en rétablissant les regles. Dans la cachexie, la leucophlegmatie, la Sauge est un bon auxillaire. Des fourreaux faits avec des bas doubles, dans l'interstice desquels on pique de la Sauge groffiérement brifée, en donnant du ressort à la peau, accélere singuliérement la guérison de l'enflure des jambes , qui survient après les maladies aigues , & fur-tout après les fievres intermittentes. Lorsque l'appétit languit , quelques tasses d'infusion de Sauge ont souvent suffi pour le rétablir. Dans l'asthme humide, cette infusion accélere l'excrétion des crachats. Dans les toux catarrales, dans les frissons causes par la suppression de la transpiration, on a souvent vu guérie des personnes qui, se tenant un ou deux jours au lit, à la diete la plus severe, ont bu toutes les deux heures une gaffe d'infusion de Sauge. C'est comme tonique qu'en donnant du reffort à l'estomac , elle diminue les sueurs nocturnes des convalescens. En gargarisme on l'emploie pour guérir les aphtes des enfans, les ulceres de la bouche, & pour fortifier les gencives ; mais il y a un espece d'aphtes avec ardeur , douleur , qui en proscrit l'usage. Nous avons vu de bons effets des fachets de Stuge appliqués for l'effomac dans les convalescences. lorfque les digestions sont laborieuses, sur-tout si on fait foir & matin des frictions avec la main fur la région épigastrique.

La Toute-Ronne est aussi très-énergique, peut - étre plus que la Sauge officinale; nais comme elle est enivrante, que son odeur porte à la tére, j'ai toujours préséré l'Officinale. Si on l'aioute à la biere en fermentation, elle la rend plus enivrante; insufée à froid dans du vin blanc, elle lui donne un goût plus agréable. Les lavemens & l'insuson de l'orte-Bonne, produsient fréquemment de bons esses dans les coliques s'patmediques.

avec flamofités.

#### 125. L'ORMIN SAUVAGE.

HORMINUM Sylvestre latifolium verticillatum. C. B. P.

SALVIA verticillata. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme la précédente, mais le style retombe sur la levre inférieure. Fruit. Le même.

Feuilles. En forme de cœur, crenelées, à dents de scie; quelquefois en cœur, en fleche ou en lyre; imitant allez souvent celles de la Sauge, Racine, La même,

Port. Tige d'un pied & demi, carrée, velue, cannelée; les fleurs verticillées, paroissant en automne & en été.

Lieu, En Allemagne, en Alface & en Bourgogne, Propriétés. } Les mêmes que la précédente.

### 126. L'ORVALE, la Toute-bonne.

SCLAREA. Tab. Icon. SALVIA sclarea. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur, Caractere de la précédente, mais la levre supérieure est en faucille. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Ridées, cordiformes, alongées, dentelées par ses bords, ondulées, très-grandes. Racine. Rameuse. Tome II.

Port. La tige velue, ramente, s'eleve quelquetois ca.IV. à la hauteur d'un homme; pluieurs feuilles florales steri. I plus longues que le calice, concaves, pointues, colorées en violet; les fleurs en épis.

Lieu. Les pres, fur-tout dans les pays chauds,

devenue spontanée près de Lyon.

Propriétés. Cette plante est d'une odeur trèspénétrante, stimulante, sternutatoire, résolutive, stomachique; son sue peut enivrer.

Usages, On emploie l'herbe très-rarement; son sue & ses feuilles seches trempées quelque temps dans du vin chaud, sont employées pour les ulceres.

### 127. LA TOUTE-BONNE DES PRÉS.

SCLAREA pratensis, soliis serratis, slore caruleo. 1. R. H.

Salvia pratensis. L. 2-dria, 1-gynia.

Fruit. Comme dans la précédente ; corolle Fruit. bleue, blanche ou rougeatre.

Failles. Les radicales couchées, cordiformes, alongées & crenelées, quelquefois très-découpées; les supérieures embrallent la tige.

Racine. Simple, ligneule, libreule, odorante.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux

pieds, carrées, roides, velues, creufes, avec des rameaux oppofés les uns aux aurres, & fouvent fimples; les fleurs natiflenta u fommet, difpofées en epi & verticillées; le cafque des corolles eft gluant, en faucille plus longue que le tube, le læyle eft faillant.

Lieu. Les pres. Lyonnoise. 2/

Propriétés. } Comme dans la précédente.

## 128. LA GRANDE SAUGE.

L.IV.

SALVIA major an Sphacelus Theophrasti.
C. B. P.

SALVIA officinalis. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres des précédentes, mais la levre supérieure est en casque; les filets des étamines restemblent à l'os hyoïde par leur bisurcation; la corolle purpurine.

Fruit. Comme dans les précédentes.

Feuilles. Lancéolées, ovoïdes, chagrinées, ou finement ridées, peu fucculentes, quelquefois panachées, entieres, crenelées, pétiolées.

Racine. Ligneuse , dure , fibreuse.

Pon. Les tiges ligneules, rameules, velues, ordinairement carrées; les fleurs disposées en épi, de distance en distance; les calices aigus.

Lieu. Les endroits chauds. 4

de vin.

Propriétés, Les feuilles ont une odeur forte, pénétrante, agréable, d'un goût aromatique, un peu amer, un peu acre; la plante est tonique, céphalique, cordiale, somachique, sternutatoire & salogoque.

Ufjages. L'on emploie fréquemment l'herbe & les lieurs, les femences rarement; on fait avec l'herbe des décoctions, des vinaigres, des infufions, & une poudre; les fleurs donnent une eau, une huile diffullée, une huile infufée, une comferve, un efprit, des infutions. L'eau diffillée de 
donne à l'homme depuis 3 ij jufqu'à 3 iv; l'huile 
diffillée, à deux, trois, quetre, lis gouttes dans du 
vin; on en donne les infutions à la dofe d'une 
poignée dans lis d'eau ou de vin; pour les animaux, on donne l'effence à la dofe de 3 j; & les 
aux on donne l'effence à la dofe de 3 j; & les

infusions à la dose de poig, ij dans this s'eau ou

CL. IV. SECT. I.

#### 129. LA PETITE SAUGE,

Sauge franche, Sauge de Provence.

SALVIA minor aurita & non aurita. C. B. P. SALVIA officinalis. & L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. ¿ Comme dans la précédente, dont elle

Fruit. } n'est qu'une variété.

Feuilles. Plus petites que dans la précédente, moins larges, plus blanches, ridées, rudes, peu fucculentes, ordinairement accompagnées à leur base de deux petites seulles en façon d'oreillettes. Racine. La même.

Port, Le même, la plante plus petite.

Lieu. La Provence, le Languedoc. 24

Propriétés. Les mêmes que la précédente; Usages. mais son odeur est plus forte, son goût plus pénétrant, plus aromatique.

### 130. LA SAUGE DE CATALOGNE.

SALVIA folio tenuiore. C. B. P.
SALVIA officinalis. \( \beta \). folio tenuiori. L.
2-dria , r-gynia.

Fleur. Comme les précédentes; autre variété; la corolle blanche pour l'ordinaire.

Fruit. Plus petit.

Fenilles. Plus petites, plus vertes. Racine. La même.

Port. Le même. L'odeur de la plante est plus douce, Lieu. L'Espagne 3 on la cultive dans nos jardins. Z Propriétés.

Comme dans la précédente.

OBSERVATIONS. Comme le genre des Sauges offre encore plusieurs especes qui se trouvent en France, ou CL. IV. qui sont généralement cultivées dans nos jardins; nous SECT. L. croyons devoir caractériser au moins celles qui peuvent fréquemment se trouver sous les yeux des amateurs.

1.º La Sauge fauvage , Salvia sylvestris L. Sclarea falviæ folio major vel maculata T., dont la tige est rameule & pubeicente; les feuilles en cœur, lancéolées, aigues, ondulées, à doubles dentelures, tachées de blanc en-dessus, pubescentes en-dessous; les bractées colorées sont plus courtes que la fleur, dont la levre supérieure est moins longue que le tube.

On trouve cette plante en Autriche, en Boheme, &

dans nos Provinces méridionales.

2.º La Sauge glutineuse, Salvia glutinosa L. Salvia montana maxima foliis hormini flore flavescente T. Ses tiges droites, à angles obtus; ses seuilles grandes, en cœur, fagittées, presque lisses & glutineuses; ses corolles grandes, d'un jaune fale ; la levre supérieure en faucille, les étamines faillantes.

Cette belle Sauge se trouve en Dauphiné, en Pro-

vence, & en Alface.

3.º La Sauge lanugineuse, Salvia Æthiopis L., Sclarca vulgaris lanuginofa amplissimo folio T. Sa tige cotonneuse & branchue; ses seuilles très-grandes, ovales, oblongues, finuces, cotonneuses; calice enveloppé d'un coton très-blanc; corolles blanches.

On la trouve en Dauphiné, en Languedoc & en Bourgogne; les bractées concaves, un peu épineuses resserrent les anneaux des fleurs, dont les segmens de la

levre inférieure réunis forment un fac-

4.º La Sauge clandesiine, Salvia clandestina L., Horminum sylvestre incifo folio, castio store, italicum Barr. tab. 220. Sa tige est basse, ses seu'lles trèsridées, pinnatifides, ou à finuofités très-profondes; ses épis comme tronqués, obtus; calices glutineux; corolles, violettes, à barbe blanche, plus étroites, & presque deux fois plus longues que le calice. Cette belle Sauge a été observée en Dauphiné , par M. Villars , Botaniste plein d'ardeur, & tres-exact dans la dénomination des especes les plus difficiles.

N iii

CL. IV. SECT. I.

### 131. LA TOQUE

ou Centaurée bleue.

CASSIDA palustris vulgation flore caruleo.

1. R. H.

Scuteliaria galericulata. L. didyn. gymnosp.

Fleur, Calice à deux levres entieres, à boffe lenticulaire dans la partie fupérieure de fon tube; labiée; la levre fupérieure en cafque, divifée en trois par fes bor ls, accompagnée de deux petites oreillettes; l'inférieure est échancrée, évalée; corolle quatre fois plus longue que le calice.

Fruit. Quatre semences oblongues placées au fond d'un calice, dont la forme imite une toque entr'ouverte dans sa partie inférieure.

Feuilles. Cordiformes, lancéolées, crenelées, oppolées, glabres.

Racine, Ramcufe,

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied & plus; droite, rameuse, quadrangulaire, lisse ; les sleurs bleues ou violettes, axillaires; les seuilles florales, opposées, à la base des sleurs. Feuilles opposées,

Lieu. Le bord des étangs. 20

Propriétés. La plante cit très-amere, stomachique, fébrifuge.

Usuges. On ne se sert que des sleurs, à la dose pour l'homme de pinc, ij., & pour les chevaux de poig. s.

OBSERVATIONS. Ajoutons à l'espece principale de ce singulier genre, trois especes qui méritent d'être au moins désignées.

1.º Le Scutellaria minor L., Cuffila pullufit s minima s flore purpuraficate T., la petite Toque, dont la tige grêle, tree-branchue, a tout au plus fix pouces, dont les fouilles font ovales & preique entieres, dont les fieurs rougeatres font beaucoup plus petites.

CL. IV. SECT. L

Cette espece se trouve en Bourgogne & en Dauphiné; nous l'avons déterminée en Lithuanie; ses seuilles supérieures sont lancéolées, étroites; les intermédiaires le

plus fouvent en cœur, ovales.

2.º La Toque à fer de fleche, Scutclluria ha giffilia L, dont les feuilles non dentés varient par la forme; les inférieures font à oreilles, en fer de lance. Peut-cre n'est-elle qu'une variété de la vulgaire; nous l'avons trouvé melée avec elle asse, fréquemment, près de Grodno.

3.º La Toque des Alpes, Soutellaria Alpina L., Caffida Alpina Jupina magno flore T. Ses tiges un peu couchées vers leur base; ses seuilles ovaies, crene ées, terminées par une pointe mousse; ses seurs en épi terminal, garnies de bractées ovales & entieres; les corolles trèsgrandes, à levre supérieure velue & bleue, à levre inférieure blanche. On l'a trouvée fur les montagnes de Provence, de Dauphiné, de Bourgogne; 1 cette espece & la commune sont ameres ; leurs feuilles froissées exhalent une odeur d'ail ; l'infusion de ces feuilles & des sommités est regardée comme sébrifuge. Quelques observations favorisent cette propriété, quoique nous n'ayons point apperçu qu'elle diminuit le nombre des accès des fievres tierces vernales, dans lesquelles nous l'avons souvent ordonnée; nous nous sommes assurés qu'elle calmoit dans cette espece les anxiétés, les vomifiemens, qu'elle ranimoit l'appétit.



N iv

SECT. I.

### 132. LA BRUNELLE.

BRUNELLA major folio non diffecto. C. B. P. BRUNELLA vulgaris. 1. didyn. gymn.

Fleur, Labiée; la levre supérieure en casque, mais plane, large & légérement dentelée; l'inférieure divifée en trois parties dont celle du milieu est creusée en manière de cuiller, crenelée; la corolle bleue, purpurine, quelquefois blanche. Fruit, Quatre semences presque rondes, renfer-

mées dans le calice, dont la levre supérieure est tronquée.

Feuilles. Opposées, pétiolées, ovales, oblongues, quelquefois profondément découpées; ce qui n'est qu'une variété.

Racine. Menue, fibrée, presque horizontale. Port. Les tiges de demi-pied, herbacées, quadrangulaires, velues, à rameaux opposés; les fleurs disposées en épi au sommet des rameaux; fous chaque fleur une bractée ovale colorée.

Lieu, Les pâturages, les près, Lyonnoise,

Lithuanienne, 24

Propriétés. La plante a une odeur foible, son fuc une faveur styptique & amere; elle est vul-

néraire, astringente, détersive.

Usages. On ne se sert communément que de fon herbe; on la prescrit, dans les décoctions & potions vulnéraires, à la dose de 3 vi; le suc jusqu'à 3 ij ou 3 iv de sa décoction dans les inflammations des amigdales; cette plante fraîche, pilée & appliquée, est consolidante & antiulcércule.

OBSERPATIONS. Le caractere essentiel du genre des Brunelles, doit se chercher dans les filamens qui sont es fourchus à leur extrémité, dont une division porte l'anthere.

CL. IV. SECT. L.

Cette espece offre plusieurs variécés. Dans les unes les seuilles foreilles font très-entieres, dans d'autres sentées, ou prosondément découpées. On en trouve des échanillons nains, hauts sout au plus de trois pouces. La Brunelle à grande seur, Prunella grandisfora, se distingue par la grandeur de sa corolle, & par les dennelures plus marquées de la levre supérieure du calice; elle est commune en Lithanie, mas plus arra autour de Lyon, commune en Lithanie, mas plus arra autour de Lyon,

La Brunelle a cité long-temps célebre comme vulnéraire; mais depuis qu'on s'et affuré que les plaies guériffent trèsbien fans remedes, on est en droit de douter de fes vertus; on en préferit le fûc dans les diarrhées causées par atonie; mais on possée attent d'autres astringens légers, plus énergiques, que l'on peut trèsbien abandonner la Brunelle.



CL. IV.

#### SECTION II.

Des Herbes à fleur monopétale, irréguliere, labiée, dont la levre supérieure est creusée en cuiller.

# 133. L'ARCHANGÉLIQUE ou Ortie blanche.

LAMIUM vulgare album five Archangelica, flore albo. park Theat.

LAMIUM album. L. didyn. gymnofp.

FLEUR. Labiée, dont la levre supérieure est obtuse, entière, en forme de cuiller, velue; l'inférieure plus courte, échancrée en forme de cœur; la corolle grande, blanche, tachetée de jaune, une dent en alène de chaque côté de la corolle.

Fruit. Quatre semences triangulaires, tronquées, placées dans l'intérieur du calice, dont les découpures se terminent en filets aigus.

Feuilles. Cordiformes, à dents de scie, ridées, velues, pointues, pétiolées.

Racine. Rameuse, fibreuse, traçante.

Port. Tiges hautes d'un pied, carrées, grêles, creuses, un peu velues, noueuses; les sleurs verticilées, presque sessibles, dix, seize ou vingt à chaque anneau; les seuilles storales éparses, entieres; quelques-unes en sorme d'alène au milieu

deux. Lieu. Les haies, les buissons, à l'ombre. 24 Propriétés. Le suc de la plante est d'un goût

CL. IV. SECT. IL

fort; les fleurs sont vulnéraires, astringentes. Usages. On emploie les fleurs en maniere de The, de même que les fommités fleuries; les fleurs macérées au foleil, dans de l'huile d'olive, font un baume vulnéraire excellent pour les plaies des ten-lons; il déterge les ulceres, diffipe les tumeurs; on se sert du suc de la plante pour arreter les pertes de sang; les autres especes de ce genre jouissent des mêmes vertus.

On en donne le suc aux hommes, à la dose de

3 ij , & aux chevaux à la dose de th B.

OBSERVATIONS. L'Archangélique est une de ces plantes que les Médecins prescrivent journellement, comme pour amuser les malades; on a beaucoup recommandé l'infufion des fleurs contre les fleurs blanches ; nous l'avons souvent conseillée, & nous n'avors pu nous assurer une seule sois de son efficacité; probablement c'est un remede figné.

On trouve communément dans toute l'Europe deux autres especes de Lamium qu'il est bon de désigner.

1.º Le Lamium purpureum L., le Lamium purpureum factidum folio subrotundo C. B., la Lamie à fleurs rouges, dont les feuilles pétiolées sont rapprochées au sommet de la tige qui est presque nue.

Si on le froisse entre les doigts, il répand une odeur défagréable ; il fleurit en Mars & Avril. Lyonnoise,

Lithuanienne.

2.º Le Lamium amplexicaule L., Lamium foliocaulem ambiente minus C. B., la Lamie à feuilles sans pétiole; les radicales sont cependant pétiolées.

Plus commune en Lithuanie que dans nos Provinces; fa fleur est aussi rouge.

CL. IV. SECT. IL

## 134. LA MOLDAVIQUE ou Mélisse des Moldaves.

MOLDAVICA betonica folio, flore caru-

DRACOCEPHALUM moldavica. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; la levre supérieure creusée en cuiller, fendue en deux parties relevées; l'inférieure divisée en trois; la corolle bleue ou blanche.

Fruit. Quatre semences renfermées dans un calice renflé, dont l'ouverture inite deux levres; la supérieure divisée en trois parties, l'inférieure en deux plus petites, plus aigués.

Feuilles. Portées sur un court pétiole, oblon-

gues, ovales, à trois nervures. Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. La tige carrée s'éleve à la hauteur de deux pieds; les fleurs axillaires & verticillées; plusieurs feuilles florales lancéolées, découpées en fines dentelures, terminées par un filet, comme les dentelures des feuilles ordinaires qui font oppolées. Lieu, La Moldavie, on la cultive dans les jar-

dins. O Propriétés. Aromatique, un peu âcre, cordiale,

céphalique, vulnéraire, astringente.

Usages. On emploie les feuilles seches en in-

fution, & l'on tire le fue des feuilles fraîches.

OBSERVATIONS, L'odeur de la Moldavique est analogue à celle de la Mélisse.

Nous l'avons souvent ordonnée en insussion théisorme; dans les assections spassionaiques causées par des slatuosités, elle soulage évidenment.

Nous fumes bien étonnés de trouver auprès de Grodno cette précieuse plante.

On cultive affez généralement dans nos jardins une autre espece de ce genre appelée Dracocephalum cana- CL. IV. riense L., la Mélisse des Canaries; on la distingue aisé- Sect. II. ment par fes feuilles composces, triphylles, ou trois à trois; elle est visqueuse, & répand une odeur pénétrante très-agréable; son infusion est encore présérable à la précédente dans les maladies de langueur, anorexie, flatuolités, &c. &c.

C'est une de ces plantes qui offre un camphre tout formé. On trouve communément en Lithuanie le Dracocephalum ruischiana, à tige d'un pied, à seuilles entieres, lancéolées, linaires; celles des branches très-étroites, à fleurs en épi formé par des anneaux rapprochés, à corolles bleues, grandes, à bractées ovales, lancéolées, entieres.

La corolle est longue d'un pouce ; j'ai trouvé près de Grodno une variété plus petite , à feuilles plus étroites, sétacées, à calices violets. Dauphinoise.

## 135. LA BALLOTE,

Marrube puant ou Marrube noir.

BALLOTE. Mathiol. BALLOTA nigra. L. didyn. gymnosp.

Fleur. La levre supérieure creusée en cuiller, droite, ovale, entiere; l'inférieure divifée en trois pieces obtuses, dont la moyenne est échancrée; corolle purpurine, quelquefois blanche.

Fruit. Quatre sémences oblongues, enfermées dans un calice plissé en cinq stries & découpé en cinq pointes égales.

Feuilles, Pétiolées, cordiformes, fans division, dentées en maniere de scie.

Racine. Ligneuse, rameuse, fibreuse.

Port. Tiges hautes d'une coudée , carrées , branchues, noueuses; plusieurs fleurs sur un même péduncule axillaire; feuilles florales qui entourent les fleurs; les feuilles opposées deux à deux sur

SECT. IL Lieu. Les terrains incultes. Lyonnoife, Lithuanienne, 24

Propriétés. Acre, amere, antiépileptique, antiélérique, détertive, recommandée par Boerheave.

rque, acterité, récommande par Doernave. Ulages. On emploie l'herbe en cataplafme, en décochon & en infusion dans du vin, à la dose d'une demi-poignée sur th s d'eau ou de vin pour l'honme, & de poig, ij sur lb j de liqueur pour les animaux.

Onservations. On trouve encore dans le Lyonnois le Bullora alba L., dont la fleur est blanche; mais il est bien démontré, en rapprochant les deux précendues especes, que le blanc n'est qu'une variété du noir.

Si le Marrube noir a cic utile dans quelques especes d'oplepse à d'idere, ce ne peut cirre que comme médicament auxiliaire; nous l'avons qu'el juesois prescrit dans des empitemens du basventre, sans en avoir obtenu aucun eflet fensible.

### 136. L'ORTIE MORTE DES BOIS.

GALEOPSIS procerior, fatida, fpicata.I.R.H. STACHYS fylvatica. L. didyn. gymnofp.

Fleur, Labiće; la levre supérieure creusée en cuiller; l'inférieure partagée en trois segmens; celui du milieu est obtus, long, large, résléchi des deux cótés, les deux autres potits & courts; la corolle purpurine, la levre inférieure tachetée.

Fruit, Quatre femences oblongues, dans le fond du calice, dont les dentelures font pointues en forme d'alene, inégales.

Feuilles, Pétiolées, larges, cordiformes, dentelées, rudes au toucher. Racine, Rampante, avec quelques fibres grêles -

qui forment des nænds. CL. IV. Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux Sign. II. pieds, carrées, velues, creuses, branchues; les fleurs verticillées naillent au fommet des rameaux, en épi ; deux feuilles florales lancéolées & très-

entieres; les feuilles opposées. Lieu. Les forêts, les bois. Lyonnoise, Lithuanienne. O

Propriétés. Cette plante a une odeur de bitume, un goût un peu salé, un peu astringent; elle est vulnéraire & emménagogue.

Usages, On emploie les fleurs en infusion; les feuilles fraîches, pilées & appliquées, sont anti-

ulcéreuses; macérées dans l'huile, elles sont utiles contre la brûlure & les plaies des tendons, OBSERVATIONS. Dans cette espece & les autres Stachis.

deux des filamens sont renversés sur les bords de la corolle. On trouve affez fréquemment dans toute l'Europe plusieurs autres especes analogues aux Galeopsis de

Tournefort. 1.º Le Stachys paluffris L., à fix ou dix fleurs à chaque anneau , à feuilles linaires lancéolées, presque sans pétiole, comme embrassant la tige.

Commune dans les prés humides de Lithuanie, plus rare dans le Lyonnois.

## 137. L'ORTIE MORTE

à fleur jaune.

GALEOPSIS five urtica iners , flore lutco.

GALEOPSIS galcobdolon. L. didyn. gymn.

Fleur. Labiée; la levre supérieure creusée en cuiller, dentée à son extrémité; l'inférieure divisce en trois parties dont la moyenne est la plus Grande, les latérales arrondies; corolle jaune.

Sect. II. Fruit. Quatre semences oblongues, rensermées

au fond du calice.

Feuilles. Cordiformes, celles du sommet lancéolées, presque sessiles.

Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'un pied; les seurs sont verticillées de six en six, quelquefois jusqu'à douze; les seuilles opposées.

Lieu. Les balmes & bords des bois. 24

Propriétés. Usages. } Les mêmes que la précédente.

OBSERVATIONS. Il faut ramener à cette espece deux plantes communes dans presque toute l'Europe.

1.º Le Galcopfis tetrahit L., dont les nœuds supérieurs sont rentlés, & les anneaux des sleurs très-rapprochés; les dents du calice comme piquantes.

La tige est hérissée; les feuilles ovales, lancéolées;

la fleur rouge. Lyonnoise, Lithuanienne.

On trouve aussi une belle variété de cette espece dont

la fleur est jaune, plus grande, ossirant des taches pourpres für la levre inférieure; je l'ai trouvé très-commune en Lithuanie. 2.º Le Galeopsis Ladanum, dont les dents du calice

font peu roides, & tous les anneaux des fleurs éloignés entre eux.

Elle offre des feuilles affez étroites, qui cependant dans une variété s'élargiffent.

Commune en Lithuanie & dans le Lyonnois.

Dans ces deux especes la gorge de la corolle offre deux mamelons, ou dents très-marquees, qui manquent dans le Galeopsis galeobdolon.



1 ; 3.

### 138. LE STACHIS

CL. IV. SECT. IL

ou Épi fleuri.

STACHYS major germanica. C. B. P. STACHYS germanica. L. didyn. gymn.

Fleur. Labiée; la levre supérieure est creusée en cuiller, releyée & échancrée; l'inférieure est divisée en trois parties; celles des côtés plus petites que celle du milieu, ne paroissent que des crenelures.

Fruit. Quatre semences presque rondes, renfermées dans le calice.

Feuilles. Ovales, pointues, blanches, cotonneuses, dentelées, sessiles.

Racine. Ligneuse, fibrée, jaunatre.

Port. La tige s'éleve à la hauteur de deux pieds, carrée, velue, velourée; les fleurs naissent au fommet; les bouquets de fleurs verticillés & trèschargés; les feuilles opposées, celles du sommet ont de courts pétioles.

Lieu. Les pays montagneux, rudes, incultes.

Lyonnoife. 🗿

Propriétés. Cette plante est d'une odeur agréable; elle est emménagogue, diaphorétique.

Ulages. On se sert rarement de cette plante en Médecine, on en peut faire des insussions & des décoctions.

OBSERVATIONS. Nous observerons, à l'occasson de l'Epi Heuri, qu'un Médecin sceptique est fort embarrasse de prononcer sur les versus spéciales de la plupart des éspèces des Labicés, vu qu'il est bien certain que les Praiticiens de tous les temps les ont énoncées, plusés d'après des principes de théorie, que d'après l'observation; Tome III.

Control

CL, IV. SECT. II. d'ailleurs nous ne comoiflors que très-peu de Mé lecins qui aient ordonné chaque espece tiblée pour une espece determinée de maladie. Le plus souvent les plus céleires ont entaffé dans une seule formule une soule de Labices.

Ajoutors encore un autre duute bien fondé. Il el aujourd'hui d'imontré par des faits innombrables, que la plupart des maladies guérifiables se diffipent aussi prompetement fains remedes, par l'exercice & le régime; or, combien de vertus attribuées à une foule de plantes, pour guérit ces meimes maladies!

# 139. L' A G R I P A U M E

CARDIACA. J. B. LEONURUS cardiaca. L. didyn. gymnosp.

Flur. Labiée; la levre fupérieure pliée en gouttiere, obtufe à fon extrémité, arrondie, entière, velue, beaucoup plus longue que l'inférieure, qui est divifée en trois & replice; la corolle d'un rouge pale.

Fruit. Quatre semences oblongues, triangu-

laires dans le fond du calice.

Feuilles. Celles du bas de la tige arrondies, profondément dividées en trois lanieres, dentelées en leur bord; celles de la tige font lancéolées & à trois l-bes, les fupérieures quelquefois lancéolées, entierees.

Racine, Garnie de fibres qui fortent comme

d'une tete.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de trois ou quarre pieds, nombreufes, quadrangulaires, épaiffes & dures; les Heurs axilleires; les feuilles oppofes; les corolles velues.

- Lieu. On la cultive dans les jordins. of

Propriétés. Toute la plante est d'une odeur forte & d'une faveur un peu amere; on la croit cordiale, tonique, incitive, apéritive; mais ces prosonte priétés fout allez incertaines.

Usages. On fait des infutions & des décoctions

de la plante.

OBSERVATIONS. Le Chevalier Linné donne pour caractère effentiel des L'onures, des anthères chergées de grains reiplendiffans; mais on ne les peut diffinguer que dans certain temps donné.

La Cardiaque très-rare dans le Lyonnois, est très-commune en Lithuanie, de même que la variété à feuilles à

mune en Lithuanie, de mome que la variété à feuilles à cinq lobes.

Nous avons observé qu'une forte infusion de l'horbe

détermine plus abondamment le flux monfituel. Elle a été utile dans bien des cas, pour calmer les aflections hyflériques. Une superbe effece, analogue à l'Agripaume,

c'eft la Queu-de-lion, Phlomis leonurus L., à calice à dix angles, à dix dents, à tige ligneuse; à feuilles étroites, lancéolées; à corolle très-longue, de couleur de feu.

Originaire d'Afrique, cultivée dans tous les jardins des curieux; elle produit un effet étomant par son leng épi de grandes fleurs; la levre supérieure de la corolle velue, est très longue, creusée en cuiller.

### 140. LA MOLUQUE

ou Mélisse des Moluques.

Moluca levis. Dod. Pemp. Molucella levis. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; la levre supéticure creusée en cuiller, droite, entiers; l'inferieure divitée en trois parties, dont celle du milieu est ordinairement échancrée & la plus alongée.

CL. IV. SECT. IL Fruit. Quatre semences relevées de trois coins, tronquées, renfermées au fond d'un calice quatre ou cinq fois plus dilaté que la corolle, campani-

forme, avec cinq denticules à ses bords. Feuilles. Rondes, quelquefois en forme de coin,

simples, entieres, pétiolées. Racine. Rameuse.

Port. La plante haute de deux pieds; les tiges unies, carrées; les fleurs verticillées, remarquables par leur grand calice; les feuilles opposées.

Lieu, I.es tsies Moluques, dans les jardins. O Propriétés. Toute la plante a une odeur aromatique, un peu âcre au goût; elle est cordiale, céphalique, vulnéraire, astringente.

Ulages, On l'emploie en poudre, en cataplasme,

en décoction & en infusion.

OBSERVATIONS. Dans cette espece, la corolle est plus corolte que le calice; au contraire, dans le Molucella finino/a L., la Moluque épineuse, la corolle est plus faillante hors du calice, dont les denss sont longues, épineuses. Cette plante est aussi cultive dans les jardins.

Son odeur est forte & désagréable.

Son odeur elt rorte à disagrazione.

La Misilfe des Moluques el peu usitée; cependant fon odeur pénétrante lui mérite la préférence sur pluseurs elépeces de la même classe qui ont moins d'energie. A titre de cordiale, de slomachique, elle nous a souvent réussi dans les anorexies, les anxiérés, les assiséeins, les assiséeins procondiràques & autres maladies dans lesquelles il faut ranimer le principe vital. C'est une de nos plantes savorites.



#### 141. LE FAUX DICTAME.

CL. IV.

PSEUDODICTAMNUS verticillatus inodorus. C. B. P.

MARRUBIUM pseudodictamnus. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée ; la levre supérieure ordinairement voûtée , fourchue; l'inférieure divisée en trois ; les parties latérales aigues.

Fruit. Quatre semences oblongues renfermées dans un calice infundibultforme, tubulé, avec dix. Bries, dont les bords velus sont divisés en dix parties.

Feuilles. En cœur, concaves, obtuses, cotonneuses, crenelées, entieres. Racine. Rameuse.

Racine, Rameule,

Port. Tige carrée, ligneuse, haute de trois, quatre ou cinq pieds; les sleurs verticillées, sessiles seuilles opposées.

Lieu, Dans l'Isle de Crete. 4

Propriétés, Les feuilles ont un goût amor, une odeur forte & puante, elles sont antiuléereuses,

Ulages. On l'emploie rarement pour l'intérieur à caufe de son odeur fétide; les feuilles pilées avec du miel, nettoient les ulceres sordides; on emploie leur décoction contre les maladies cutanées.

OBSERVATIONS. Le faux Distame appartient au genredes Marrubes. Le limbe du calice est en soucoupe velue; soute la plante est chargée d'un duvet épais. Ct IV. Sect. II.

### 142. LA MENTHE FRISÉE.

MENTHA rotundifolia, crispa, spicata.
C. B. P.

MENTHA crispa. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; la levre funérioure creufée en cuiller; l'inférieure divifée en trois parties; ces deux levres & leurs parties difposées de maniere que la corolle ne paroit divifée qu'en quatre.

Fruit. Quatre femences oblongues au fond d'un calice tubulé, droit, à cinq dentelures.

Feuilles. Sans pétioles, cordiformes, dentées, ondulées, crépues.

· Racine. Rampante, traçante.

Port. Tiges de la hauteur de trois pieds, droites, velues, carrées; les ileurs en tete alongée, les étamines de la longueur de la corolle.

. Lieu. La Sibérie & la Suille; cultivée dans les

jardins. 2

Propriétés. Cette plante a une odeur aromatique; elle est stomachique, antiémétique, vermituge, apéritive, tonique, répercussive, vulné-

raire, altringente.

Usages. On donne son extrait pour arrêter le vomissement; pour l'homme à la dosse de gr. vv; aux enfans & aux enfans & aux enfans à dosse de 31; les feuilles appliquées extérieurement arrêtent le sang. On la donne aux chevaux, à la dosse d'une poigne macérée dans lb ß de vin.

OBSERVATIONS. Toutes les especes de Menthe méritent l'attention des Praticiens; leur odeur sorte & pénétrante, leur laveur piquante, un peu amere, annoncent une véritable énergie, La Menthe fritée perd peu par la

CL. 1V.

SELT. II.

deffication; l'infusion aqueuse consèrve l'odeur de Laplante, mais retient à peine sa faveur; l'infussion avec l'espiri-de-vin senule mieux retenir le principe de la faveur. Une livre des seuilles fournit environ trois d'achmes d'luise essentielle. C'est une des plantes aromatiques le plus souvent employée pour distiper les s'aumossités, pour calmer les affections hystériques & hypocondriques; elle excite le plus souvent l'irrustation, ce qui soulage fingulièrement les malades, auss' calme-te-lle promptement les coliques venteusses; elle diminue les diarrhies & le vomissiment qui reconnossifen pour causes

les spasines des intestins ou de l'estomac.

La poudre des feuilles mélée avec du miel, est excellente dans l'arorexie, foiboléfe, largueut de l'efforme avec diminution de l'appétit. La Menthe infusée dans le lait l'empeche de cailler; aussi c'est un excellent moyen de diminuer le lait & de le diffiper, lorsqu'il est coagulé chec les nourrices ou femmes en couche. L'huile effentielle de Menthe appliquée fur les mamelles, diffout le lait grumélé; l'infuséen de Menthe frisée rétaclit les regles fupprimées par aronie. Les fecilles appliquées extérieurement sur les échimoses, les tumeurs froides, sont res-récloutives; enfin, les Praticiens qui connosissent bien les especes de maladies, pourront employer toutes les Menthes dans les maladies caustes par le relachement des furess. S'epastifilement des humeurs.

L'eau distillée de Menthe frisée, ranime le principe vital; c'est un excellent carminatif; elle calme le vomissement, sortisse l'estomac. Boerhaave l'a trouvé utile

dans la lienterie.

L'huile essentielle de Menthe est d'un jaune pâle; c'ess un des médicamens les plus énergiques dans la paralysse ; les langueurs d'estomac, la leucophlegmatie; on en verse dix à douze goutres sur du sucre pulverisé.



SECT. II.

## LA MENTHE AQUATIQUE.

MENTHA rotundifolia palustris, seu Aquatica major. I. R. H.

MENTHA aquatica. L. didyn. gymnosp.

Fleur, Caracteres de la précédente ; les étamines plus longues que les corolles qui font d'un rouge pâle.

Fruit. Quatre semences menues, noirâtres au fond du calice.

Feuilles. Ovales, dentées en maniere de scie, pétiolées.

Racine. Rampante, très-fibreuse.

Port. Tiges menues, carrées, velues, creufes, remplies d'une moëlle fongueufe; les fleurs naissent au sommet, ramassées en têtes arrondies ; les feuilles opposées.

Lieu, Les terrains humides & aquatiques, Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Les feuilles sont âcres, ameres, aro-

matiques, stomachiques, diurétiques. Ulages. On emploie les feuilles en maniere de The; le fue bu dans du vin blane, pousse les graviers; les feuilles sont utilement appliquées contre la piqure des guepes & des abeilles,



# 144. LA MENTHE SAUVAGE CL.IV.

ou Menthastre.

MENTHA sylvestris rotundiore folio. C. B.P. MENTHA rotundisolia. L. didyn. gymn.

Fleur. Comme dans la précédente, disposés Fruit. en épi.

Feuilles. Ovales, cotonneuses, ridées, crenelées, blanchâtres.

Racine. Fibreuse, rampante.

Port. Les tiges éclevent à la hauteur d'un pied, carrées & velues ; les feuilles florales alongées en forme d'alène; l'épi des fleurs est nu, cylindrique, elles sont verticillées; les feuilles opposées, Lieu, Les faullaies, les terrains humides. Lyonnoise, 24

Propriétés. Cette plante a un goût amer, âcre, astringent; son odeur est forte & aromatique; ses feuilles ont les mêmes vertus que les précédentes, mais plus foibles.

Usages. Les feuilles appliquées en cataplasme sont véricatoires.

ioni ventatories,

### 145. LA MENTHE DES JARDINS

ou Baume.

MENTHA hortensis verticillata, ocymi odore. C. B. P.

MENTHA gentilis. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Caracteres des précédentes; les éta-Fruit. mines plus courtes que la corolle.

Feuilles. Ovales, aigues, dentées en maniere de file, d'un vert brun. SECT. II.

Ricine. Traçante, fibrenfe.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'une coudée, droites, carrées; les fleurs verticillées; feuilles opposées; toute la plante d'un vert soncé. Lieu. Les pays chauds, nos jardins. Lyonnoife. 24 Propriétés. Les memes que la Menthe frifée, Ufages. mais plus foibles.

OBSERVATIONS. Nous avons plus fouvent prescrit la Menthe des jardins que la Menthe fritce. & nous lui avons reconnu les memes propriétés; nous nous rappelons d'avoir diffipé une loupe ailez groffe en appliquant deux fois par jour les feuilles de cette Menthe fur la tumeur. Outre les especes de Menthe décrites ci-dessus, il faut au moins pouvoir reconnoure:

 La Menthe fauvage, Mentha fylvestris L., dont les feuilles sont oblongues, blanchatres, soyeuses, à dents de scie, sans pétioles, les épis cylindriques, les étamines deux fois plus longues que la corolle ; c'est le Montha

Sylvestris folio longiore de C. P.

On la trouve en Lithuanie & dans le Lyonnois; elle est aussi très-aromatique, d'un goût piquant.

2.º La Menthe des champs , Mentha arvenfis L., dont la tige est couchée ; les feuilles sont hérissées, ovales, lancéolées, à dents de scie ; les fleurs en anneaux ; les calices velus, blanchitres, Lyonnoise, Lithuanienne. 3.º La Menthe poivrée, Montha piperita, dont les feuilles sont à périoles, ovales, à dents de scie, les épis

en tere, les étamines plus courtes que la corolle.

Cultivée dans nos jardins, originaire d'Angleterre. Cette espece, outre son odeur aromatique, excite une Saveur piquante, à laquelle succède la francheur de l'ether; on retire de l'eau distillée de cette Menthe une certaine quantité d'un véritable camphre ; son huile essentielle, affer abondan e, eit d'un vert jaun'itre. On prépare avec cette huile & le facre les fameules passilles de Menthe poivrée. La plante desséchée conserve tous fes principes médicamenteux ; la faveur & son odear

parciffent même plus énergiques; novs lui avons reconnu les memes propriétés que celles des autres Menthes; aufli l'employons-nous fouvent pour toutes les maladies énoncées dans l'article de la Menthe fritée. Si on frotte les joues avec l'huile effentielle de la Menthe poivrée, les yeux en sont affectés, ils deviennent larmoyans.

#### 146. LE POULIO**T.**

MENTHA aquatica, seu Pulegium vulgare.

I. R. H.

MENTA pulegium. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles, Pétiolées, ovales, obtufes, presque crenelées. Racine. Ramonfe, rampante.

Port. Les tiges glabres, litles, arrondies, rampantes; les fleurs verticillées, disposées en bouquets au-deilous desquels on trouve des feuilles oppofées; les bouquets sont arrondis.

Lieu. Les lieux humides, les bords d'étangs, au

confluent du Rhône & de la Saône. 22

· Propriétés. L'odeur de cette plante est plus pénétrante que celle des précédentes; on la croit plus sudorifique; elle est très-acre & très amere.

Ulages, On en fait des décoctions, des infusions avec de l'eau & du vin ; on en tire le suc; on prétend que son odeur chaîle les puces.



SECT. IL.

## 147. LE MARRUBE AQUATIQUE.

LYCOPUS palustris, glaber & hirsutus. I. R. H.

LYCOPUS Europæus. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Labiće, presque campanisorme; la levre Supérieure à peine distinguée de l'inférieure, de maniere que la corolle paroît divifée en quatre; elle n'a que deux étamines, quoique les labiées en aient quatre.

Fruit. Quatre semences arrondies au fond du calice.

Feuilles. Simples, ovales, fessiles, sinuées à leur base, & comme ailées, dentées à leur sommet en maniere de scie. Racine. Fibreuse, rampante, blanche.

Port. La tige carrée, rameuse, velue; les fleurs

très-petites, très-nombreuses, axillaires & verticillées; les feuilles oppofées.

Lieu. Les lieux humides. Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés. 7 On la croit vulnéraire, déterfive, Ulages. } aftringente.

OBSERVATIONS. Le Lycope ou Pied - de - loup varié beaucoup par la hauteur de la tige & par les feuilles qui font liffes ou hériffées , très - découpées , comme pinnées ou presque entieres. On compte jusques à cent petites fleurs dans chaque anneau; les segmens des corolles blanches offrent quatre taches rouges. Cette plante est employée pour teindre en noir; son suc imprime aux étoffes des taches noires qui ne peuvent s'enlever. Elle fournit un assez bon fourrage pour les chevres & les moutons; mais les yaches & les chevaux la négligent.

CL. IV.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleur monopétale, labiée, dont la levre supérieure est retroussée.

### 148. LA CRAPAUDINE.

SIDERITIS hirfuta procumbens. C. B. P. BETONICA hirta. L. syft. nat. SIDERITIS hirfuta. L. sp. ed. 2. didyn. gymnosp.

FLEUR. Labiée; la levre supérieure divisée en trois, retroussée, échancrée; l'insérieure garnie de déchireures plus aigués & plus petites; les corolles jaunes, tachées comme la peau d'un crapaud, d'où la plante a pris son nom.

Fruit. Quatre semences noirâtres, oblongues, renfermées dans un calice dont les dentelures sont

comme épineuses.

Feuilles. Ovales, alongées, légérement dentées, sur-tout à leur sommet, entieres à leurs bases, un peu rudes au toucher.

Racine. Dure, ligneuse.

Port. Les tiges longues d'un ou deux pieds, carrées, couchées par terre; les fleurs verticillées; les feuilles opposées.

Lieu. Les lieux arides & pierreux. Lyonnoise. 26 Propriètés. Les feuilles sont d'une odeur désagréable, d'un goût un peu âcre; elles sont vulpéraires, altringentes, déterfives.

#### LABIÉES. 222

Usages. On emploie les feuilles en cataplasmes & en décoctions; elles font très-utiles dans les SECT. III. bains pour faciliter la transpiration,

> OBSERVATIONS. On peut ramener à cette espece deux autres plantes affez communes dans nos Provinces. 1.º Le Seleritis vulgaris hirfata J. B., le Stachys rella L., dont la tige est droire, les feuilles rudes, hériffées, ovales, à dents arrondies; les fieurs comme en épis, formés par des anneaux éloignés; les corolles jaunes, les dents du calice comme épineules. Lyonnoite,

Lithuanienne. 2.º Le Sideritis arvensis latifolia glabra C. B., le Stuchys annua L., dont la tige est droite, les feuilles ovales, lancéolées, à trois nervures, lisses, pétiolées; la corolle blanche, à barbe jaune. Lyonnoite.

Dans ces deux especes les étamines se renversent sur

les cotés ; ce qui a obligé le Chevalier Linné à les ranger avec les Stachis; Haller en fait des Bétoines. Cet exemple & cent autres prouvent combien les cafacteres génériques sont arbitraires.

### 149. LE MARRUBE BLANC.

MARRUBIUM album vulgare. C. B. P. MARRUBIUM vulgare. L. didyn. gymnofp.

Fleur. Labiée; la levre supérieure relevée & fendue en deux cornes; l'inférieure divisée en trois parties, dont la moyenne est large, les latérales aigues.

Fruit, Quatre semences oblongues au fond d'un calice, dont les div dentelures sont recourbées en maniere d'hameçon,

Feuilles. Arrondies, cannelées, blanchâtres, ridées, pétiolées,

Racine, Simple, lignouse, fibreuse.

Port. Les tiges nombreuses, velues, carrées, branchues, de la hauteur d'un pied; les sleurs verticillées, sessibles, les feuilles opposées deux à Sect. ML deux sur chaque nœud.

Lieu. Les terrains incultes, les bords des che-

mins. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. L'odeur de cette plante est forte & aromatique; elle est âcre & aniere au goût; elle est incitive, hépatique, emménagogue, chaude,

stomachique, vermituge, détersive.

Ufiggs. C'est une des meilleures plantes médicinales de l'Europe; le suc exprimé & melé avec du miel, se donne pour l'homme à la dose de 3 jou 3 ij; son sirop à pareille dose est antiasthmatique; les sommiés des tiges sont antivermineuses, données à pareille dose; les mêmes sommiés intusées dans du vin blanc, à la dose de poig, j, & prises le matin à la dose de 3 viij, sont antisquireuses,

On donne-pour les animaux le fuc à la dose de Z iv, ou l'infusion à la dose de poig, ij dans

1b, d'cau ou de vin.

Onservations. Le Martube blane est une de ces plantes fameules que nous avons souvent conscillées. On ne peut douter de son énergie dans les empairemes des visceres du bas-ventre, dans l'althme pintiteux, dans la suppression des regles avec aonie. Il atrege beaucoup les rhumes dans les catarres habituels; il facilité l'expectoration; quelques phithsques en sont évidemment soulagés. Son since a quelquesis guérif étul des sièteres.

Cette plante est inutile dans les paturages, les bestiaux

n'y touchent pas.



Ct. IV. SECT. III.

#### Iςo. LA MELISSE

ou Citronnelle.

MELISSA hortensis. C. B. P. MELISSA officinalis. L. didyn. gymnosp.

Fleur, Labiće; la levre supérieure courte, retroussée, arrondie, échancrée; l'inférieure divisée en trois parties, la moyenne grande, en forme de cœur.

Fruit, Quatre semences presque rondes dans le fond d'un calice aride, à deux levres, renflé par

la maturité.

Feuilles, En cœur, obrondes, légérement veloutées, dentelées à leurs bords, d'un vert luisant. Racine. Ligneuse, longue, arrondie, profonde,

fibreuse.

Port. Les tiges hautes d'une coudée, carrées, presque lisses, rameuses, dures, roides; les fleurs en grappes axillaires & verticillées; les pédicules simples; les seurs inférieures presque sessiles; les feuilles oppofées.

Lieu. L'Italie, les montagnes de Savoie, cultivée

dans les jardins. 24

Propriétés. L'odeur forte & agréable, analogue à celle du citron, le goût un peu amer & âcre : la plante est cordiale, cephalique, antiasthmatique,

Usages. On emploie frequemment l'herbe cueillie avant la florescence, les sommités fleuries, les fleurs, & rarement les semences; l'on tire de l'herbe fraîche une eau distillée; on en fait des décoctions, un extrait; de l'herbe seche une poudre, des infusions en maniere de Thé, &c.

OBSERVATIONS. Cette plante fournit une très-petite quantité d'huile effentielle, d'un rouge jaunatre,

On

On ne peut refufer à la Méliffe une efficacité marquée dans les maladies nerveuies, jur-tout dans les aflédions hyltériques. Son infusion soulage évidemment les hypocondriaques, dont les accès sont somentes par des flamossiée.

On a vu des palpitations de cœur cesser, après avoir 
preserie la Mélisse. Un long usage de cette plante a seul 
guéri la chiorose. Si elle ne guérit pas la paralysse, la 
foiblesse de mémoire, au moins elle ranime les majades. 
La pratique journaiser se simble avoir sur-rout destiné la 
Mélisse pour cette foule de maladies dépendantes d'un 
engorgement dans le système vasculeux de la marrice 
avec atonie; il est certain par nos observations, qu'elle 
ett très-utile dans ces circonssances.

Nous possédons encore dans nos Provinces deux especes

de Mélisse.

1º La Méliffe à grande fleur, Meliffu grandissora, dont les fleurs sont en grappes latérales, éparses, les péduncules axillaires, dichotomes, de la longueur de la fleur, dont la corolle est trois sois plus longue que le calice.

L'odeur est très-pénétrante. Lyonnoise.

1.º La Mélific cataire, Melific cataria L., dont la tige roide fe releve hériffic; les feuilles ovales lanccolées, liffee en-deffus; hériffices en-deffus; les pédancules axillaires, dichotomes, plus longs que les feuilles; la corolle bleuûre, dont la gorge eft blanche & bleue, Elle répand une odeur de Pouljot. Lyonnoife,

Les Médecins qui connoissent la force de l'analogie

médicinale, peuvent employer ces deux especes commo cordiales, toniques, diaphorétiques.



CL. IV. SECT. III.

### ISI. LA MÉLISSE DES BOIS.

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente. 1. R. H. Melitis melisophyllum. 1. didyn. gymn.

Fleur. Labiée; la levre supérieure relevée, obronde, plane; l'inférieure ouverte, obtuse, divisée en trois parties crenelées, la moyenne

plus grande; grande corolle pourprée ou blanche. Fruir. Quatre femences grolles, noiràtres, inégales, renfermées au fond d'un calice renflé, plus large que le tube de la corolle, à deux levres.

Feuilles. Ovales, crenelées, obtuses, pétiolées. Racine. Ramouse, fibreuse.

Port. Les tiges plus balles que celles de la vraie Mélille, carrées, velues, fimples, remplies de moëlles les fleurs avillaires, foltatentes, foutenues par des péduncules plus courts que les calices qui font trois fois plus petits que les corolles; les feuilles oppofées.

Lieu. Les montagnes, les bois. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. Un peu aromatique, âcre au goût, vulnéraire, apéritive, diurétique.

Usuges. On n'emploie que les feuilles, & rarement; on les donne en insusion théisorme.

Onsparations. Le Chevalier Linné a séparé cette plante des Mélisses, pour en constituer un genre particulier qui nosse qu'une espece; Tournefort n'ayant égat qu'au port, l'a réuné avec la Mélisse, & ena fait gravet la l'eur & le calice à côté de celle de la Mélisse officials. Si cette plante a quelques vertus, elles sont bien peu

- ---

énergiques , vu son odeur à peine sensible , quoique agréable; ses propriétés, comme vulnéraires, sont chi- Ct. IV. mériques; nous ne croyons pas non plus qu'elle augmente le SECT. III. cours des urines.

### LE CALAMENT.

CALAMINTHA vulgaris, & officinarum Germaniæ. I. R. H.

MELISSA calamintha. L. didyn.gymnofp.

Fleur. 7 Caractere de la vraie Mélisse, dont la Fruit. } plante ne differe que par la disposition des fleurs; corolle purpurine.

Feuilles. Arrondies, terminées par une pointe mousse, légérement dentelées & velues.

Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. Les tiges droites, hautes d'une palme, quadrangulaires, branchues; les fleurs axillaires, en bouquet, portées par des péduncules subdivisés en deux & de la longueur des feuilles ; les feuilles opposées deux à deux.

Lieu. Les lieux pierreux, en Dauphiné. 24

Propriétés. Les feuilles sont d'une odeur agréable, d'une saveur acre & un peu amere; elles font stomachiques, incitives, résolutives, carminatives.

Ufages. L'on emploie toute la plante, rarement les femences, quoique fort utiles; on en fait des infusions, une poudre, des vins, des conserves, un sirop; extérieurement le Calament est atténuant, répercutfit, réfolutif.

OBSERVATIONS. Cette plante peu ufitée, vu la multitude des congéneres, est cependant très-énergique; son huile essentielle, assez abondante, est acre & rubéfiante. La Mélisse-Calament a les mêmes vertus que les Pij

Menthes, elle produit de bons effets dans les maladies

CL.IV.

SECT.III.

Ouvent rétabli les menfrues & diffipe les fipafines qui proviennent de flatuolités; une forte infusion des feuilles a
fouvent rétabli les menfrues & diffipé la chlorose.

#### 153. LE LIERRE TERRESTRE.

CALAMINTHA humilior rotundiore folio.

I. R. H.

GLECHOMA hederacea. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; le tube comprimé; la levre supérieure droite, obtuse, presque divisée en deux; l'inférieure grande, ouverte, obtuse, divisée en trois; la partie moyenne évasée.

Fruit. Quatre semences ovales, rensermées dans un calice cylindrique dont la bouche a cinq dents pointues & inégales.

Feuilles, Supples, réniformes, crenelées, pé-

tiolées.

Racine. Horizontale, rampante, stolonifere.

Fort, Tigos rampantes, carrées, grèles, velues, jetant des racines; les fleurs fessiles, axillaires, verticillées, au nombre de six; les feuilles opposées deux à deux; les supérieures cordiformes & portées par de longs pétioles.

Lieu. Les champs, les haies. Lyonnoise, Li-

thuanienne. 74

Propriétés. Les feuilles sont ameres, un peu aromatiques; la plante est astringente, vulnéraire,

expectorante, foiblement incilive,

Usages. L'on emploie l'herbe fraîche & feche, & les fommités fleuries ; de l'herbe fraîche, on fait une décoction, un extrait, des bouillons; on en tire un firop & un fue; l'on prend l'herbe feche en intuiton & en poudre. Le fue clarité de

la plante, se donne pour l'homme, à la dose de -3 ij ou 3 iij; la poudre infusée dans de l'eau ou CL. IV. dans du vin, depuis 36 jusqu'à 3j; la décoction SECT. III. en lavement; on s'en sert pour les ulceres internes & externes.

Pour les animaux on donne la poudre, à la dose de 36, le suc à 3iv, & les infusions à la dose de poig. j. dans to j d'eau.

Observations. Le caractere effentiel du Lierre terrestre se trouve dans les antheres qui, en s'adossant,

représentent une croix.

On ne peut refuser à cette plante de grandes vertus; elle contient, outre le principe aromatique qui est peu pénétrant, un extrait amer affez piquant; donné, en infirfion & en poudre, elle nous a paru utile dans l'aithme pituiteux, dans les rhumes invétérés; quelques phthisiques sont évidemment soulagés avec l'insusion miellée. ils crachent plus facilement, toussent moins long-temps. Elle a austi quelquesois réussi dans cette espece de colique néphrétique causée par une abondance de glaires; dans l'anorexie qui reconnoît la même cause, elle est évidemment utile.

On trouve deux variétés de cette plante, celle à petites feuilles, & une autre à grandes feuilles; la corolle qui est communément bleue, est aussi quelquefois blanche.

### 154. LE GRAND BASILIC fauvage.

CLINOPODIUM origano fimile, elatius, majori folio. C. B. P. CLINOPODIUM vulgare. L. didyn. gymn.

Fleur. Labiée ; la levre supérieure divisée en trois dentelures aigues & retroullées; l'inférieure en trois dentelures obtufes, recourbées en dedans; la moyenne pius large que les autres; la corolle purpurine,

P iii

fétacées.

Fruit. Quatre semences ovales au fond du calice, Ct. IV. qui par la maturité est renile à sa base & con-Secr. iii. tracié par le haut.

Feuilles. Simples, entieres, ovales, à légeres

dentelures, pétiolées.

Racine, Ligneuse, rameuse.

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied, velue, herbacée, rameuse, carrée; les fleurs au sommet des tiges, entièrement verticillées, ramassée nt éte : caractèrre qui le distingue de la Mélisse & du Calament; feuilles opposées; feuilles florales

Lieu. Les terrains secs, les rochers. Lyonnoise, Lithuanianne. 22

Propriétés, Cette plante est aromatique & céphalique.

Ujuges. On s'en sert en insusion; on en donne aussi la poudre à la dose de 3 s pour l'homme, & de 3 s pour les animaux.

OBSENTATIONS. Une foule de brackées (étacées qui se rouvent dans les anneaux, donnent le caractère effentie de ce genre. Le grand Bablic fauvage n'est point usité, il est à peine aromatique; les chevres & les moutons le mangent voloniters, les vaches le négligent; si, comme on l'assure, les chevaux qui en mangent deviennent poussis, ne service point parce que les braclées sétacées pénettent dans la trachée artere?

### 155. LE PETIT BASILIC sauvage.

CLINOPODIUM arvense, ocimi facie.
C. B. P.

THYMUS acinos. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; le tube de la longueur du calice; la levre supérieure droite, échancrée, retroussée, obtuse, plus courte que l'inférieure; celle-ci ouverte, tachetée, à trois dentelures, dont celle du milieu est large & échancrée.

CL.IV. SECT. III.

Fruit. Quatre semences sous-orbiculaires, dans Sect. III. un calice strié, velu, rétréci par le haut, renslé par le bas.

Feuilles. Ovales, aiguës, dentées en maniere de feie, se terminant en pétioles par le bas.

Racine, Rameufe, ligncufe.

Port. S'éleve d'un demi-pied; les tiges ont quatre angles obtus, droites, rameuses; les fleuverticillées, six à chaque anneau; les péduncules ne portent qu'une seule sleur; les feuilles opposées.

Lieu. Les bords des chemins & des bois. Lyon-

noise, Lithuanienne. O

Propriétés. Aromatique, cordiale, tonique, peu ulitée.

### 156. LE ROMARIN.

Rosmarinus hortensis, angustiore folio.

C. B. P.

Rosmarinus officinalis. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Labiée; la levre supérieure retroussée, échancrée, renversée; l'inférieure découpée en trois parties, dont celle du milieu est creusée en cuille; deux étamines accompagnées chacune d'une dent recourbée, plus longues que la levre supérieure; les autres labiées en ont quatre.

Fruit. Quatre semences jointes ensemble, ovales,

renfermées dans le calice cotonneux.

Feuilles. Blanches, coronneuses en dessous, simples, très-entieres, linéaires, repliées par les bords, presque sessiles; les feuilles plus larges constituent une variété de la même espece.

Racine. Fibrense, ligneuse.

Port. Arbrisseau dont la tige a trois ou quatre

pieds au moins, divilée en plufieurs rameaux oppo-Cr. IV. fés, longs, greles, articulés; les fleurs axillaires; les SECT. III. feuilles opposées.

Lieu. Le Languedoc , la Provence , nos jar-

ding. 24

Proprietés. Les feuilles ont une odeur forte, aromatique, agréable, le goût en eft âcre; les fleurs ont une odeur douce, moins pénétrante que les feuilles; la plante est tonique, cordiale, céphajique à un très-haut degré, très-réfolutive, febri-

fuge, antiasthmatique, antiapoplectique.

Usages. On emploie très-souvent l'herbe fraîche & feche, les feuilles, les sommités fleuries, les fleurs, les calices qui en sont la partie la plus odorante, rarement les semences; de l'herbe fraîche, on fait des décochions, des vins infusés; de l'herbe feche, on tire une huile essentielle, un esprit ardent; des seuilles on fait des décochions, des huiles & des vins infusés; des sommités fleuries, on fait des décochions, on tire une huile, une eau simple; avec la plante fleurie, on composée l'eau ditillée que l'on nomme, Eau de la Reime d'Hongrie, La conserve cordiale & stomachique se donne depuis gr.; jusqu'à gr. iv.

On donne aux chevaux l'infusion de cette plante, à la dose de poig, j dans du vin ou de l'eau th j; sa poudre, à la dose de \$\var28\beta\$; on s'en sert aussi

beaucoup pour les fumigations.

OBSERVATIONS. Dans le Romarin les corolles sont moins aromatiques que les calices & les feuilles; se miche les feuilles se remainer de calices de les feuilles se remainer de capacitant de court un feun décher. Le principe resteur est abondant dans cette plante; on retire par la distillation une huile essentiel, limpide, verdatre, très-aromatique. L'extrait aqueux des feuilles est amer, le spirineux separe les principes aromatiques; cette plante est rés-énergique,

Son infusion dans du vin ranime les forces, augmente = la transpiration; elle a déterminé seule le flux menstruel ; CL. IV. elle diffipe les vents; on s'en sert utilement dans les maladies SECT. III. nerveuses, dans le vertige, la débilité des facultés intellectuelles, la paralysie, quoique l'expérience nous ait appris que le plus souvent ces maladies sont incurables. L'effet salutaire de cette insussion est plus marqué dans l'asthme pituiteux ; c'est un des plus surs remedes pour accélérer la réfolution des tumeurs du cou des enfans, quoiqu'il ne faille pas perdre de vue que ces tumeurs, appelées dans nos Provinces du Lyonnois, Ourles, se dissipent d'eiles-mêmes par la seule énergie du principe vital. Le vin de Romarin a seul guéri une diarrhée chronique qui avoit réduit le malade dans un état de marasme. Des sachets de Romarin tont utiles pour résoudre les échimoles; nous avons arrété avec ces fachets, les progrès d'une tuméfaction des os du genou, dans une jeune fille de onze ans.

### 157. LE THYM DE CRETE.

THYMUS capitatus qui Dioscoridis. C.B.P.
SATUREIA capitata. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; la levre supérieure vetroussée, obtusée, large, de la longueur de la levre inférieure, qui est onverte & divisée en trois parties.

Fruit. Quatre semences obtondes dans le fond

du calice refermé.

Feuilles. Menues, étroites, à carene, blanchâtres, ponctuées, garnies de cils.

Racine. Dure, un peu ligneuse, fbreuse.

Port. Tige d'un pied, divisée en rameaux, grêle, ligneuse; les sleurs naissent en épi; les seuilles opposées.

Lieu. La Grece, l'Archipel; cultivé dans nos jardins. 4

Propriétés. Plante plus odorante, plus suave

que le Thym & le Serpolet; incisive, cordiale, Ct. IV. céphalique, stomachique, carminative, diapho-

Secr. III. rétique, alexitere, résolutive.

D'Jages. On fe 'fere fréquemment de toute la plante, excepté de la racine, mais rarement des femences; des feuilles, on fait des décoctions, des eaux composées, une poudre; des feuilles récentes, une cau simple distillée; des sommités fleuries & fraîches, des eaux composées; des fommités fleuries feches, des décoctions une poudre; de toute la plante fraîche ou feche, des bains de siège ou de vapteurs; du suc de toute la plante praiche un tentre de la plante, une huile ellentielle.

On emploie pour les animaux les infusions de cette plante, à la dose de poig, j, dans de l'eau ou du vin fbj; & la poudre, à la dose de 3 ij.

### 158. LE THYM COMMUN.

THYMUS vulgaris folio tenuiore. C. B. P. THYMUS vulgaris. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; le tube de la longueur du calice; la levre supérieure droite, retroussée, plus courte que l'insérieure qui est divisée en trois, large & obtuse.

Fruit. Quatre semences obrondes dans un calice

tubulé, rétréci par le haut.

Feuilles. Menues, étroites, ovoïdes, repliées fur elles - mêmes par les côtés; les feuilles plus larges constituent une variété de l'espece.

Racine. Dure, ligneule, rameule.

Port. Sous-arbrilleau dont la tige qui persiste Phiver, est droite, peu élevée, rameuse, ligneuse; les sleurs verticillées en épi; les seuilles opposées. Lieu. Le Languedoc, nos jardins, 24 Propriétés. Les mêmes vertus que la précé-

CL. IV. SECT. III.

Ossenatorons. Le Thym vulgaire, comme plufeurs autres plantes aromatiques, fupporte trebsion lex rigueurs des hivers du Nord; feroitece à caufe de l'huite effentielle? On retire par la difillation une grande quantié de cette huite qui dépofe une certaine quantité de camphre affez femblable au coup-d'eril au furce candi. L'huile de Thym est trèvaiere, de couleur jaune; on en retire quelquefois une once de huit livres d'herbe; à d'ailleurs les Thyms & les Sarriettes, foir pluv unités comme affaionnement que comme médicament. Nous pouvons dire que les Praticiens les Jaundennent par pur caprice, ca l'obsérvation leur accorde les memes vertus qu'aux autres plantes aromatiques à huite effentielle.

Suivant Linné, le caractere essentiel des Thyms est d'offiri la gorge du calice hérisse de poils; celui des Sarriettes se trouve dans la divergence des étamines. Tournefort qui ne cherchoit les caracteres de ses genres que dans l'ensemble de toutes les parties, sans avoir égard aux tréspetites parties de la frucissication, a consondu

quelques Sarriettes avec fes Thyms.

### 159. LE SERPOL'ET.

SERPYLLUM vulgare majus, flore purpureo. C. B. P.

THYMUS ferpillum. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Comme dans le précédent; la corolle Fruit. cougeatre, quelquefois blanche.

Feuilles. Planes, obtufes, garnies de cils à leur bale, presque ovales; les grandes & les petites ne sont que des variétés.

Racine. Rameuse, fibreuse, déliée.

Port. Plusieurs petites tiges carrées, dures, ligneuses, rougeûtres; les unes d'un demi-pied,

les autres rampantes; les fleurs aux sommités des Cr. IV. tiges, disposées en maniere de tête; les feuilles Secr. III. opposées.

Lieu. Les collines, les champs, Lyonnoise, Li-

thuanienne. 24

Propriétés. Les vertus du Thym, mais un peu Ulages. plus astringent; son odeur est agréable; on en cultive une variété à odeur de citron.

OBSERVATIONS. Le Serpolet offre plusieurs variétés; sa tige est droite ou rampante; ses feuilles plus ou moins grandes ne sont pas toujours ciliées à la base; on les trouve souvent rouges. Les corolles sont ou blanches,

ou incarnates, ou bleves,

Le Serpolet a été employé utilement dans la chlorofe, les douleurs de tête provenant d'un relàchement d'essomate; les chevres, les moutons le mangent, les cochons n'y touchent pas. C'est une grande ressource pour les abeillées. Suivant Fournefort, le genre du Serpolet distre du

Thym par fes tiges plus baffes, moins ligneufes, moins

dures.

### 160. LA SARRIETTE.

SATUREIA sativa. C. B. P.
SATUREIA hortensis. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; la levre supérieure relevée; l'inférieure divisée en trois; caracteres du Thym de Crete,

Fruit. Idem.

Feuilles. Sessiles, simples, lancéolées, linéaires, un peu velues.

Racine. Petite, simple, ligneuse.

Port. Les tiges de la hauteur d'un pied, droites, à quatre angles obtus, rondes, rougeatres, un

peu velues, noueufes; les fleurs axillaires, les péduncules portant deux fleurs; les feuilles opposées, Ci. IV. Lieu. Le Languedoc, la Provence; cultivée SECT. III.

dans nos jardins. (\*)

Propriétés. Cette plante est d'une odeur aromatique, pénétrante, & d'un goût à peine amer; elle est stomachique, atténuante, diurétique, em-

ménagogue, aphrodifiaque.

Ulages, On l'emploie souvent dans les cuisines. en la substituant au Serpolet dont l'usage est le même; on fe fert affez rarement des feuilles & des sommités, encore plus rarement des semences. La décoction de cette plante, injectée dans les oreilles, est très-utile dans les affections soporeuses.

OBSERVATIONS. Suivant Tournefort, la Sarriette differe du Thym par ses fleurs éparses aux aisselles des feuilles , & non rassemblées en tête; du Calament, en ce que ses fleurs n'ont point de péduncules rameux.

#### 161. LA SARRIETTE DE CRETE.

THYMBRA legitima. Cluf. Hift. SATUREIA thymbra. L. didyn. gymnofp.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Ovales, pointues, lancéolées. Racine. Comme la précédente.

Port. Cette plante differe spécialement de la précédente par ses sleurs verticillées, presque nues & ramassées en têtes rondes.

Lieu, L'isle de Crete.

Propriétés. Les mêmes que la précédente; on Usages. les mêmes que de l'herbe, & rarement.

OBSERVATIONS. Dans la Thymbra, les fleurs verticillées confirment le caractere effentiel générique, & SECT.III. de feparent ainsi du Thym, de la Sarriette, & du Calament.

### 162. LA SARRIETTE VRAIE.

THYMBRA Sancti Juliani sive Satureia vera.
Lob. Icon.

SATUREIA Juliana. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Fruit. Comme dans la précédente.

Feuilles. Linéaires, lancéolées, glabres. Racine. Dure, ligneuse.

Port. Les tiges de la hauteur d'un pied & demi, droites & ligneuses; les fleurs verticillées, ramassées, terminées en épi.

Lieu, L'Italie. 4

Propriétés, Cette plante est d'un goût agréable qui tient de celui de la Sarriette & du Thym; ses propriétés sont les mêmes; on la regarde comme céphalique, carminative, apéritive, hyltérique.

Ujaris. On le sert de son huile estentielle que l'on eltime beaucoup; on la donne pour l'homme, depuis v gout, jusqu'à viij gout, dans 3 iij ou 3 iv d'une liqueur convenable; & pour les animaux, à la dosé de xi gout.



# 163. LA LAVANDE FEMELLE CL. IV. SECT. III

# LAVANDULA angustifolia. C. B. P. LAVANDULA Spica. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée; tube cylindrique, plus long que le calice; la levre supérieure relevée, étendue, partagée en deux; l'insérieure en trois parties arrondies, à peu près égales.

Fruit. Quatre semences arrondies, dans un

calice refermé par le haut.

Feuilles, Seffiles, lancéolées, entieres: la Lavande à feuilles larges, n'est qu'une variété de celle-ci.

Racine. Ligncuse, fibreuse.

Port, Sous-arbrisseau dont la tige a deux pieds, ligneuse, grête, quadrangulaire; les feuilles florales plus courtes que les calices qui son roug-âtres; les fleurs au sommet des tiges disposées par anneaux, en maniere d'épi; les feuilles opposées.
Lieu, L'Europe méridionale, 22

Propriétés. Les feuilles ont une odeur agréable, un goût amer; les fleurs & les feuilles (ont cordiales, céphaliques, emménagogues, masticatoires,

sternutatoires, carminatives.

Ulages. On se sert fréquemment des sleutes & des seuilles, rarement des semences; des seuilles, on fait des cataplasmes, des décostions; des sleutes, une cau, un csprit, une huile effentielle nommée d'aspie, des insulons, des décostions dans l'eau & dans le vin.

OBSERVATIONS. Vous trouverez, suivant Linné, le caractere essentiel des Lavandes dans le calice ovaie à dents très-courtes, soutenu par une bractée, dans la

Cr. IV.

corolle inverse, dans les étamines comme cachées dans le tuyau de la corolle ; dans cette espece les anneaux formés SECT. III. par dix fleurs, tres-refferres, excepté l'inférieur, forment un épi.

On retire une plus grande quantité d'huile effentielle des épis de Lavande que des feuilles. Cette huile est de couleur citrine, elle retient l'odeur de Lavande; sa sayeur est très-sorte. Sur quinze livres d'épis, on en a

retiré cinq onces.

On fait des fachets aromatiques avec la Lavande; l'infusion dans l'eau & le vin , sont également aromatiques ; l'infusion de Lavande est indiquée dans les défaillances, les paralysies, tremblement des membres, le vertige; mais il faut que ces maladies ne soient accompagnées ni de fievres ni de plétore; les fachets de Lavande sont utiles pour résoudre les humours froides. L'eau de Lavande s'applique utilement sur les tumeurs cedémareuses, lorsqu'on ne craint point de répercussion.

Enfin cette plante peut être prescrite avec avantage dans toutes les maladies qui reconnoissent pour cause l'atonie des solides, & la viscosité des humeurs; mais il faut se ressouvenir que ces maladies résistent le plus souvent à tous les toniques, & que la plupart sont incurables,

malgré toutes les ressources de l'art.

### 164. L'ORIGAN SAUVAGE.

ORIGANUM Sylvestre, sive Cunila bubula Plinii. I. R. H.

ORIGANUM vulgare. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Labiée, droite; tube cylindrique, comprimé; la levre supérieure plane, obtuse, tronquée ; l'inférieure divifée en trois ; les découpures fous-orbiculaires presque égales; les étamines du double plus longues que la corolle rouge ou blanche. Fruit. Quatre semences ovales au fond du

calice. Feuilles.

Feuilles, Ovales, denticulées, portées sur un court pétiole, un peu velues & blanchatres.

SECT. III.

Racine. Menue, ligneuse, rameuse. Port. Les tiges de la hauteur de deux ou trois pieds, rougeatres, dures, carrées, velues; les fleurs ramallées en épis obronds, entourées de feuilles florales, nombreuses, ovales, souvent colorées de rouge, plus longues que les calices; feuilles oppofees.

Lieu. Les lieux champêtres, les collines. Lyon-

noile, Lithuanienne. 24

Propriétés. Odeur aromatique, un peu âcre au goût; la plante est cordiale, apéritive, emména-

gogue, déterfive, réfolutive.

Usages. La poudre de ses seuilles & de ses seurs est céphalique; on fair des feuilles & de l'herbe, des décoctions & des infulions; on en tire une huile effentielle; on s'en sert dans les demi-bains. On donne aux animaux, la poudre à la dose de 3 B, la décoction à la dose de poig. j. dans to i d'eau; on s'en sert en sternutatoire.

OBSERVATIONS. L'odeur de l'Origan commun est pénétrante, analogue à celle du Thym, sa saveur vive : on retire de cette plante une très-petite quantité d'huile essentielle qui est très-acre. Si on ajoute l'Origan à la biere, il la rend plus enivrante, arrête sa pente à tendre à la fermentation acide. Les feuilles infusées comme du The , donnent une boisson très - agréable qui peut être ordonnée comme auxiliaire dans l'asshme & la zoux, caufes par suppression de transpiration ou abondance de pituite. On prescrit encore cette infusion dans la chlorose causée par atonie; cependant, quoique cette plante soit énergique, les Médecins l'ont presque abandonnée, & lui préferent des plantes congéneres, exotiques, qui n'ont pas plus d'énergie. Du coton imprégné de l'huile essentielle, & inseré dans une dent cariée, calme la douleur; cette propriété lui est commune avec les autres huiles essentielles très-âcres. Tome II.

CL. IV.

### 165. LE DICTAME DE CRETE.

ORIGANUM Creticum latifolium tomentofum, feu Dictamnus Creticus. 1. R H. ORIGANUM dictamnus. L. didyn. gymnofp.

Fleur. Fruit Comme dans la précédente.

Feuilles. Sessiles, deux à deux, entieres, ovales, orbiculaires; les seuilles insérieures velues.

Racins. Fibreufe, rameufe, ligneufe, brune. Port. Sous-arbrifleau de la hauteur de huit ou neuf pouces; les tiges perfiftent l'hiver, branchues, couvertes d'un duver, les fleurs naillémt en épi ou pyramide à quatre côtés; les épis coubrés, penchés, avec des feuilles florales, grandes & luifantes.

Lieu. L'Isle de Crete, de Candie. 24 Propriétés. Odeur aromatique, goût âcre & amer; la plante est cordiale, emménagogue.

T/jags. On se sert des seulles seches, on en sait une poudre que l'on donne depuis 3 s jusqu'à 5 j, & en infusion dans du vin depuis 3 s jusqu'à 5 s pour l'homme, & pour les animaux à la dose de 5 s.

OBSERVATIONS. L'Origan de Crete ne nous fournit que ses épis qui, désicchés, sont jaunes; l'huile effentielle qu'on en retire eil rouge, très-pénétrante, très-odorisérante; c'est un des plus puissas aromatiques, mais peu utifé, y u la quantié de congéners que nous possiédons.

## 166. LA MARJOLAINE commune. SE

CL. IV. SECT. III.

MAJORANA vulgaris. C. B. P. ORIGANUM majorana. L. didyn. gymn.

Fleur. } Comme dans les précédentes.

Feuilles. Petites, ovales, obtuses, très-entieres, presque sessiles, douces au toucher, blanches.

Racine. Ligneuse, menue.

Port. Tiges de la hauteur d'un demi-pied, gréles, ligneufes, rameufes, fouvent velues; les fleurs natiflent en panicule, formé par des épis courts; les feuilles oppofées.

Lieu. Le Languedoc, la Provence; on la cultive

dans nos jardins. O

Propriétés. Cette plante est d'une odeur aromatique, agréable; acre & amere au goût; elle est résolutive, antileptique, tonique, céphalique, sudorifique, sternutatoire, cordiale, antispasmodique, & sur-tout carminative.

Usages. De l'herbe fraîche on tire une huile cuite, une eau distillée; de l'herbe seche une huile essentielle, des infusions; des sleurs & des seuilles seches, une poudre sternutatoire.

OBSENTATIONS La Marjolaine ne distere de l'Origan quo par se chis plus courts, duvertés; aust quotque Tournesort en ait sait deux genres, il n'ignoroit pas leur analogie, & il les a fait graver dans la meme planche. On retire de la Marjolaine un foixante-quartrieme d'hulle essentielle. Cette plante est un des assistantemens les plus communs. Les Médecins l'ordonneut rarement comme médicament interne; cependant on ne peut nier qu'elle re soit très indiquée toutes les sois qu'il faur récourée une pituite tenace qui empàte les narines, les bronches,

l'estomac ; l'infusion des sommités ranime le système

CL. IV. nerveux, excite une fievre momentanée.

Sacr. III. Unitie effentéelle de Marjolaine, en viciliissant, développe un sel volatil, huileux, solide, blanc, retenant l'odeur de la plante, 5i on en met fur un fer chaud, il se fond, & reprend sa constituace dès que le ser se refroidis. Cette concrétion se dissour le serve l'esprit-de-vin, de devient Jaiteus fi on la délaie dans l'eau. Si on fait évaporer l'esprit-de-vin, al la tient en disolution, le résidu offre des seurs blanches qui brûlent à la flamme, laissant trèspeu de charbon.

### 167. LA VERVEINE.

VERBENA communis flore caruleo. C. B. P. VERBENA officinalis. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale, imitant les labiées; le tube cylindrique, courbé; le limbe étendu, à cinq fegmens arrondis, presque égaux; la corolle trèspetite & bleuâtre; quatre étamines.

Fruit. Deux ou quatre semences oblongues, rensermées dans un calice tubulé, anguleux; le

péricarpe à peine visible.

Feuilles. Alongées, découpées en plusieurs parties, & comme laciniées profondément. Racine. Rameuse, peu fibreuse, oblongue.

Port. La tige s'éleve depuis un pied jusqu'à deux, rameuse, foible, carrée, un peu velue; les fleurs en épis longs & gréles, Remarquez que la tige est quelquesois lisse, que les feuilles sont opposées, souvent divisées en trois, & dentées; celles du sommet quelquesois lancéolées, oblongues, entieres.

Lieu. Les bords des grands chemins. 

Propriétés. La racine est amere, ainsi que les feuilles dont le goût est désagréable; cette plante

Company Carego

est vulnéraire, détersive, fébrifuge, résolutive.

Usages. On emploie toutes ses parties; son Ct. IV.

Ufges. On emploie toutes ses parties; son CL.IV.

seet. III,
dans du vin pendant douze heures, & on la donne
à la dose de 3 iv; l'on se sert les poudre contre
l'hydropsite, des feuilles insuses en maniere de
l'hé, & de l'extrait, contre la fievre intermittente
à la dose de gr. iv; alu suc depuis 3 ji jusqu'à 3 iv;
extérieurement on l'emploie en cataplasme, &
l'action de la sueur la fait rougie; sa décoction se
donne en gargarisme; son suc ou son huile par infusion, pour les blessures, l'action de la sueur la fait rougie; sa décoction se
inflammations des yeux à l'homme; pour les animaux on la donne insuse à poig, ij dans lb j de
vin, ou le fue à la dose de 3 ji.

OBSERVATIONS. La Verveine est inodore : on a beaucoup vanté cette plante dans les douleurs de tête ; mais ceux qui favent que cette maladie est très-souvent périodique, & cesse sans remedes, douteront de cette vertu. On a prétendu que le suc de Verveine étoit fébrifuge; nous l'avons prescrit dans les fievres tierces vernales, elles n'ont pas cessé plutôt que chez ceux qui n'avoient pris aucun remede. Très-certainement elle ne guérit point les jaunisses. Comme les ophralmies se dislipent très-souvent par les seules forces vitales, on peut douter des prétendues guérisons faites avec la décoction des feuilles de Verveine : l'eau distillée d'une plante inodore, est aujourd'hui regardée comme moins bonne que l'eau de riviere. Les gargarismes avec le suc de Verveine dans l'angine catarrale, me paroissent aussi inutiles, ayant vu ces angines diflipées en peu de jours sans remedes. Les seuilles écrasses & appliquées sur une partie contuse, rougissent la peau; ce qui a fait croire qu'elles attiroient le sang extravase: mais ce suc appliqué fur une partie saine devient également rouge; d'ailleurs, nous favons par expérience que de grandes échimofes par contusion, ont été dissipées par les seules forces vitales.

Ct. IV. SECT. III.

### 168. L'HYSOPE.

HYSSOPUS officinarum. C. B. P. Hyssopus officinalis. L. didyn. gymn.

Fleur, Labiée; la levre supérieure courte, droite, échan, rée au fommet; l'inférieure divifée en trois; les corolles de la longueur des calices; les étamines & les pillils de la longueur des corolles qui font d'un bleu rougeatre.

Fruit. Quatre semences oblongues, dans le fond du calice.

Feuilles. Simples, ovales, lancéolées, ponctuć s , entieres , feililes.

Racine, Ligneuse, dure, fibrée, de la grosseur du petit doigt.

Port, Les tiges s'élevent à la hauteur d'une coudée, carrées, rameufes, cassantes; les fleurs en épi d'un seul côté; les péduncules chargés de plutieurs fleurs; deux feuilles florales en alene, à la base des péduncules; les scuilles opposées.

Lieu. On la cultive dans nos jardins; spontanée en Antriche & en Savoie. 22

Propriétés, Odeur forte & aromatique; faveur acre; la plante est cordiale, céphalique, expectorante, incitive, stomachique & détersive.

Usages, L'herbe & les sleurs sont souvent employees, la semence rarement; de l'herbe fraîche & fleurie on tire une eau simple distillée ; on fait de l'herbe feche des décoctions & des infutions en maniere de Thé ou dans du vin ; les fleurs donnent une huile essentielle.

OBSERVATIONS. Les étamines droites, divergentes, & le segment intermédiaire de la leyre insérieure de la corolle comme crenelé, fournissent le caractere essentiel . du genre de l'Hyfope.

CL. IV. SECT. III,

L'Hyfope est aujourd'hui souvent ordonnée par nos Médecins ; son huile essentielle , jaunatre , conserve l'odeur de la plante; l'herbe infusce dans du vin, lache plus de principes médicamenteux que dans l'eau. Six livres de l'herbe récente ont donné une once d'huile effentielle; l'infusion théiforme ou dans du vin, réussit dans les maladies de poitrine, dites froides, causées par l'atonie & la pituite, comme asshme, toux; dans l'anorexie reconnoissant la meme cause, elle est très-utile. On lui a meme reconnu par hafard une vertu vermifuge. Un gargarisme sait avec les seuilles est indiqué dans l'angine catarreuse, dans les échimoses; l'infusion d'Hysope

a souvent aidé la rétolution dans les ophtalmies, après, l'application des fangfues. C'eft une bonne méthode, s'il n'y a pas trop de chaleur, de laver l'œil avec une infufion d'Hysope, faite avec du vin-

#### 169. LE STECHAS à feuilles dentelées.

STECHAS folio Serrato. Bar. IC. LAVANDULA dentata. L. didyn. gymn.

Fleur. Labiée; caracteres de la Lavande. Fruit, Idem.

Feuilles, Seffiles, linéaires, ailées, dentées. Racine. Rameufe.

Port. Les tiges carrées ; les fleurs en épis & verticillées; les feuilles florales très-grandes, colorées; les feuilles oppofées. Lieu, Très-commun dans les pays chauds; en

Efpagne.

Propriétés. ¿ Les mêmes que l'Hylope, & de Ufages. } plus emménagogue.

CL. IV. SECT. III.

OBSERVATIONS. On cultive encore assez généralement dans nos jardins deux especes de Lavandes.

1.° Le Lavandula Sixchas L., le Sixchas purpurea

1. Le Lavantatta strenas L., le strenas parparea C. B. dont les feuilles font lancóclées, linaires, trés-entieres, & les épis affec gros, terminés par une houppe; de grandes brackées colorées; épis aromatiques, amers: fpontanée en Languedoc.

2.º Le Lavandula multifida L., Lavandula folio disco C. B., la Lavende à feuilles très-découpées; la forme fondamentale de ces feuilles est arrondie, elles sont doublement aisées ou pinnées : originaire de Portugal.

### 170. L'HERBE AU CHAT.

CATARIA major vulgaris. 1. R. H. NEPETA cataria. L. didyn. gymnosp.

Flun. Labiée; le rube cylindrique recourbé; la levre fupérieure relevée, arrondie, échancrée; l'inférieure divifée en trois parties, dont les deux latérales sont comme des alles, la moyenne arrondie & creusée en cuiller, crenelée.

Fruit, Quatre semences ovales dans un calice

droit.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, cordiformes, dentées en maniere de scie.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. La tige de la hauteur de trois pieds, carrée, velue, herbacée, rameulé; les rameaux toujours oppolés deux à deux; feuilles florales en forme d'alene à la base des calices; les fleurs en épis, verticillées, portées sur de courts péduncules; seuilles opposées.

Lieu. Les lieux humides, Lyonnoise, Lithua-

nienne. 2/

Propriétés. Odeur aromatique, faveur âcre & amere; plante antifeerbutique, emménagogue

très-recommandée, apéritive, céphalique, hys-

térique, expectorante, incifive.

Usages. L'on se sert souvent de l'herbe & des feuilles, des sommités fleuries; on en fait une poudre, des décoctions, des infusions, des vins infufés.

CL. IV. SECT. ILL.

OBSERVATIONS. La Cataire répand une odeur force, analogue à celle des Menthes, mais plus désagréable; elle fournir par la distillation une huile essentielle, jaune, conservant l'odeur de sa plante. Les chats se roulent sur cette plante avec fureur , & la couvrent de leur urine ; c'est pourquoi, si on veut éloigner les rats des ruches à miel, il suffit de suspendre au-dessus un paquet de Caraire.

L'infusion de cette plante, aujourd'hui presque négligée par les Praticiens, a cependant en sa faveur quelques bonnes observations qui établissent ses vertus pour la chlorose, la suppression des regles, l'assection hystérique; certainement elle mérite d'être suivie. On peut croire que son infusion seroit utile dans la plupart des maladies dans lesquelles les autres plantes aromatiques ont été prescrites avantageusement.

### LA BÉTOINE.

BETONICA purpurea. C. B. P. BETONICA officinalis. L. didyn. gymnofp.

Fleur, Labiée; le tube cylindrique, courbé; la levre supérieure arrondie, entière, plane, droite; la levre inférieure divifée en trois parties, la moyenne échancrée; corolle pourpre, quelquefois blanche.

Fruit, Quatre femences brunes & arrondies au fond du calice.

Feuilles. Oblongues, arrondics, dentées tout

autour, velues, ridées, quelquefois oreillées à leur base; les radicales pétiolées. SECT. III.

Racine, De la grofleur d'un pouce, coudée,

fibreuse, chevelue.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'un pied & demi, droites, nouenfes, carrées; les fleurs en épis interrompus; le calice barbu; quelques feuilles florales; les feuilles opposées deux à deux, Lieu. Les bois, les buillons, les prés. Lyonnoise,

Lithuanienne, 22 Propriétés, Ses racines ont un goût amer, & les feuilles une saveur aromatique : la plante est céphalique, tonique, sternutatoire, antihystérique,

vulnéraire, déterfive.

Usages. On se sert de toute la plante; on tire de l'herbe fraiche une eau distillée & un suc; des feuilles feches on fait une poudre sternutatoire & des infusions; des sommités on fait des infutions; tous deux se donnent, pour l'homme, depuis 3 6 julqu'à 3 j; le fuc des feuilles julqu'à 3 iv, & l'extrait jusqu'à 3 f. L'usage des racines est bien différent de celui des fleurs & des feuilles; elles font défagréables au goût, elles excitent des nausces & des vomissemens; on conseille rarement leur usage; pour les animaux on donne la poudre, à la dose de 31, & le suc à la dose de 3 ij.

OBSERVATIONS. La saveur de la Bétoine est un peu amere, comme falce; fon odeur, aromatique, foible; l'extrait, aqueux, amer, & fans odeur; la poudre des feuilles fait éternuer & augmente le cours de la morve. En général nous trouvons que cette plante a été trop vantée pour la guérifon de plusieurs maladies qui demandent de plus puissans sécours, comme la paralysie, la jaunisse, l'hydropisse; ces maladies, le plus souvent incurables, ne céderont certainement pas au principe médicamenteux peu actif de la Bétoine; la vertu purgative

des racines, annoncée par quelques Auteurs, est peu certaine; nous l'avons tent'e, fans observer aucune éva- Ct. IV. cuation. La poudre de Bétoine est utile, d'après nos ob- SECT. IIL servations, dans les maladies catarrales avec atonie, comme diarrhée, anorexie, toux,

### LE BASILIC.

OCYMUM vulgatius. C. B. P. OCYMUM bafilicum. L. didyn. gymnofp.

Fleur. Labiée, renversée; tube court & large; la levre supérieure plus grande que l'inférieure ; celle-ci frisce & crenelce légérement; l'une fendue en quatre, l'autre entiere.

Fruit. Quatre semences oblongues, noirâtres, dans un calice cilié, refermé, très-court, dont la levre supérieure est arrondie, un peu échancrée, l'inférieure à quatre fegmens.

Feuilles. Ovales, un peu succulentes, glabres, simples, entieres, pétiolées; il y en a de grandes, de petites, de panachées: ce font des variétés,

Racine, Ligneuse, fibreuse, noire.

Port. Les tiges nombreuses, touffues, s'élevent à la hauteur de huit, à dix pouces; les fleurs en épis verticillés; deux femilles florales au-desfous des bouquets, verticillées; les feuilles opposées. Lieu, Les Indes; on le cultive dans tous les

iardins. ()

Proprietes. Oleur aromatique; faveur forte, comme anisée; la plante est cépholique, emménagogue, diaphorétique, stomachique, sternutatoire.

Usages. On emploie fon herbe & ses semences; on fait de la plante seche une poudre, & les feuilles fervent en infusion. Le Basilie est plus utile , dans les cuifines qu'en Médecine, mais il entre dans plusieurs compositions,

OBSERVATIONS. L'herbe de Bassic récente, a une Cr., IV. odeur plus agrécable que celle qui est dessertés, c'est un Sacr. III. des affaisonnemens vulgaires; les feuilles fournissen est affactionnemens vulgaires; les feuilles fournissen cette huste est utile dans les maladies nerveuses avec tonie, comme paralyse, goutte séreine; la poudre des seuilles est flernutaoire, on l'a employée utilement dans la perte de l'odorat, causte par l'épaissifiement de

> On cultive encore quelques autres especes très-aromatiques.

1.º Le petit Basilic, Osymum minimum L., dont les seuilles très-petites sont ovales, très-entieres; il est

originaire de Ceilan.

2. Le Batilic des Moines, Ocymum monachorum L.,
dont les filamens font fans dents, & dont deux font velus
à leur base; les feuilles grandes, ovales, à dents de
fcie; son odeur oft rès-penétrante & très-agréable; nous
l'avons cultivé. On ignore son origine.

Dans les autres Balilics vous trouverez deux filament dentés un peu au-dessus de leur insertion.



CL. IV.

#### SECTION IV.

Des Herbes à fleur monopétale en gueule & à une seule levre.

173, LA GERMANDRÉE ou petit Chêne.

CHAMÆDRIS major repens. C. B. P. TEUCRIUM chamædris. L. didyn. gymnosp.

FLEUR. Labiée; tube cylindrique, recourbé, à l'extrémité duquel on ne remarque diffinétement qu'une levre inférieure divitée en cinq parties, la partie du milieu en forme de cuiller; les étamines paroillent occuper la place de la levre fupérieure; la corolle est purpurine.

Fruit. Quatre semences obrondes dans le fond

d'un calice tubulé, qui n'est pas changé.

Feuilles. Ovales, découpées & crenelées à leur circonférence, pétiolées; les grandes & les petites ne forment qu'une variété.

Racine. Fibreuse, traçante.

Port. Les tiges de nouf à dix pouces, quadrangulaires, couchées, velues; les fleurs prefque verticillées ou quaternées, foutenues par des péduncules, naillent des aillelles des feuilles qui font oppofées deux à deux.

Lieu. Les bois, les côteaux secs & arides. Lyonnoise. 24

Propriétés. Les feuilles ont une odeur foible,

peu aromatique, un goût amer; Pherbe est tonique, fudorifique, emménagogue, fébrifuge, SECT. IV. vermifuge, incitive.

Usages, L'on emploie l'herbe fraîche & seche fréquemment; de la fraîche on fait un extrait; de la feche, une poudre ou des infusions en maniere de Thé; on donne la poudre dans du bouillon, contre la fievre quarte; l'extrait se donne à la dose de 3 i pour l'homme; on donne aux chevaux l'infution, à la dofe de poig, i dans le vin blanc,

OBSERVATIONS. Nous trouvons souvent les tiges du petit Chene droites; de chaque côté aux aisselles deux ou trois fleurs; les calices des tieurs supérieures sont

fouvent pourpres.

En résumant toutes les observations , on peut croire que le petit Chène a été utile pour accélérer la coction dans les fievres intermittentes & faciliter la dépuration dans la goutte; mais ces observations paroitront toujours incertaines aux Medecins sceptiques qui savent que la nature seule sait guérir les fievres intermittentes, & distiper l'humeur arthritique à chaque période. Nous ne faurions trop souvent faire remarquer, en évaluant les vertus des plantes, quelles sont les maladies qui sont, quoi que l'on fasse, sous l'empire immédiat du principe vital.

#### 174. LE SCORDIUM ou Germandrée aquatique.

CHAMÆDRIS palustris canescens, seu Scordium officinarum. I. R. H.

TEUCRIUM Scordium. L. didyn. gymnosp.

Fleur. 7 Caracteres de la précédente ; le calice Fruit. } renflé; la corolle rougeatre.

Feuilles. Ovales, dentées, festiles, moins découpées que ceiles de la Germandrée.

Racine, Fibreuse, rampante.

Port. Tiges d'un pied, carrées, velues, blan- CL. IV. châtres, creuses, rameuses, inclinées vers la terre; Sect. IV. les fleurs verticillées, quatre à quatre, pédunculées,

quelquefois axillaires, deux à deux; feuilles opposées. Lieu. Les terrains humides & marécageux, au confluent du Rhône & de la Saône, & ailleurs. 24

Propriétés. Odeur forte, aromatique, approchant de l'ail; faveur amere; la plante est antiseptique, alexitere, sebrifuge, vermifuge, emménagogue, diaphorétique, & fur-tout mondificative.

Usages. On se sert de l'herbe fleurie dont on tire une eau distillée, une teinture spiritueuse qui se prend en infusion, un extrait, des décoctions, une poudre, un firop. L'eau distillée se donne depuis 3 iv jusqu'à 3 vi; la teinture, depuis 3 j julqu'à 3 ij; l'extrait, à la dose de 3 B; la conferve, à la dose de 31; le tirop également. Extérieurement on se sert de l'herbe en fomentations & cataplasmes; le tout pour l'homme. Pour les chevaux on en fait infuser poig. ij dans to j & d'eau, pour un breuvage, ou la poudre à la dose de 31.

OBSERVATIONS. En vieilliffant , le Scordium perd de son odeur d'ail, mais il conserve son amertume; ses principes médicamenteux passent dans les infusions aqueules & spiritueules; on retire une petite quantité d'huile effentielle qui conserve l'odeur d'ail. Ce principe est si pénétrant qu'il insecte le lait des vaches qui ont mangé du Scordium.

Cette plante a été très-célebre dans tous les temps, on ne peut lui refuser des vertus bien constatées, soit dans les maladies aigues, foit dans les maladies chroniques; nous l'avons souvent prescrite dans les fievres intermittentes. Si elle ne guérit pas seule, elle accélere évidemment le travail de la nature. Dans les fievres pernicieuses avec abattement des forces, & même dans la peste c'est un puissant cordial; on peut la prescrire dans toutes les

CL. IV.

maladies avec atonie, comme paralyfie, anasarque, leucophlegmatie, chlorofe, rhumatline chronique. Extérieurement elle réulfit dans le traitement des ulceres putrides. Dans la gangrene elle produit un effet auffi marqué que l'Absynthe dans les finoches putrides avec abattement des forces, nous avons fouvent ordonné avec avantage, pour toute tisne, la décostion de Scordium dans l'oximel fimple.

### 175. LA GERMANDRÉE en arbre.

CHAMÆDRIS frutescens teucrium vulgo.

1. R. H.

TEUCRIUM slavum. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Comme dans la précédente; corolle Fruit.

Feuilles, Arrondies, cordiformes, ondulées, dentées à dents obtufes, fessiles.

Racine. Rameufe, ligneufe.

Port. Tige de la confiltance d'un arbufte; les fleurs verticillées au nombre de fix, pédunculées; feuilles florales concaves, entieres; feuilles opposées.

Lieu. L'Italie, la Sicile. 24 Propriétés. Usages. } De la précédente.

## 176. LE POLIUM à fleur blanche.

Polium montanum album. C. B.P. TEUCRIUM polium. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Comme dans les précédentes; la co-Fruit. Comme dans les précédentes; la corolle jaune ou blanche : variété. Feuilles.

Feuilles, Petites, oblongues, épaisses, crenelées, couvertes d'un duvet blanc, sessiles.

SECT. IV.

Racine, Ligneuse, peu fibreuse.

Port, Tiges menues, arrondies, fermes, gneuses; les fleurs rassemblées plusieurs ensemble, en maniere de têtes ou en épis ronds; feuilles oppolées.

Lieu. Les Provinces méridionales. 24

Propriétés, Odeur forte & aromatique; saveur désagréable & amere ; le Polium est tonique , diurétique.

Usages, On emploie particuliérement les sommités fleuries, en infusion en maniere de Thé.

OBSERVATIONS. Le genre des Teucrium présente trente-cinq especes dans le systeme de Linné, parce que cet Auteur n'a eu égard, d'après ses principes, qu'aux parties de la fructification; peut-être seroit-il plus avantageux, pour la pratique, de subdiviser les Teucrium suivant les idées de Tournefort, qui a formé ses genres secondaires d'après la florescence. Quoi qu'il en soit, nous crovons devoir donner les caracteres de quelques especes affez communes dans nos Provinces, en commençant par la plus célebre, qui ne se trouve que dans les Provinces méridionales.

1.º Le Teucrium marum L., Chamædris maritimæ incana frutescens, foliis lanceolatis T.; tige d'un demipied, droite, à branches nombreuses, contournées, cotonneuses; seuilles pétiolées, épaisses, ovales, aigues, petites, blancharres, cotonneuses en-dessous; fleurs aux aisselles, solitaires, tournées d'un seul côté, formant au sommet des tiges comme des grappes; corolles violettes. Spontanée en Espagne & dans quelques Isles Françoises de la Méditerrance. Les feuilles & les jeunes branches froissées entre les doigts, exhalent une odeur camphrée. très-pénétrante, & font éternuer; elles perdent peu par la dessication, elles lachent dans les menstrues aqueux & spiritueux leurs principes aromatiques; l'huile essentielle du Marum est volatile, très-aromatique, trèspénétrante. Il est surprenant qu'une plante aussi éner-Tome II.

CL. IV. SECT. IV.

e gique ait été abandonnée par les Médecins modernes; cependant plusfeurs obfervations prouvent qu'elle a réufit dans l'apoplexie Ereuse, dans la paralysie, dans la chlorose avec suppression des regles, dans l'ashme pituiteux, dans l'anorexie avec relichement ex flatuosités, dans l'assection hypocondriaque; nous l'avons toujours donnée instête dans du vin.

2. Le Teucrium botrys L., dont les feuilles sont trèsdécoupées, comme pinnées; les sleurs axillaires, à péduncules, trois à chaque aisselle. Très-commune dans le

Lyonnois.

3.º Le Teucrium feorodonia L., dont la tige est droite; les seuilles périolées, en cœur, crenelées; les feurs en épis tournés d'un seul côté; les corolles blanches. Lyonnois & Allemande.

4.0 Le Teucrium montanum L., Polium lavandular folio C. B., donn les tiges sont inclinées; les seuilles criories, lancéolées, cotonneuses, blanches en-dessous les sleurs en corymbe terminant la tige; les corolles blanches. Lyonnoise.

### 177. L'IVETTE.

CHAMÆPITYS lutea vulgaris, five folio trifido. C. B. P.

TEUCRIUM chamapitys. L. didyn. gymnosp.

Fleur. Caracteres des précédentes; le calice Fruit. un peu renflé; la corolle jaune. Feuilles. Linéaires, velues, divifées au sommet

en trois parties linaires.

Racine. Menue, fibrée, blanche. Port. Les tiges longues de quelques pouces, couchées, velues, difpofées en rond; les fleurs folitaires, feffiles, axillaires; feuilles oppofées deux à deux, fur les nœuds des tiges.

Lieu. Les champs & montagnes fablonneuses.

Lyonnoise. O

Propriétés. Odeur de la réfine de Meleze ou de

Pin, goût âcre & amer; la plante apéritive, vul- 💳 néraire, céphalique, antispasmodique, astrin- CL. IV. gente, emménagogue.

Usages. On se sert pour l'homme de toute la plante, excepté des racines; on fait des feuilles une poudre & des infusions dans de l'eau ou dans du vin; on s'en sert en décoction; on tire le suc, on en fait un extrait, La poudre dans de l'eau ou du vin, se donne à la dose de 31, ainsi que l'extrait; extérieurement on l'applique fur les plaies.

On donne aux animaux la poudre à 3 f. ou

l'infusion à poig, i dans thi de vin blanc.

OBSERVATIONS. L'Ivette a été très-vantée pour la guérison de plusieurs maladies; on l'a sur-tout souvent ordonnée aux goutteux : la tisane faite avec cette plante a diminué chez quelques-uns le nombre des accès; mais quelques-uns ont été jetés dans un état de langueur avec fievre lente. L'Ivette réussit très-bien dans l'ictere avec empâtement du foie.

### 178. LA BUGLE ou petite Confoude.

BUGULA. Dod. Pempt.

AJUGA reptans. L. didyn. gymnosp.

Fleur, Labiée ; la levre inférieure divifée en trois parties, celle du milieu partagée en deux; on trouve deux dentelures à la place de la levre Supérieure.

Fruit. Quatre semences arrondies au fond d'un

calice affez petit.

Feuilles. Simples, très-entieres, arrondies, molles, sinuées, légérement découpées, luisantes; les radicales pétiolées, les caulinaires sessiles.

Racine. Horizontale, fibreuse, stolonifere, jetant plusieurs drageons.

CL. IV.

Port. Tiges herbacées; les unes grêles, un peu cylindriques, rampantes; les autres droites, longues d'une palme, quadrangulaires, velures des deux côtés oppofés; les feuilles oppofées.

Lieu. Les prés, &c. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Saveur amere & astringente; la plante

est vulnéraire, résolutive, apéritive.

Tifiges. On se ser pour l'homme de toute la plane, soit intérieurement, soit extérieurement; non en tire une eau distillée; on en fait un extrait; on present les seuilles dans les insuisons, apozemes & potions vulnéraires, à la dosse de poigs; les sleurs, depuis une pincée jusqu'à deux; le suc des seuilles exprimé & clarifié, à la dosse de 3 jusqu'à 3 yi; le suc s'applique extérieurement sur les plaies & les ulcres; on en fait des gargarismes; on en tire une eau distillée.

On donne aux animaux l'infusion à la dose de poig. j s dans th ij d'eau, le suc à la dose de th s.

OBSERVATIONS. La Bugle, presque inodore, nous prouve encore que toutes les plantes d'une même famille naurelle n'ont pas les mêmes principes médicamenteux; son eau distillée ne vaut pas l'eau commune; se vertus vulnéraires sont peu réelles, elle n'a guéri que les plaies que la nature conduit trèsbien à cicarrice. Cette espece n'est pas la seule que nous possédons, on trouve encore affez généralement dans toute l'Purpose.

trouve encore affez généralement dans toute l'Europe:
1.º L'Ajuga pyramidalis L., Confolida media pratenfis C. E., dont la tige est velue, droire; les feuilles
radicales très-grandes. Lyonnoise, Lithuanienne.

2. L'Ajuga genevensis L., très-ressemblante à la précédente; mais ses seuilles sont plus velues, ses calices hérisses de poils, le plus souvent les corolles rouges. Lyonnoise, Lithuanienne.

Plusieurs Botanistes ne la regardent que comme une

variété de la Bugle pyramidale.

Dans les Bugles, les fleurs sont en épis, plus ou moins resserrés.



### CLASSEV

Des Herbes et Sous-Arbrisseaux à fleur polypétale, réguliere, composée de quatre pétales disposés en croix, nommée cruciforme.

### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient un fruit assez court, qui n'a qu'une seule cavité.

### 179. LE PASTEL ou LA GUEDE.

İsatis Sylvestris , seu angustifolia. C. B. P. Isatis tindoria. L. tetradin. siliquosa.

FLEUR. Cruciforme; les pétales oblongs, obtus, larges par le haut, jaunes; le calice découpé en quatre folioles ovales, colorées.

Fruit. Siliques oblongues, aplaties, trèsnombreuses, pendantes, lancéolées, obtuses, à une loge s'ouvrant à deux battans de forme naviculaire; une semence ovale, alongée.

Feuilles. Simples; les radicales pétiolées, les CL. V. caulinaires sessiles, amplexicaules & en ser de Secr. L. sleche, d'un vert de mer.

Racine. Napiforme.

Port. La tige de deux ou trois pieds, très-lisse, herbacée, rameuse; les seurs petites, au haut des tiges, disposées en grappe & en corymbe; seuilles alternes; aucun support.

Lieu. Les bords de la mer; on le cultive dans

nos jardins.

Propriétés. Vulnéraire, astringent; on le dit sudorinque, hépatique, ce qui demande à être confirmé.

Usages. En cataplasme, en décoction.

I." OBSERVATION. Toutes les vertus médicinales du Paftel sont incertaines & oubliées; mais comme plante économique, il métre notre attention; sés etuilles réduites en pite, & ensûte en boules séchées, sournissent une tenture bleue, résineus, que l'on développe au moins de l'alkali. Les vaches & les moutons mangent le Passel; & comme il réssile à la gelée, on peut en faire des plurages pour l'hiver; Jes chevres, les chevaux n'aiment point cette plante. Nous l'avions cultivé dans le Jardin royal de Grodon; non-seluement ses semenes métissens, mais en s'échappant elles produssirent du Passel dans les terres circonvosisnes.

II. OBSERVATION. On doit ramener à cette section

quelques plantes très-communes, favoir :

1. La Caméline vivace, Myagrum perenne L., dont la tige est liffe, très-rameuse, haute d'un pied & demi; les feulles inferieures pécisles, pinnatifiedes; celles de la tige dentées; les sleurs jaunes; les silicules à deux articulations, dont un seul naud renferme une semence. Lyonnoise, Allemande.

2.º La Caméline cultivée, Myagrum fativum L; tige de deux picds; feuilles embrassant la tige, articulées; les filicules en forme de poires, pédunculées, à plusieurs

femences, Lyonnoise, Lithuanienne.

On retire de ses graines une huile bonne à brûler.

3.º La Caméline paniculée, Myagrum paniculatum L., Ct., V. Rapistrum arvense folio auriculato acuto T.; tige Sect. L velue, à rameaux étalés; feuilles embrassant la tige, à oreilles, un peu velues ; fleurs en longs épis , jaunes ; filicules très-petites, arrondies, à une semence. Lyonnoise: plus commune en Lithuanie.

Nous avons souvent trouvé en Lithuanie des individus. à tige très-simple, sans branches, terminée par un seul épi à filicules ridées velues. Dans l'une & l'autre variété.

les feuilles sont entieres ou dentées. 4.º La petite Caméline des Alpes, Myagrum faxatile L...

se trouve austi dans le Lyonnois; ses seuilles radicales pétiolées, forment sur terre une rose; celles de la tige sont assiss, elles sont ovales, dentées ou élancées; les filicules sphériques, arrondies, lisses. 5.º La Caméline perfoliée, Myagrum perfoliatum L.,

à feuilles radicales en lyre; celles de la tige affifes, d'un vert de mer; fleurs d'un jaune pale; filicule piriforme, à une semence, quoique à trois loges. En France.

III. OBSERVATION. Un genre analogue à la Caméline, qui offre quelques especes très-communes, ce sont les Draves, parmi lesquelles nous possédons,

1.º La Drave printaniere , Draba verna ; petite plante dont les feuilles radicales, petites, lancéolées, un peu dentées, forment sur terre une petite rosette; les tiges nues, ou hampes, portent plusieurs fleurs sur d'affez longs péduncules; les pétales blancs, divifés ; les filicules entieres, ovales, oblongues, dont la cloison est parallele avec les valves. Nous avons trouvé plusicurs variétés de cette espece, tant dans le Lyonnois qu'en Lithuanie; quelquefois elle est infiniment petite, à hampe, ne portant que deux ou trois fleurs ; les feuilles sont entieres ou dentées, listes ou héristées; comme la silicule se développe rapidement, elle oblittere plusieurs étamines.

2.º La Drave des murailles, Draba muralis, à tige rameuse, à seuilles ovales, assises, dentées : les sleurs font blanches ou jaunes, les feuilles velues. On trouve des individus très-petits, à tige de trois pouces. Lyon-

noise, Lithuanienne,

# CL. V.

#### 180. LE CHOU MARIN.

CRAMBE maritima brassicæ folio. I. R. H. CRAMBE maritima. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; les pétales grands, obtus, ouverts; les onglets de la longueur du calice qui est formé par quatre folioles ovales, concaves, ouvertes.

Fruit. Une seule semence sous-orbiculaire, renfermée dans une silique, espece de baie seche, arrondie, caduque.

Feuilles. Cordiformes, crépues, charnues, lisses, grandes, finuées, quelquefois ailées.

Racine. Napiforme.

Port. La tige herbacée, cylindrique, rameule, de la hauteur de trois pieds; les fleurs au sommet des rameaux, disposées en grappes; les feuilles alternes; aucun support.

Lieu. Les bords de l'Océan feptentrional. 26
Propriétés.
On dit cette plante réfolutive.
Usages.
Ses vertus ne font pas suffiamment
reconnues; il et douteux qu'elle jouisse des mêmes
propriétés que les véritables Choux.

OBSERVATIONS. Les quatre étamines plus longuer forment au fommet une fourche dont une branche poite l'anthere; rien ne reffembble plus au Chou avant la froctification, cependant cette plante conflitue un genre bien different.

25-28

Ct. V. SECT. IL

#### SECTION IL

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pissil devient un fruit assez court, divisé transversalement en deux loges, par une cloison mitoyenne.

#### 181. LE THLASPI.

THLASPI vulgatius. J. B. THLASPI campestre. L. tetradyn. siliculosa.

FLEUR. Cruciforme; les pétales blancs, ovales, deux fois plus longs que le calice formé par quatre folioles ovales, concaves, qui tombent avant la formation du fruit.

Fruit. Petite filique, obronde, échancrée au fommet, entourée d'un rebord aigu, rétrécie par le bas, biloculaire, divifée par une cloison lancéolée, s'ouvrant en deux battans naviculaires, quelques femences aplaties fixées dans la filicule.

Feuilles, Blanchâtres; celles de la tige en forme de fleche, dentées, quelquefois amplexicaules; les radicales pétiolées, ovales.

Racine. Assez grosse, napsforme, blanche. Port. Tiges d'un pied de haut, rameuses, Jisses les sleurs au sommet, rassemblées en petits bouquets, presque en ombelle, & soutenues par de longs péduncules; point de supports.

Lieu. Les champs, les terrains incultes. Lyonnoise. O

Propriétés. La facine & les feuilles sont d'un

goût âcre, & plus encore la femence; la plante est cr. v. apéritive, incisive, résolutive, antiscorbutique &

SECT. II. diaphorétique.

U/ages. On se sert seulement de la semence dont on tire une poudre qui sert dans les cataplasmes, contre les humeurs rhumatismales & les tumeurs humorales.

OBSERVATIONS. Les vertus médicinales de ce Thlaspi, sont purement rationnelles; comme plante économique, nous remarquerons que les chevres sont les seules des animaux domestiques qui la mangent.

Dans plusieurs individus, les feuilles radicales sont

découpées.

### 182. LE THLASPI à odeur d'ail.

THLASPI allium redolens. Mor. Hist.
THLASPI alliaceum. L. tetradyn. filiculofa.

Fleur. Critciforme : comme la précédente.

Fruit. Silicule qui ne differe de la précédente qu'en ce qu'elle est ovale & rensiée.

Feuilles. Oblongues, obtuses, dentées, glabres; celles de la tige sont comme celles de la précédente.

Racine. Comme dans la précédente.

Lieu, Les pays chauds, Lyonnoife, of Propriétés, Toute la plante répand une odeur d'ail; elle a un goût âcre. On regarde sa semence comme incisive, détersive, apéritive, antiscor-

butique.

Ujuges. On ne se sert que de la semence en poudre, dont la dose est pour l'intérieur , depuis 9) jusqu'à 9 ij. On ne la donne qu'aux tempéramens froids, tatigués par la pituite & par les acides, à cause de son àcreté caustiques extérieurement, on

s'en fert pour masticatoire; elle déterge & mondifie promptement les ulceres. On en donne la CL. V. poudre aux animaux à la dose de 31 ß ou 3 ij.

OBSERVATIONS. Cette espece n'a paru à plusieurs Botanistes qu'une variété du Thlaspi arvense. Elle répand une odeur d'ail plus pénétrante; ses semences sont plus ameres, plus piquantes; ses feuilles infusées dans du lait passent pour tuer les vers & appaiser les tranchées des enfans. Le lait des vaches qui mangent abondamment ce Thlaspi, a un gout d'ail très-désagréable.

### 183. LA ROSE DE JÉRICHO.

THLASPI rosa de Hierico diclum: Mor. Hist. ANASTATICA hierocuntica. L. tetrad. filicul.

Fleur, Cruciforme; pétales obronds, planes; les onglets de la longueur du calice ; la corolle blanche; le calice formé par quatre folioles ovales, oblongues, concaves.

Fruit. Silicule épineuse, couronnée à la marge par deux valvules beaucoup plus longues que la cloison, à deux loges qui renferment chacune une femence obronde.

Feuilles. Charnues, cotonneuses, en forme de spatule, crenelées au sommet, sessiles,

Racine, Napiforme.

Port, Tige de la hauteur d'un ou deux pouces, diffuse, rameuse, cotonneuse; les rameaux épars, ramallés en forme d'ombelle; les fleurs en épis trèscourts, fessiles, axillaires; les feuilles éparses, alternes.

Lieu. Les bords de la mer Rouge; difficilement

dans les jardins. (1)

Propriétés. 7 On lui croit les mêmes vertus Ufages, } qu'à la précédente; elle est anti-

fcorbutique. Elle peut servir d'hygrometre, lors même qu'elle est vieille & seche ; la moindre SECT. IL humidité fait épanouir ses branches; la sécheresse les fait replier.

> OBSERVATIONS. On trouve en Autriche une autre espece de Rose de Jéricho, l'Anastatica siriaca, dont les feuilles sont rudes, lancéolées; les épis plus longs que les feuilles; les filicules ovales, terminces par une pointe.

### 184. LE THLASPI à larges filiques.

THLASPI arvense latis siliquis. C. B. P. THLASPI arvense. L. tetradyn. siliculosa.

Fleur. Caractere des Thlaspis n.º 181, & 182. Fruit. Idem. Silicule large, orbiculée, aplatie, échancrée par le haut; semences noires.

Feuilles. Lilles, jaunatres; les inférieures pétiolées & profondément dentées, oblongues; les caulinaires fessiles & amplexicaules.

Racine. Perpendiculaire, napiforme.

Port. Tiges rameuses, de la hauteur d'un pied, anguleuses, cannelées. Les fleurs blanches, en épi, au sommet des tiges, sur de longs péduncules.

Lieu, Les champs, les vignes, Lyonnoise, Lithuanienne. ().

Propriétés. } Les mêmes que les autres Thlaspis.

OBSERVATIONS. Cette espece qui exhale une legere odeur d'ail, impregne de cette odeur le lait des animaux qui en ont long-temps mangé, fur-tout celui des vaches & des brebis ; mais leur lait perd cette qualité fi on les nourrit seulement trois ou quatre jours avec un autre fourrage. Cela prouve que le principe odorant

de cette plante est inaltérable par la digestion. On == prétend que l'odeur du Thlaspi chasse les punaises, & les insectes qui attaquent le bled. La semence des Thlaspis SECT. IL cache dans l'écorce un principe vif piquant, analogue à celui des Moutardes, mais moins énergique.

La filicule bien développée se creuse comme un cuiller : la plante en fleur a souvent à peine trois pouces, elle s'éleve ensuite à plus d'un pied ; on trouve rarement les fix étamines, parce que la filicule qui s'enfle rapidement en oblittere plusieurs. Dans la plupart des individus, les feuilles de la plante en fleur sont très-entieres; elles ne deviennent dentées que dans la plante dont les filicules sont développées.

Nous possedons encore assez généralement dans nos Provinces quelques autres especes de Thlaspi qu'il est

agréable de savoir dénommer.

1.º Le Thlaspi montanum L., dont la tige est droite; les feuilles radicales en cœur; celles de la tige l'embraffant, & à oreillettes, toutes liffes, un peu succulentes; les filicules en cœur, échancrées; les corolles plus grandes que le calice. Lyonnoise, Allemande.

2.º Le Thlaspi perfoliatum L., dont les tiges sont lisses, rameuses: les feuilles radicales ovales; celles de la tige en cœur, l'embrassant, lisses, dentelées; les silicules triangulaires; les corolles blanches, à peine plus longues que les feuillets des calices. Lyonnoise, Allemande. Les étamines sont plus longues que les pétales.

#### 185. LE CRESSON ALÉNOIS ou Nafitor.

NASTURTIUM hortense vulgatius. C. B. P. LEPIDIUM sativum. L. tetradyn. siliculosa.

Fleur, Cruciforme; les pétales ovales, deux fois plus grands que le calice, dont les quatre folioles font ovales, concaves,

Fruit. Silicule ovale, peu échancrée, aplatie,

CL. V.

biloculaire, divifée par une cloifon lancéolée; femences folitaires, ovales, terminées en pointe.

Feuilles. Un peu oblongues, succulentes, à plusieurs découpares, quelquesois lancéolées ou ovales, dentées au sommet; les inférieures pinnées: les seuilles frisées constituent une variété.

Racine. Simple, ligneuse, fusiforme, blanche,

garnie de fibres menues.

Port. Les tiges d'un ou deux pieds, lisses, rondes, solides, rameuses; les sleurs nombreuses, blanches au sommet des tiges.

Lieu. Les jardins. ()

Propriétés. La racine est moins âcre que les feuilles; la plante est détersive, diurétique, emménagogue, incisive, antiscorbutique, sternutatoire.

Usages. De l'herbe on tire pour l'homme une eau ditililée, un fuc; de la semence, une poudre en sarine; J'eau distilisée se donne depuis § j ju-qu'à § iv; extérieurement ses semences & ses seuilles mélées avec du fain -doux, sont utiles contre les ulceres sordides, la teigne, la gale: pour les animaux on donne le su à la dosse de 3 iv, & l'instison à une poignée dans ib j d'eau.

OBERTATIONS. Cette plante, très -uficée dans me cuifines, a éré cultivée depuis long-temps dans nos jardim, quoiqu on ignoris fon pays natal; on l'a, dit-on, nouvelle-ment découver dans quelques lifee du détroit de Misgellan; meilée dans les falades, elle les anime comme l'Elfragon. Sa faveur piquante ell analogue à celle des autres effecte de cette famille, mais moins mordante que dans quelques autres effectes. Ce principe énergique qui la rend affet aditive pour enflammer la peau, se perd par la defficación de l'action du feu; elle eff, comme fes congéneres, anti-forbutique, de elle offic ect avantage quo ne put s'en procurer en tout tenns, y vu son ctonnante facilité à croitre de semences, Un moyen cutieux de commode;

e'est d'envelopper une bouteille d'une couche de coton = cardé, dont les franges trempent dans le gouleau, & de semer sur ce coton la semence de Cresson ; en peu de SECT. IL jours on ne voit plus qu'une forêt de plantules qui couvrent la bouteille.

On peut macher à jeun l'herbe, lorsque les premieres

voies sont surchargées de glaires.

Les semences sont encore plus piquantes que les feuilles; elles nous ont souvent sourni un excellent épipastique. Le genre des Lepidium offre plusieurs especes dont quelquesunes méritent d'être connues.

1.º La grande Passerage, Lepidium latifolium, dont les feuilles sont ovales , lancéolées, entieres , à dents

de scie.

On le trouve dans nos Provinces, il est encore plus âcre que le Cresson alénois; on le regarde comme un diurétique très-actif qui a quelquefois fait rendre des graviers par les urines. Voyez ci-après le tableau 198.

2.º Le Lepidium nudicaule , le petit Cresson à hampes, dont la tige très-simple est sans feuilles, dont les fleurs n'offrent que quatre étamines, & les feuilles sont étroites, pinnatifides, ou profondément dentées.

On le trouve dans nos montagnes du Lyonnois. 3.º Le Lepidium procumbens, le Cresson couché, à

hampes couchées, à feuilles finuées & pinnées; la foliole impaire, plus grande. Dans nos Provinces. Annuelle.

3.º Le Lepidium ruderale, le Cresson des ruines à fleurs fans pétales, à deux étamines, à feuilles de la racine pinnées, dentées; celles de la tige linaires, trèsentieres. Cette espece répand une odeur très-forte; elle est très-commune en Lithuanie, elle est plus rare autour de Lyon. J'ai souvent trouvé les pétales. Le fuc de cette herbe qui est âcre est souvent employé avec fuccès contre les ulceres scorbutiques.

4.º Le Lepidium iberis, le Creffon ibiride, à fleurs à deux étamines, à quatre pétales ; à feuilles inférieures lancéolées, à dents de scie; les supérieures linaires, très-

entieres. Sur les bords des chemins. Lyonnoise.

Ct. V. SECT. II.

## 186. L'HERBE AUX CUILLERS.

COCHLEARIA folio subrotundo. C. B. P. COCHLEARIA officinalis. L. tetrad. filicul.

Fleur. Cruciforme; pétales blancs, plus grands que le calice, les onglets plus courts.

Fruit. Silicule en forme de cœur , bossue , terminée par un filet, biloculaire, ses bords obtus; environ quatre semences rondes dans chaque cavité.

Feuilles. Les radicales arrondies, cordiformes, succulentes, luisantes, portées par de longs pétioles; les caulinaires fesfiles, ovales, oblongues, dentées.

Racine. Droite, napiforme, chevelue.

Port. Les feuilles radicales disposées en rond fur la terre, du milieu desquelles s'élevent plusieurs tiges à la hauteur d'un demi-pied; les fleurs au sommet, en petits bouquets ronds.

Lieu. Les Pyrénées, près de Barege, les bords

de la mer, les jardins.

Propriétés. Les feuilles sont âcres, ameres, piquantes. L'herbe & la semence sont diurétiques par excellence, déterfives, incifives, préférables à tous les antifcorbutiques.

Ulages. L'on se sert de l'herbe & des semences fraîches. De l'herbe on tire une eau simple, un suc, un esprit; on en fait des décoctions, un vin, des infusions; la semence donne une poudre, une farine, une eau distillée. Le suc & l'esprit sont d'excellens gargarifmes antifcorbutiques.

On donne aux animaux le fuc à la dofe de 311, ou l'esprit à la dose de 31 dans un véhicule

convenable.

OBSERVATIONS.

L'a Observation. L'herbe aux cuillers eft très commune dans le Nord, c'est fan contredit le chef de bande des antiforburiques; aussi est-elle la plus communément employée, à ce titre, par les Médecins de nos jours. Les brebis mangent avec avidité le Cochiédria, en deviennent plus grasses, mais leur chair acquiert par-là un

CL. V.

goût défagréable. Cette plante, comme les aurres Cruciformes, perd fes vertus en le deffechant ; ainsi il faut la preserire , ou fraiche ou en conterve; le principe médicamenteux passe dans la diffillation, foit avec l'eau, ou l'esprit-de-vin; c'est avec ce dernier que l'on prépare l'esprit de Cochléaria, très-énergique pour l'odonralgie. On retire auffi de cette plante une huile effentielle , jaunitre , d'abord limpide , s'épaississant en vieislissant; cette huile renferme aussi le principe vif de cette plante : de là on peut conclure que ce principe est miscible avec l'eau . l'esprit-de-vin & l'huile essentielle. L'eau distille de Cochléaria, même très-chargée du principe mobile de cette plante, ne verdit point le firop violat, ni ne cause aucune effervescence avec les acides; d'où l'on conclut aujourd'hui que l'on s'étoit trop pressé d'établir une grande analogie du principe volatil des Cruciformes, avec l'alkali volatil. Si on fait brûler fur le charbon l'huite effentielle de Cochléaria, elle répand une odeur d'efprit fulfureux.

II. OBSERVATION. La troisseme espece de ce genre qui mérite d'erre caractérisse, est le Cochteuria coronopus, la Corne-de-cerf, à tige penchée, à feuilles comme pinnées.

Ses perites fleurs blanches affifes, fes filicules hériffées, la font affez reconnoitre.

Ses feuilles & fes femences ont un goût piquant; elle n'est offt inale que parce que ses cendres entrent dans le fameux Lithortriptique de Mademoiselle Stephens, mais elles ne lui sournillent qu'un alkali végétal non pur.fié.

Cette espece s'étend dans presque toure l'Europe; elle est commune dans la Province du Lyonnois.

きんしんちゃ

Tome II.

CL. V.

## 187. LE GRAND RAIFORT sauvage.

COCHLEARIA folio cubitali. 1. R. H.
COCHLEARIA armoriaca. L. tetrad. filicul.

Fleur. } Caracteres de la précédente.

Feuilles. Les radicales font grandes, lancéolées, crenelées; les caulinaires découpées, fessiles,

Racine. Napiforme, groffe, blanche.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles à la hauteur d'un pied ou deux, droite, ferme, creuse, cannelée; les fleurs au sommet de la tige.

Lieu, Les fosses, les bords des ruisseaux. 24 Propriétés, Les racines ont un goût plus acre & plus brûlant que les feuilles. Les unes & les autres sont antiscorbutiques, cosmétiques, détersives,

emménagogues & très-diurétiques.

Ulugss. On se sert de la racine & de l'herbe fraiche. De la racine on sait des décoctions, des insusons, des tissus, un vin, une eau distillée. De l'herbe & de la racine ensemble, une cau distillée. L'eau distillée de l'une ou de l'aurre, se donne pour l'homme, à la dose de 3 ju dans les potions antiscorbutiques & apéritives. L'eau appliquée extérieurement appaise les douleurs rhumatismales.

On donne aux animaux le suc des seuilles à 3ij, & l'insussion à la dose de poig, j dans its ij d'eau.

OBBENYATIONS. La racine du grand Raifort fauvage est fi âcre, si on la goûte récente, qu'elle brûle & ensamme la langue & l'arrier-bouche; en la coupant, il s'exhale une odeur pénérrante qui fait éternuer & pleurer. On retire par la distillation de cette racine & des feuilles, une eau & une huille ellentielle qui contiennent le prime eau & une huille ellentielle qui contiennent le prime

cipe médicamenteux; on peut adoucir l'acrimonie de la racine en la faitant plus ou moins povillir. Dans le Nord, après une légere décoction, on pile les racines pour en SECT.IL former une pulpe que l'on mange avec le bouilli; cela cause des éructations aux ettomacs foibles. On a quelquefois prescrit avec avantage dans les différentes especes d'hydropisie le suc de Raifort sauvage; c'est un des plus puissans diurétiques; il nous a souvent réussi, donné à une, deux, ou trois onces; ce même suc soulage les goutteux, quelques afthmatiques; il prolonge la vie dans le cas d'hydropisse de poitrine : mais rappelons encore que ce n'est, dans ces maladies graves, qu'un palliatif; elles sont presque toujours mortelles ou incurables.

### 188. LA GRANDE PASSERAGE.

LEPIDIUM latifolium. C. B. P. LEPIDIUM latifolium. L. tetrad. siliculosa.

Fleur. Cruciforme; caracteres du Cresson Alénois n.º 185.

Fruit, Idem. Le péricarpe obtus par ses bords

& non échancré au fommet,

Feuilles, Glabres, ovales ou lancéolées, dentées en maniere de scie, entieres; les caulinaires sessiles, les radicales pétiolées.

Racine. De la groffeur du pouce, napiforme

& blanchatre.

Port. 'Les tiges glabres, très-rameufes, remplies de moelle, & hautes de deux coudées ; les fleurs naissent au sommet des tiges, disposées en plusieurs bouquets axillaires, & portées sur des péduncules très grèles; les feuilles alternes.

Lieu, Les terrains fertiles & ombragés. Lyon-

noise. 24

Propriétés. Toute la plante a une saveur âcre ; elle est apéritive, incitive, emménagogue.

Ulages. On se sert des seuilles, dont on sait des décoctions, des cataplaines ; on la fait infuser sain du vin. La racine & les seuilles fraitses pilées & appliquées appaisent la douleur de la sciatique. On en donne aux animaux la poudre à la dose de 3 s.

# 189. LE TABOURET, Bourse à Passeur.

BURSA pastoris major, folio sinuato. C. B.P.
THLASPI bursa pastoris. L. tetradin. siliculosa.

Fleur. Cruciforme; caracteres des Thlaspis n.º 181

& 182.,

Fruit, Petite filicule triangulaire, s'ouvrant par
Le haut, & repréfentant à peu près une bourfe
divitée en deix loges remplies de femences menues: elle diffire de celle des Thlaspisen ce qu'elle
n'a aucun rebord.

Fruitles. Les radicales découpées en forme d'aile; les caulinaires plus petites, amplevicaules, larges à leur bale, garnies d'orcilles des deux côtés fans déconpures; les fouilles varient finguliérement fuivant la nature du terrain, tantér rondes, tantér longues; entières, découpées, fimples ou ailées.

Racine. Blanche, droite, libreufe, menue. Fort. La tige rameufe varie comme les feuilles; fa plus grande hauteur est d'une coudée; les sleurs blanches pédimeulees naillent au fommet des rameaux.

Lieu. Elle croît par-tout, même pendant l'hiver. Lyonnaife, Lithuanienne. 🕥

Propriétés. Sa racine a une saveur douceatre &

nausceuse; la plante entiere a une saveur un peu âcre.

CL. V. SECT. II.

Usages. On se sert aussi de toure la plante, à l'exception des racines. On en tire une cau distillée qui a peu de vertus, des décoctions, un suc, une poudre; le suc clarité se denne à l'homme, depuis je vi pisqu'à z vi; les seuilles seches & pulvérisées se persession à la dose de 3).

On en donne aux animaux, le suc à la dose de th s; la poudre à la dose de 3 s, & la décoction

à poig. j sur thij d'cau.

OBSERVATIONS. Le Tabouret offre plufieurs variétés, fi on a égard à ses tiges & à ses seuilles. Les seuilles radicales ne font pas toujours comme pinnées; j'en ai trouvés qui les donnoient très-entières, ou simplement dentées. La tige est simple ou rameuse; les filicules, d'ovales deviennent en croissant, triangulaires; les feuilles font souvent hérissées de poils. Le stigmate vu à la loupe, paroit mamelenné; les filamens sont courbés; les antheres grifes. Lorique les deux panneaux en nacelle de la filicule tombent, le pédoncule perte encore quelque temps la cloison qui les separoit; cette cloison est blanche, diaphane. Le Tabouret, quoique peu âcre, fait cependant sentir le gout de sa famille : les Anciens , & même Boerhaave, lui ont attribué des vertus peu conformes à ses principes médicamenteux. Qui peut croire, en effet, qu'elle rafraichit , qu'elle arrête les hémorragies , les diarrhées, les dyffenteries? On l'a ordonné dans ces évacuations qui le plus souvent cessent d'elles-memes; c'est-là fur-tout qu'il faut se desser de l'argument post hoc , ergo propier hoe: telle maladie a cessé après l'administration de tel remede, donc ce remede l'a guérie.



SECT. III.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient un fruit divisé en deux loges par une cloison mitoyenne & parallele aux panneaux du fruit.

## 190. L'ALYSSON VIVACE.

ALYSSON fruticosum incanum. C. B. P. ALYSSUM incanum. L. tetradyn. siliculosa.

LEUR. Cruciforme; les pétales fendus, blancs, plus longs que le calice qui est divisé en quatre folioles obtufes, caduques.

Fruit. Petite silique ronde, aplatic, avec des rebords, biloculaire, divifée par une cloifon elliptique & furmontée d'un filet auffi long que la filique; femences orbiculées, brunes, compri-

mées. Fauilles, Lancéolées, très-entieres, blanchâtres,

rudes. Racine, Pivotante, napiforme, gréle,

Port. La tige ligneuse, d'un pied & demi, droite, ronde, rameuse, blanchatre; les fleurs disposées en corymbe.

Lieu. Les bords des chemins, les terrains secs.

Propriétés, Quelques Auteurs le regardent Usages. } comme apéritif, employé en infufion ou en décoction.

OBSERVATIONS. Le goût de l'Alysson est piquant : on ne s'en sert pas en Médecine, quoique l'analogie lui Ct. V. assure les propriétés de sa famille; il est plus commun SECT. III. dans le Nord que dans nos Provinces méridionales de France.

Les chevres & les moutons mangent cette plante que

les chevaux ne touchent pas.

Nous avons encore, comme especes affez communes : 1.º L'Alvsson bouclier , Alyssam calicinum , à tige herbacce; à feuilles rudes, elliptiques; à calice perfillant; à étamines dentées.

Dans nos terres aréneuses du Lyonnois. Annuel.

2.º L'Alvsson des champs , Alv fum campestre , à rige herbacée; à feuilles rudes, ponctuées; à calice caduque; à filicules plates, rondes.

On trouve deux soies qui, naissant du réceptacle, accompagnent deux des étamines.

Commun sur les bords du Rhône. Annuel.

#### 191. LA GRANDE LUNAIRE ou Bulbonac.

LUNARIA major siliquâ rotundiore. J. B. LUNARIA annua. L. tetradyn. filiculofa.

Fleur. Cruciforme ; pétales obtus , de la longueur du calice, ainsi que les onglets qui les terminent.

Fruit. Silicule très-grande, elliptique, plate, composée de deux membranes fines, transparentes, divifées par une cloison membrancuse, terminée par un filet, contenant des femences brunes, aplaties, en forme de rein, échancrées, avec des rebords membraneux.

Feuilles. Ovales , simples , entieres ; les radicales pétiolées; les caulinaires feffiles, pointues,

dentées en maniere de scie.

Racine, Napiforme,

Ct. v. Porr. Cette plante s'éleve à la hauteur d'un pied & demi, droite, cylindrique; les rameaux au fommet des tiges n'ont que deux ou trois feuilles; les feuilles opposées.

Lieu. L'Allemagne, 24

Propriétés. Les feuilles acres, échauffantes, ameres au goût, la femence encore plus; la racine

détertive, diurétique, emménagogue.

Usages. On se serr de la racine & des seuilles, rarement des semences; on fait de la racine & des seuilles une décoction, & de la semence une poudre.

ÓBERTATATIONS. Quoique, par le pout vil & pénérrant des fruilles. La Lunaire promette des verus analogues nux plus puillanes de cette claffe, elle eft cenendant abandonne dann la pratique journaliere. En grierfa no peut afficre que touses les Cruciformes qui offrent plus ou moins le plusant de la Moutarde, ont plus ou moin le plusant de la Moutarde, ont plus ou moin le plusant de la Moutarde, ont plus ou moin le plusant de la Moutarde, ont plus ou moin le primant de la Moutarde, ont plus ou moin verire générale. Dans un petit nombre d'épécess, ce principevil, volatil, eft rellement masqué par le meux mirrif, qui on le la fire à peine avec le fecous des fens, mais s'il céhappe au gent, J'Odorat le faifir facilement, for-rout it on froille les feuilles entre les doigts.

## 192. LA PETITE LUNAIRE.

LUNARIA leviori folio, filiquâ oblongâ majori. I. R. H. LUNARIA rediviva. L. tetradyn. filiculofa.

Fleur. Comme la précédente; la filicule ovale, Fruit.

Fauilles. Cordiformes, alternes; les supérieures pointues, dentées.

Racine, Napiforme, quelquefois tubéreuse, ou =

fes fibres sont rassemblées en faisceaux.

Port. Elle a tant de reflemblance avec la pré- Sect. IV. cédente, que le Chevalier Linné doute si ce n'est

pas une variété.

Lieu, L'Europe Septentrionale. 24 ou 🗸 Propriétés, On lui accorde les memes vertus qu'à la précédente; on la croit encore vulnéraire. Usages. On se sert de ses seuilles en cataplasme

fur des plaies contufes.

OBSERVATIONS. Dans cette espece, les sleurs répandent une odeur agréable.

#### SECTION IV.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient une silique divisée dans sa longueur en deux loges, par une cloison mitoyenne.

#### 193. LE CHOU POMMÉ BLANC.

BRASSICA capitata alba. C. B. P. BRASSICA oleracea, & capitata. L. tetradyn. filiquofa.

LEUR. Cruciforme; les pétales ovales, ouverts; le calice vert, droit; ses folioles lancéolées, linéaires, creufées en gouttiere ; quatre nectars en forme de glandes, entre les étamines. Fruit. Silique longue, cylindrique, aplatie,

Ct. V. fommet cylindrique furmonte la filique; femences Szer. IV. globulcufes.

Feuilles, Très-grandes, d'un pied, sinuées, sessilles, amplexicaules, à côtes saillantes & relevées.

divisée en deux loges par une cloison, dont le

Racine, Napiforme, blanchatre, qui fort de terre comme une tige cylindrique, charnue.

Port. La tige de trois pieds; les fleurs au sommet; les seuilles alternes.

Lieu. Les jardins potagers.

Propriétés. La racine est d'une saveur acre tirant sur le doux; les seuilles laxatives, incisives, nourrislantes, expectorantes; la semence vermisuge.

Ufages. Des feuilles on fait des cataplasmes, on tire un suc; on emploie les semences en cataplasmes sur les tumeurs froides; plante plus uile dans les cuisnes qu'en Médecine.

DESERVATIONS. Le Chou des jardins, Braffica oleracea de Linné, comprend plusieurs variétés remarquables.

1.º Le Braffica capitata alba, le Chou pommé qui est

décrit dans le Tableau précédent.

2.º Le Brassica alba crispa, le Chou frisé, dont les feuilles chargées de bulles sont frisées, frangées & plus grandes que celles du précédent.

3.º Le Brassica capitata rubra, le Chou pommé rouge, dont les feuilles d'un vert bleu, offrent leurs nervures rouges, violettes.

4.º Le Brassica caulissora, le Choux-seur, dont les seurs avant leur développement, forment des têtes succulentes, enveloppées de seuilles.

5.º Le Brassica italica purpurca, le Brocolis, à seuilles en lyre, d'un pied & demi.

6.º Le Braffica fimbriata, le Chou de Savoie, à feuilles rouges, frangées.
7.º Le Braffica radice napiformi, le Chou-rave, dont

la racine charnue est grosse comme la tete d'un enfant.
Toutes les variétés du Chou que nous avons énoncées,
contiennent, soit dans leurs feuilles ou dans leurs racines,

ou dans leur tige, un principe sucré, muqueux, nutritif. -Cela est démontré par la fermentation spiritueuse & CL. V. acéteuse qu'ils peuvent éprouver à la volonté de l'Artisse, Sect. IV.

Si on fait bouillir les Choux, la premiere eau répand une odeur très-désagréable; si on les abandonne en plein air, entaffes, ils subifient la putrefaction, & repandent une odeur infecte très-dangereuse.

Le Chou conduit à la fermentation acéteuse est un aliment très-usité dans le Nord, d'autant plus précieux que les habitans sont très-enclins au scorbut terrestre. C'est une des meilleures provisions de mer pour préserver les équipages du scorbut marin.

Les Choux nourrissent peu, & se digerent mal par plusieurs personnes dont l'estomac est foible; elles sont alors tourmentées par des fiatuofités très-fétides; ce qui prouve que l'action de la digestion dévelope ce principe

fétide, fourni par la premiere décoction.

Nous préférons comminément, pour panfer les vélicatoires, les feuilles de Choux aux feuilles de Bettes. Le Chou pommé ne forme point de tête dans les

pays tres-leptentrionaux.

Non-seulement les Choux fournissent une nourriture au peuple, mais encore pendant l'hiver ils affurent nne grande ressource aux bestiaux, sur-tout les Choux-raves. Dans le Nord on fait dessecher les Choux-fleurs; par

ce moyen on en mange toute l'année.

Les Choux-crouttes sont des Choux pommés, hachés menus, qui fermentent & deviennent aigres dans les tonneaux, malgré le sel & le Cumin qui les affaisonnent; lorsqu'il est bien préparé, il peut durer sans corruption quatre à cinq ans.

Le Choux de Savoie est plus tendre & plus délicat. Le Choux rouge perd par la décostion une partie de

fon principe colorant.

Le Chou-rave cultivé depuis deux cents ans dans le Nord, n'a été transporté en Angleterre qu'en 1767.

Les meilleurs Choux en ragout, sont les Choux-sleurs & les Brocolis.

CHACHS

CL. V. SECT, IV.

# 194. LE GIROFLIER ou Violier jaune.

## LEUCOIUM luteum vulgare. C. B. P. CHEIRANTHUS cheiri. L. tetradin. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; pétales plus longs que le calice, les onglets de la même grandeur; le calice divifé en quatre folioles lancéolées, concaves, paralleles, caduques, dont deux bossues à la basce.

Fruit. Silique longue, aplatie, composée de deux lames appliquées sur les bords d'une cloison mitoyenne; semences rangées alternativement, ovales, comprimées.

Feuilles. Lancéolées, aiguës, glabres, fessiles. Racine, Pivotante, peu fibreuse, blanche.

Port. La tige de deux pieds, presque ligneuse, droite, rameuse; les rameaux presque égaux; à mesure que les sleurs se développent, les tiges s'alongent; feuilles alternes.

Lieu. Les rochers, les vieux murs. Lyonnoise. 24 Propriétés. Les fleurs ont une odeur agréable, le goût un peu amer; elles sont détersives, anodines, diurétiques, céphaliques, antispasmodiques

& incilives.

Usages. On emploie souvent les sleurs, rarement l'herbe, les feuilles & les semences; on en sit des insusons, une conserve très-utitée, une huile par infusion, de peu d'usage; on s'en ser pour appaiser les douleurs rhumatismales.

On donne aux animaux la poudre des fleurs

à la dose de 5 ij.

OUSERFATIONS. Suivant Linné, on trouve de chaque côté du germe une petite dent glanduleuse; je ne l'ai observé que dans quelques especes de ce genre, Cette espece de

Giroflier nous offre plufieurs variétés; celui à grandes fleurs, à feuilles dentées; la Girarde, à fleurs pleines, Ct. V. tres-odorantes. Dans toutes, le principe aromatique se SECT. IV. perd par la deflication. On peut le conserver par la distillation. Quelques observations assurent à la poudre des feuilles & à leur infusion, une efficacité marquée dans la chlorose avec suppression des regles, dans l'anorexie: les feuilles & les semences sont aussi pénétrantes que

Le genre des Girofliers nous offre encore quelques

celles des autres Cruciformes. especes qui méritent d'etre désignées.

1.º Le Cheiranthus incanus, le Giroffier blanc, à feuilles lancéolées très entieres, obtufes, blanches, à filiques comprimées & comme tronquées au foinmet, à tige ligneuse.

Originaire d'Espagne, cultivé dans nos jardins; sa sleur aromatique est blanche ou rouge; ses pétales entiers; ses seuilles & ses semences ont le piquant des Cruciformes. Ces deux especes sont négligées, quoique la faveur & l'odeur leur assurent des propriétés aussi réelles que celles des autres Cruciferes.

2.º Le Cheiranthus fenestralis, le Giroslier-choux . à feuilles blanches, entaffées comme celles du Choux pommé, recourbées, ondulées; il offre la lleur & le fruit du précédent ; peut-etre n'est-il qu'une variété. On ignore fon pays natil; on commence à le cultiver dans rous les jardins ; la fingularité de son port l'a fait rechercher des curienx.

3.º Le Cheirarchus ervsimoides, le Girofier-vélard, à tige droite, très-fimple; à feuilles lanccolées, dentées; à filiques à quatre pans.

Nous l'avons trouvé en Lithuanie & en Dauphiné. Ses fleurs fort perites, jaunes; il rellemble beaucoup à l'Eryfimum cheirantoides.



CL. V.

## 195. L'ALLIAIRE.

HESPERIS allium redolens. I. R. H. ERYSIMUM alliaria. L. tetradin. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; pétales oblongs, obtus à la pointe; les onglets de la longaeur du calice, dont les folioles font alongées, colorées; deux nectars en forme de glandes entre les filets des étamines; corolle blanche.

Fruit. Silique longue, linéaire, à quatre côtés, bivalve, biloculaire; semences petites, obrondes. Feuilles. Cordisormes, pétiolées, dentées, quel-

quefois réniformes, au bas de la tige.

Racine. Napiforme.

Port. La tige s'éleve à deux pieds, cylindrique, un peu velue vers le bas, litle dans le hant; les fleurs foutenues par de courts péduncules au fommet des tiges; feuilles alternes.

Lieu. Les haies, les prés. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 24

Propriétés. La plante est amere au goût, d'une odeur d'ail, diurétique, incisive, carminative, expectorante.

Usages. On ne se fert que de l'herbe, & trop rarement; on en suit des décoctions, des cata-

plasmes.

Oasswartnors. L'Alliaire est une de ces plantes négligées par les Médecins modernes; cependant quelques coleivations fréciales assurent la proprieté d'arreter les progrès de la gangrene, s seit son suc, soit les seuilles constités; cette piante perd son odeur s'été vertus par la déflication. On retire par la distillation une huile effentielle mélée avec le principe aromatique. La naure se plie fi peu à nos méthodes, qu'elle a accordé cette odeur d'ail au Scordium qui el l'abié, à notre Alliaire qui est extrates s'e au gente des Auls.

## 196. LA JULIANE OU JULIENE.

CL. V.

HESPERIS matronalis. L. tetrad

HESPERIS matronalis. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; les pétales oblongs, terminés par des onglets de la longueur du calice dont les folioles sont linéaires, excepté deux qui sont renssées.

Fruit, Silique longue, strice, séparée par une cloison membraneuse de la longueur des battans; les semences ovales, aplaties, rousses.

Feuilles. Ovales, lancéolées, à légeres dentelures, avec de courts pétioles.

Racine. Petite, napiforme, blanche.

Port. Les tiges de deux pieds, rondes, velues, remplies de moelle, droites, fimples ou rameules; les rameaux avillaires; au fommet naislent les fleurs portées par de longs péduncules; feuilles alternes.

Lieu. Elle vient d'Italie, cultivée dans les jardins. d'

Propriétés. Les fleurs ont une odeur suave, les feuilles un goût àcre, toute la plante un goût piquant; elle elt diurétique, sudorisque, incline, expectorante.

Usages. On se sert de l'herbe & de la semence; malgre les vertus qu'on lui suppose, on a abandonné son usage en Médecine; on l'emploie à décorer les jardins.

OBSERVATIONS. Le caractere effentiel des Julieres renferme des pétales obliquement fiéchis; une glande entre les étamines les plus courtes, un fligmate fourchu à la bale, dont les pointes fe rapprochent. CL. V.

## 197. LE CRESSON DES PRÉS.

CARDAMINE pratensis magno flore purpurascente. I. R. H.

CARDAMINE pratensis. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; les onglets des pétales droits & deux fois plus longs que le calice dont les folioles font ovales, alongées & tombent; corolle perpurine.

Fruit. Silique longue, cylindrique, aplatie; fes valvules clattiques fe replient en murillant &

lancent des semences obrondes.

Feuilles. Ailées; les folioles ovales; les folioles radicales orbiculaires; les caulinaires lancéolées.

Rucine, Menue, napiforme.

Port. La tige de demi-pied; les fleurs disposées en grappes; feuilles alternes.

Lieu. Les pàturages humides. Lyonnoise, Li-

thuanienne, 26

Propriétés. Goût âcre & piquant; les mêmes vertus que le Crellon Alénois n.º 185. On croit les

fleurs antiépileptiques.

Ufages, On en fait prendre le fue aux animaux.

à la dofe de 3 iv.

I." Ouder/Ation. Ajoutez à cette espece commune, 1.º Le Cardamine impatiens, la Cardamine las pétales, à feuilles deuties ailles, à foitoles deuties ou finuées. Les pétales comment à promptement, que la plupart des Poanniles (van nonnule Apétale; mais fi on diffeque

les fleurs avant leur chanquissement, on trouvera les pétales. Lyomoite, Lithuanienne.

2. Le Cardamine hisfata, la Cardamine velue, à tize velue, à feuilles ailles, à folioles arrondles.

T

nous en avons cependant trouvé six. Lyonnoise, Lithuanienne. 3.º Le Cardamine amara, la Cardamine amere, à

Le plus souvent les sleurs n'offrent que quatre étamines ; 🕿 SECKLIV.

feuilles ailées, à folioles anguleuses.

Des aisselles naissent des racines.

La figure des folioles n'est pas constante, on en trouve d'anguleuses, d'arrondies, d'alongées, de dentées.

La fleur est blanche ou pourpre, cu rose; on ne trouve pas toujours les racines aux aisselles des feuilles; la tige est le plus souvent couchée. Cette plante, comme les précédentes de ce genre , aime les prés humides. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles sont vraiment ameres, mais leur amertume n'est point désagréable.

II. OBSERVATION. On peut rapprocher des plantes ci-dessus décrites, deux genres omis dans les Démonstrations élémentaires. 1.º L'Arabis thaliana L., Burfæ pastoris similis

filiquofa major C. B., à tiges d'un pied, presque rues; à feuilles radicales, nombreuses, couchées par terre, oyales, lancéolées, dentées, hérissées; celles de la tige lancéolées, lisses, peu nombreuses; à fleurs blanches, petites; à siliques esblées, courbées, s'écartant de la tige.

Quelquefois la tige s'éleve à peine à fix pouces.

Lyonnoife, Lithuanienne.

2.º L'Arabis turrita , la Tourette , à tige simple , à feuilles embrassant la tige, lancéolées, dentées, lisses; à filiques courbes, aplaties, linaires, pendantes d'un feul cóté.

Les feuilles radicales ovales, oblongues, épaisses, blanches; les fleurs pailles. Dans les montagnes du Bugey.

3.º La Turritis glabra, à tige droite, d'un pied & demi; à feuilles radicales, dentées, hérissées; celles de la tige très-entieres, l'embrassant, lisses; à siliques trèslongues, anguleuses, droites. C'est le Braffica sylvestris foliis circa radicem cicho-

raccis C. B.; les fleurs petites, blanches. Lyonnoise.

4.º Turritis hirfura, à feuilles radicales formant la rofe, ovales, obtufes ; ceiles de la tige embraffant la tige, toutes hériffées.

Tome II.

La tige d'un demi-pied ; les fleurs blanches, petites ; les filiques linaires, collées d'abord contre la tige, s'en SECT. IV. féparant lorsqu'elles sont mures. Lyonnoise.

## 198. LA ROQUETTE DE MER.

CAKILE maritima ampliore folio. T. COT. inft.

BUNIAS cakile. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur, Cruciforme; les onglets des pétales sont un peu plus longs que le calice; les pétales ovales. Fruit. Silique irréguliere, ovale, oblongue, à quatre faces, avec un ou deux angles pointus;

sous les angles sont logées des semences obrondes; quelques filiques tétragones, dentées à leur base. Feuilles. Simples, pétiolées vers la racine, suc-

culentes, linéaires, ailées, dentelées; les caulinaires fessiles; quelques-unes en fer de pique. Racine. Napiforme.

Port. La tige de deux pieds, herbacée, cylindrique, rameufe; les fleurs au fommet; les feuilles alternes.

Lieu, Les bords de la mer. ()

Propriétés. Saveur âcre; vertu incisive & antiscorbutique.

Ulages. On ne se sert que des seuilles. On en donne aux animaux la décoction à la dofe de poig, ii fur th ii d'eau.

OBSERVATIONS. Lorfque les filiques tombent, elles laissent leur base qui est fourchue. Dans cette espece les feuilles sont quelquefois simplement dentées, plus ou moins larges. Ramenez à ce genre la Masse à Bedeau, le Bunias erucago du tableau 213.

### 199. LA DENTAIRE.

CL. V. SECT. IV.

DENTARIA heptaphyllos, baccifera. C. B. P. DENTARIA pentaphyllos, L. tetrad. filiquofa.

Fleur. Cruciforme; les pétales obtus, obronds, à peine échancrés; onglets de la longueur du calice dont les folioles (ont oblongues, obtufes & tombent; corolle purpurine.

Fruit. Silique longue, cylindrique, biloculaire, bivalve; la cloison plus longue que les battans; semences ovales.

temences ovales

Feuilles. Pétiolées, les supérieures digitées; leurs folioles, au nombre de cinq ou de sept, simples, entieres, dentées, lancéolées, aiguës.

Racine. Noueuse, couverte d'écailles tuilées,

de la groffeur du pouce.

Port. Tige simple, de la hauteur de deux ou trois pieds, terminée par des sleurs disposées en grappes; seuilles alternes.

Lieu. Les Alpes, les montagnes du Bugey. 24 Propriétés. La plante a une odeur à peu près femblable à celle de la Roquette; elle est vulnéraire, déterfive.

Usages. On s'en sert rarement; on n'emploie

que la racine.

Onservations. Les valvules de la filique se roulent en spirale après la maturité; le stigmate est échancré; le nombre des folioles varie de cinq à sept : une variété les offre rudes.

La Dentaire bulbeuse, Dentaria bulbifera, est dissinguée e de la précédente par ses seuilles instrieures, ailées, & par ses seuilles supérieures, très-simples, à dents de seie.

Dans les aisselles des seuilles se trouvent des bulbes succulentes qui, détachées de la plante, servent à sa propagation; le plus souvent les semences avortent. Plus commune en Allemagne qu'en France.

La Dentaire à neuf feuillets, Dentaria enneaphyllos, dont toutes les feuilles sont digitées, à trois pétioles SECT. IV. partiels, produifant chacun trois feuilles ou deux fois ternées.

Nous l'avons trouvée dans les montagnes des Pyrénées; cette espece, & cent autres très-rares, nous rappellent, en les voyant, un de nos plus agréables voyages.

## 200. L'HERBE DE SAINTE-BARBE.

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. I. R. H.

ERYSIMUM barbarea. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur, 7 Caracteres de l'Alliaire n.º 195; corolle Fruit. } jaune; pétales plus longs que le calice. Feuilles. En forme de lyre, arrondies au sommet, glabres; les inférieures presque sessiles, les supérieures embrassant la tige à moitié; toutes varient dans leurs découpures,

Racine. Napitorme, oblongue, blanche.

Fort. Les tiges droites, d'un pied & demi, angulcufes, herbacces, fermes, moelleufes, rameufes, cylindriques; les fleurs au fommet; les feuilles alternes,

Lieu. Les bords des ruitleaux, les prés, Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. La racine plus âcre que les feuilles, détertive, vulnéraire, antifcorbutique; la femence apéritive.

Usages. On emploie pour l'homme les feuilles en tifane ou en infulion, en maniere de Thé; en fait infuser dans du vin blanc les semences concassées , à la dose de gr. v ; son suc sert pour déterger, deflicher les vieux ulceres; la plante légérement pilée & macérée dans l'huile d'olive . donne un baume excellent pour les bleffures.

On donne aux animaux les femences infufées dans du vinaigre, à la dofe de 3j fur vinaigre 3 v. Ct. V. Sect. IV.

OSERVATIONS. L'odeur des feuilles analogue à celle du Chou; la faveur du Creffon, un peu amere, âcre; fi on les miche, elles laiffent für la langue & au fond de la bouche, une fenfation de chaleur. Dans le Nord on la mange en falade, même en hiver, vu que fes feuilles persilient vertes fous la neige. C'est un bon antifeorbutique. Elle est d'autant plus précieuse qu'on peut fe la procurer méme pendant les plus grands froids.

En lifant les Synonymes de Linné & de Tournefort, on les reouve fouvent différens, quant au nom générique on en fera moins furpris, lorsqu'on faura que ces deux hommes célebres ont fouvent pris pour caractère générique, les attribus de différentes parties de la génération,

#### 201, LE CRESSON DE FONTAINE.

SISYMBRIUM palustre repens, nasturiii folio. I. R. H.
SISYMBRIUM sylvestre. L. tetrad. siliquosa.

Fleur, Cruciforme; pétales oblongs, très-ouverts, plus longs que le calice, les onglets très-petits.

Fruit, Silique alongée, recourbée, cylindrique, biloculaire, bivalve; femences arrondies, menues, rougeâtres.

Feuilles, Ailées avec une impaire; les folioles lancéolées, dentées,

Racine, Napiforme & fibreule.

Port. Plutieurs tiges longues d'un pied, herbaces, treufes, cannelées, lifles, rameufes, rampantes; les fleurs au fommet des tiges; aucuns fupports.

Lieu. Les fontaines , les fosses , les ruisseaux,

Lyonnoife, Lithuanienne. 7

Propriétés. Toute la plante a un goût piquant; ct. v. elle est diurétique, antiscorbutique; intérieure-

SECT. IV. ment apéritive & déterfive.

Usages, L'herbe est souvent employée, & trèsutilement; on en tire le suc, une eau distillée; on en sait des décoctions, un vin, un esprit vineux & urineux; celui-ci se donne pour l'homme, depuis une cuillerée jusqu'à deux dans sb, i de petitlait, contre les assections scorbutiques. L'extrait se present à la dose de gr. ij; l'eau distillée depuis § ip susqu'à 3 viij dans les potions & juleps antiscorbutiques; les feuilles légérement bouillies dansdu lait sont un très-bon estre contre certaines affections de poitrine, comme l'althme.

On donne aux animaux le suc de Cresson, à la dose de  $\frac{\pi}{5}$  vi, & les insusions ou macérations dans du vinaigre, à la dose d'une poignée, sur

th & fur cette liqueur.

N.ª Le Cresson D'EAU, Sisymbrium nasturtium L., ne distère de celui-ci que par ses solioles arrondies en sorme de cœur; ses vertus sont les mêmes. Lyonnosse, Lithuanienne.

OBERTATIONS, Les deux ospeces de Cresson de sontaine donnent dans la distillation une huile essenielle particuliere, & làche leur principe aromatique volatil trèspénétrant; on doure beaucoup aujourd'hui de leur analogie avec l'alkait volatil. Quelques expériences semilent plutoi indiquer que ce piquant du Cresson fontaines est du à un acide huileux; ce qui leveroit a contradiction des antiscorbutiques chauds & acides, Quoi qu'il en soit, l'usage de ces plantes en falade, ou leur soit publiques phuseus phuseus phuseus plus en soit softructions; pluseurs phuseus phuseus phuseus obstructions; pluseurs phuseus phuseus phuseus mangeant ces Cressons, Si on les sast cuire, leur principe médicamenteux se perd en grande partie.

Le Cresson amphibie, Sifymbrium amphibium de Linné se rapproche des précédentes; on l'en distingue par sa silique plus courte, ovale; par ses seuilles pinnatifides, dentées.

Cette espece comprend trois variétés tranchantes; le marécageux, Palustre, à seuilles comme ailées; l'aquatique, Aquaticum, à seuilles entieres, dentées; le ter-

Pane la premier les périles divertes.

Dans le premier, les pétales sont plus longs que le calice; dans les autres, plus courts; ce qui a déterminé Haller à en faire deux especes.

## 202. LE TALICTRON

des Boutiques.

SISYMBRIUM annuum, absinthii minoris folio. I. R. H.

Sısımbrıum fophia. L. tetradyn, filiquofa.

Flur. Caracteres de la précédente; pétales Fruit. I très-petits, plus courts que le calice. Faulles. Surcomposters, plusieurs fois ailées, découpées finement, blanchatres, couvertes d'un duvet très-fin, initiant celles de la petite Ablinthe,

Racine. Napiforme, longue, ligneuse, fibreuse, blanche.

Port. Tige d'un pied ou deux, ronde, dure, un peu velue; les fleurs jaunes en grand nombre au fommet des rameaux; les péduncules minces & très-longs; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes, le bord des chemins, les vieux murs. Lyonnoife, Lithuanienne. 🕥

Propriétés. L'herbe & la femence font un peu astringentes & âcres au goût; elles font vulnéraires, détersives, astringentes, vermituges & sébrifuges.

Ulages. On se sert très s'ouvent de l'herbe & de la femence; on en fait des cataplasmes, des infusions, des décoctions, un extrait; on en tire un suc, & de la semence une poudre qui se donne à la dose de 51.

T.iv

On s'en sert encore avec succès contre les crachemens de fang; on emploie extérieure-SECT. IV. ment toute la plante pilée & appliquée sur les bleffures.

On donne aux animaux la semence du Talictron en poudre, à la dose de 3 6.

OBSERVATIONS. Autant le Sophia est rare dans nos Provinces, autant il est commun en Lithuanie; sa semence est très-âcre; la plante répand au loin une odeur désagréable. Ceux qui savent que la nature guérit seule les plaies, ont aujourd'hui peu de foi à sa vertu vulnéraire; mais son suc ranime évidemment les ulceres cacoethiques. Les semences ont réussi dans les retentions d'urine causées par des matieres glaireutes. On les a aussi ordonnées avec succès dans les seurs blanches.

Les infectes attaquent quelquefois les fommités fleuries de cette plante, de maniere à faire extravaser la seve, & ne former de tout le thyrse qu'une masse informe. Ajoutons

encore quelques especes de Sifymbrium de nos Provinces. 1.º Le S: symbrium tenuitolium, la Roquette fauvage. dont les feuilles inférieures sont très-découpées, à feuillets

étroits; les supérieures entieres. Lyonnoité.

2.º Le Sifymbrium supinum, à tige hérissée, couchée; à filiques folitaires, affifes aux aisselles des feuilles qui font dentées, finuées. Cette espece est bien dessinée, & amplement décrite dans les Mémoires de l'Académie. 1724, par Ifnard, qui la nomma Eruca fupina alba, filiqua fingulari è foliorum alis erumpente, fleurs blanches. Lyonnoise.

3.º Le Sifymbrium monenfe, à hampe lisse; à feuilles pinnées, dentées, un peu velues; à pétales jaunes,

entiers. Lyonnoise.

4.º Le Sisymbrium arenosum, à tige hérissée de poils ; plusieurs feuilles radicales, lyrées, lancéolées, hérissées, formant une rose; celles de la tige, rares, lancéolées, dentées; fleurs blanches, violettes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Nous ramenons à cette espece une variété Lithuznienne, à feuilles rougeatres, finiplement dentées; à tige de quatre pouces; à pétales pourpres.

4.º Le Sifymbrium Irio , à tige lisse , de deux pieds; à feuilles lyrées, pinnatifides; le lobe terminant très-grand; à siliques redressées. Lyonnoise, Lithuanienne.

SECT. IV.

## 203. LA ROQUETTE des jardins.

ERUCA latifolia alba, fativa Dioscoridis.

BRASSICA eruca. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; pétales, ovales, planes, ouverts, diminuant vers les onglets qui ont la longueur du calice rougeatre, dont les découpures font linéaires, lancéolées, rougeatres, presque réunies,

Fruit. Silique lisse, longue, presque cylindrique, mais comprimée de chaque côté; les battans plus courts que la cloison bivalve, biloculaire, surmontée d'un style ensiforme ; semences globuleufes, d'un rouge jaune.

Feuilles. En forme de lyre, glabres, presque ailées. Racine Fusiforme, blanche, ligneuse, menue.

Port. Les tiges de deux ou trois pieds, velues; les fleurs au fommet.

Lieu, Les champs, les jardins, ()

Propriétés. La racine a une faveur âcre, ainsi que les feuilles; l'odeur de cette plante est forte; elle est aphrodisiaque, diurctique, stomachique, antifcorbutique & déterfive.

Usages. L'herbe & les semences sont souvent employées; de l'herbe, on fait des décoctions; de la semence, une poudre; la semence machée

provoque la falive.

On donne aux animaux cette plante en substance, à la dose de poig. ij chaque jour, ou le fuc, à la dose de 3 iv.

CL. V. SECT. IV. OBSERFATIONS. L'odeur de la Roquette est particuliere, désignéable; ses semenes sont acres. Cette plante funt un alkaisomement pour les salades; sa vertu aphrodisiaque est à peu-pres chimérique. On peut avec les semences préparer un rubésant affez énergique.

## 204. LA MOUTARDE, SÈNEVÉ.

SINAPIS rapi folio. 1. R. H. SINAPIS nigra. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; les pétales presque ovales, planes, ouverts; les onglets droits, linéaires, à peine de la longueur du calice très-ouvert, dont les découpures tombent.

Fruit. Silique glabre, tétragone, oblongue, charnue par le bas, raboteufe, biloculaire, bivalve;

femences globuleuses, brunes.

Feuilles. A peu près semblables à celles de la Rave, lyrées, mais plus petites & plus rudes, sessibles. Racine. Napisorme, ligneuse, fibreuse.

Port. Tige de la hauteur de trois pieds, moelleuse, velue, rameuse; les sleurs pédunculées au sommet; les seuilles alternes.

Lieu. Les bords de la mer, les terrains pierreux;

on la cultive dans nos jardins, ()

Propriétés. Toute la plante est d'un goût exceftement àcre; elle a peu d'odeur; elle est sternatatoire, sialogogue, diurctique, vésicatoire, puissamment déterlive, diaphorétique, antiscorbutique.

Usages. On ne se ser communément que de la semence, soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur, dans le premier cas, on la fait infuser dans du vin blanc; dans le second, elle sert màchée, prise en poudre par le nez, appliquée en cataplasme; on tire de la semence une huile par ex-

### Cruciformes.

pression, qui convient dans la paralysie & les = rhumatismes; on l'applique aussi sur les tumeurs CL.V. indolentes, pour les réfoudre.

OBSERVATIONS. On trouve fous ce genre la Moutarde des champs, Sinapis arversis L., Rapistrum flore luteo C. B., qui se reconnoit aiscment par ses siliques liffes, renflées par plusieurs étranglemens, anguleuses, terminées par un bec tranchant, plus court que la filique. Lyonnoise, Lithuanienne.

### 205. LA MOUTARDE BLANCHE.

SINAPIS apii folio. C. B. P. SINAPIS alba. L. tetradyn. siliquosa.

Fleur. En croix comme dans la précédente.

Fruit. Silique velue, dont l'extrémité est alongée & courbée comme un bec; semences quelguefois blanches.

Feuilles. Découpées, garnies de poils, sessiles.

Racine. Comme dans la précédente.

Port. La tige de la hauteur de deux pieds, velue , rameule , cylindrique ; les fleurs au fommet , portées sur des péduncules de même que la précédente; feuilles alternes.

Lieu. Dans les blés, dans les prés. O Propriétés. Les mêmes que la précédente, dans un moindre degré. Ufages.

OBSERVATIONS. Les semences de Moutarde sont cailler le lait; elles donnent par la distillation une huile éthérée, très-acre, plus pefante que l'eau. On peut extraire par expression une autre huile douce & insipide; le principe acre, & Phuile éthérée, sont principalement nidulés dans. l'écorce. On doute aujourd'hui de la nature alkaline de la Moutarde.

Si on veut l'avoir forte pour la table, il ne faut pas la faire bouillir; en la mélant avec du vin cuit, on a Ct. V. is

un affaisonnement très - agréable ; la Moutarde prise intérieurement comme affaisonnement, facilite la digestion. On a prétendu qu'à haute dose elle arrêtoit les fievres

intermitientes, Nois avois vu réulfir ce moyen en faifant avaler toutes les heures une cuillerée à café de Moutarde, les jours vides d'accès. On a depuis quelque temps vanté la Moutarde pour guérir la goutre; plufieurs goutteux de notre connoilfance n'ont éprouvé aucun foulagement, même en avalant de grandes dofes de Mou-

zarde.

Quant à son usage extérieur, plusieurs Praticiens préferent les sinapismes aux vésicatoires , vu qu'ils se sont affurés que la Moutarde agit plus efficacement & plus promptement, & n'a point le grand inconvénient d'enflammer les voies urinaires, comme les vésicatoires. Nous nous sommes affurés, d'après Rosensten, que les sinapilmes offrent un moyen efficace de diminuer l'irruption de la petite vérole, lorsqu'elle est trop abondante à la tere; il faut alors les appliquer sur les jambes ou sur la face interne des cuisses. Si on laisse trop long-temps agir la Mourarde, elle cause des ulceres très-longs à guérir; ce qui est pourrant avantageux pour les varioles confluentes des adultes; cela prévient les dépôts internes & externes. Mêmes avantages des finapifmes dans les péripneumonies. pour rétablir l'expectoration ; alors il faut les appliquer fur la poitrine. Dans l'angine , un petit sinapisme en collier, en faifant bourfonfler l'extérieur, diminue l'étranglement & la difficulté d'avaler.

## 206. LE VÉLAR OU TORTELLE.

ERYSIMUM vulgare. C. B. P. ERYSIMUM officinale. L. tetradyn, filiquofa.

Fleur. Cruciforme; pétales oblongs, obtus à leur fommet; les ongiets droits, de la longueur du calice, dont les folioles font ovales, oblongues, colorées & tombent.

Fruit. Silique linéaire, étroite, tétragone, strice, biloculaire, bivalve, fessile, un peu veloutée, CL. V.
appliquée contre la tige; semences petites, obrondes. SECT. IV.

Feuilles, Le plus communément en forme de lyre, terminées en pointe, un peu velues.

Racine. Cylindrique, tortucufe, fibreufe, blanche, ligneufe.

Port. Les tiges d'un pied & demi, cylindriques, fermes , rudes & branchues; les fleurs jaunes font . ainsi que les tiliques, disposces en longs épis le long des rameaux; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes & fees. (1)

Propriétés. Les racines font âcres & les femences piquantes; la plante est expectorante, incifive,

antifcorbutique, diurétique.

Usages. L'herbe est souvent employée, rarement les semences; de l'herbe, on fait des décoctions, un firep, dont la dose pour l'homme, est do Z i dans les décoctions pectorales; la femence fe donne à la dose de 3 j; cette plante appliquée extérieurement, est utile pour le cancer qui n'est pas ulcéré.

On en donne aux animaux, le suc'à la dose de 3 iv, & les décoctions à poig. j dans fb j d'ean.

OBSERVATIONS. Le Vélar a peu d'odeur ; sa saveur est un peu acre, analogue à celle du Creffon; les femences ione presque aussi acres que celles de la Moutarde; autsi peut-on les employer comme véficant. L'infusion des semences dans l'oximel fimple, est très-utile pour abréger l'enrouement causé par une transpiration supprimée; on peut en étendre l'usage dans les rhumes, l'asthme catarral, & meme dans quelques especes de phihisie commençante causées par des engorgemens lymphatiques.

On trouve affez généralement dans toute l'Europe : 1.º L'Eryfimum cheirantoides, à feuilles lancéolées,

très-entieres; à filiques s'écartant de la tige.

Il reflemble beaucoup au Cheiranthus eryfimoides; mais il offre des fleurs pius petites. Lyongoile, Lithuagienne.

c.. v. dentées. Lyonoile , Lithuanienne. C'est le Leucoium Sect. V. luceum fylvestre hieracifolium C. B. II a les feuilles de l'Hiéracium, & les steurs du Violler jaune.

#### 207. LARAVE.

RAPA sativa oblonga seu sæmina. C. B. P. BRASSICA rapa. L. tetradin. siliquosa.

Fleur. Cruciforme; caracteres de la Roquette, n.º 203.

Fruit. Silique furmontée d'un style en forme de corne fongueuse; les semences arrondies.

Feuilles. Les radicales profondément découpées, étendues fur la terre; les caulinaires fémi-

amplexicaules, terminées en pointe. Racine. Grosse, charnue.

Port. La racine monte en tige, au milieu des feuilles, à la hauteur de deux pieds; les fleurs au fommet; les feuilles alternes.

Lieu, Naturelle dans les champs d'Italie & de

Flandres; on la feme dans nos climats.

Propriétés. Racine douce, piquante au goût; elle est aphroditiaque, diurétique, antiscorbutique.

Usages. On se sert de la racine & des semences; de la racine, on stat des décoctions, des soupes, un sirop; avec les semences, une buile exprimée. On emploie la racine en cataplasme, contre les nulceres; on la donne aux personnes attaquées de la phthise.

Elle fert pendant l'hiver à la nourriture des

bœufs & des vaches.
On peut en faire prendre aux animaux les dé-

coctions en boitlons ordinaires.

Observations. Cette espece de Chou, suivant Linné qui n'a eu égard, pour constituer ses genres, qu'aux

parties de la fructification, offre quelques variétés par sa . racine qui est, ou ronde, ou alongée; le sommet en est communément violet , ridé ; une partie «de la racine SECT. IVE s'éleve au-dessus du niveau du terrain.

Les Raves, avant leur maturité, & dans le Nord, font acres; dans les Provinces Méridionales, elles font affez douces; l'écorce seule est un peu amere.

Le principe nutritif est plutôt saccharin que gélatineux; car les Raves fournissent une très-petite quantité d'amidon ou de gelée; la Rave est béchique. Sa décoction & son firop diffipent, ou plutôt abregent les rhumes; car la nature seule les guérit. Le suc de la Rave, adouci avec le miel, & employé en gargarisme, appaise la douleur des aphtes de la bouche; la pulpe de Rave est résolutive ou émolliente dans les phlegmons. La Rave sournit aux personnes robustes une allez bonne nourriture: avec les Truffes ou Pommes-de-terre, c'est la ressource des paysans; mais nous avons observé que les gens de Lettres . & autres personnes affoiblies, digerent disticilement les Raves, qu'elles leur causent des coliques venteuses. La Rave est pendant l'hiver un bon aliment pour les moutons & les vaches; mais on s'est apperçu qu'elle altere le goût de leur chair. Il ne faut pas croire que la décoction enleve aux Raves tout le principe des Cruciferes; les éruétations de ceux qui les digerent avec peine, prouvent le

#### 208. LE NAVET.

NAPUS sativa , radice albâ. C. B. P. BRASSICA napus. L. tetradyn. siliquosa.

contraire.

Fleur. > Caracteres de la Roquette & de la Fruit. } Rave, n.º 203 & 207.

Feuilles, Les radicales en forme de lyre; celles de la tige cordiformes, pointues, femi-amplexicaules.

Racine, Fussorme, montant en tige,

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied &

demi, liste, jetant des rameaux axillaires, garnis Ct. v. d'une ou deux feuilles; les sleurs naissent au somster. IV- met, en épis làches & pendans.

Lieu. Les bords sablonneux des côtes d'Angle-

terre, nos jardins. o

Proprietés. La racine est d'une saveur dou-

ceatre, incifive, diurétique.

Ufuges. On se sert de la racine & des semences; de la racine on siat des décodions, des soupes, des bouillons, un sirop, des cataplasmes, & on en tire le suc; de la temence on obtient une huile exprimée qui ne sert qu'aux ufages mécaniques & à brûler. On l'emploie pour les animaux comme la rave.

OBSERVATIONS, Les femences de Navet qui sont rondes, brunes, donnent une grande quantité d'huille par expression, propre à briller pour les lampes, & que les Peintres recherchent comme plus destrauive. Si on seme les Navets un peu dru , on a de plus petites racines, mais plus délicates. D'ailleurs ces racines ont les memes propriécés que les Raves, Le suc de Navet a réusti dans le forbut.

N'oublions pas deux autres especes du genre des

Braffica.

1.º Le Braffica campeffris L., le Chou champérre, dont la racine & les tiges font réunes, efficies; les téuilles de la tige en œuv afifiées, embraffant la tige, liffées; les radicales lytères, un peu hériffées; la fleur jaune. Lyonnoife, Lithuanienne. Ce Chou fournit une abondante nourriture aux Chevres, aux moutons & aux vaches; il fe contente des plus mauvait terrains. On commence à cultiver une variée de cette effece, Gous le nom de Colfair.

2.º Le Braffica erucaffrum, à tige hériffee; à feuilles éécoupées protondément, comme pinnées; à figmens dentés; à liques terminées par un flyle aplat, pointu; fleurs jaunes, grandes; c'elt l'Eruca fylvafiris maior Latea caule afpero C. B. Lyonnoife, Lithuarienne. Les tiges sont droites ou couchees; la figure des feuilies et le liques des froites et affects.

affez incertaine.

#### 209. LE RAIFORT OU RADIX.

RAPHANUS major orbicularis vel rotundus.

RAPHANUS fativus. L. tetradyn. filiquofa.

Fleur. Cruciforme; pétales en forme de cour, ouverts, diminuant vers les onglets, un peu plus longs que le calice; les folioles du calice oblongues, paralleles, rendées à leur base.

Fruit. Silique faite en corne, raboteule, comme articulée, épaide, spongieuse, biloculaire, séparée par une cloison très - mince; semences obrondes, glabres.

Feuilles, Ailces; les radicales pétiolées, les caulinaires settiles.

Racine, Longue, peu fibreufe, charnue, d'un rouge vit en dehors & blanche en dedans, quelquetois ronde.

Port. Du milieu des feuilles, s'élevent des tiges à la hauteur de deux pieds, herbacées, rondes, rameufes; les fleurs naillent en grappes au fommet des rameaux; les feuilles alternes. Lieu, Nos jardins, Originaire de la Chine, o

Propriétés, La racine est acre, piquante au goût, détertive, apéritive, emménagogue, expectorante.

Ulages. La racine fraiche se mange; on en tire une eau distillée; on en fait des infusions dans du vin; on en exprime le fuc, qui se donne depuis 3 iii jusqu'à 3 iv, melé avec 3 6 de miel; la dose de l'eau distillée est jusqu'a 3 iv dans les potions apéritives. De la semence on fait des décoctions; extérieurement, on se sert de la racine écrafée & appliquée fous la plante des pieds, Tome II.

dans les fievres malignes; ce topique produit Cr. v. moins d'effet que la Moutarde. SECT. IV.

Cette racine sert quelquefois de nourriture aux animaux; on leur en donne le suc à 3 vi, & les infutions dans du vin blanc.

OBSERVATIONS. Le Raifort offre quelques variétés, relativement à sa racine qui est ronde ou alongée, blanche, violette, rougeatre ou noiratre. L'écorce est plus acre que la pulpe. Si on fait cuire les Raiforts, ils perdent presque tout leur piquant. On les mange crus avec du sel; en général c'est une mauvaise nourriture, qui dans les personnes foibles cause des coliques, & au plus grand nombre des sujets, des éructations désagréables, souvent avec anxiété. Comme remede . le Raifort eft utile dans le scorbut, l'asthme & l'ischurie, causés par des engorgemens séreux. Linnaus a réuni au Raifort une espece de plante très-commune en Europe.

Le Raphanus raphanistrum, le Raifort sauvage, dent les siliques en corne très-longue, sont lisses, articulces, à une seule loge; la tige d'un pied , hérissée; les feuilles inférieures en lyre, les supérieures simples; toutes plus ou moins velues.

Les fleurs blanches, veinces, ou jaunes, ou rouges. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cette plante, très-commune dans les terres à Blé. est acre par ses seuilles, & sur-tout par ses semences. On a prétendu que les semences mélées avec le Seigle, causent des maladies convultives, ce qui seroit contraire à l'analogie. Ne peut-on pas croire que ces convulsions suivies de paralysie, ont été causées par le Seigle ergoté?



## SECTION

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient une gousse articulée, divisée en travers & en plusieurs loges.

#### 210. LE CUMIN CORNU.

HYPECOON latiore folio. I. R. H. HYPECOUM procumbens. L. 4-dria, 2-gynia.

FLEUR. Cruciforme; quatre pétales dont deux plus grands, oppofés l'un à l'autre, & découpés en trois lobes; quatre étamines d'égale hauteur; calice de deux feuillets.

Fruit. Silique comprimée, articulée, longue. recourbée; une semence presque ronde, aplatie dans chaque articulation.

Feuilles. Imitant celles de la Rue; les radicales ailées, leurs folioles découpées.

Racine. Fuliforme, jaunatre, fibreule.

Port. La rige part de la racine, arrondie, simple; les fleurs folitaires au haut des tiges, avec des feuilles florales découpées, folitaires, ou deux à deux.

Lieu, Les Provinces Médidionales de la France. O Propriétés. Au rapport de Dodoens, cette plante est ratraichillante, & poilede les memes vertus que le fuc de Pavot.

Usage. Elle est abandonnée en Médecine. Vii

OBSERVATIONS. On trouve encore dans nos Provinces Méridionales une autre effece; c'est, SLCT. V.

L'Hypecoum pendulum, à filiques pendantes, cylin-

driques, arrondies.

Ces deux especes n'appartiennent point à la famille des Cruciferes, de meme que les suivantes, excepté la Maile au Bedeau; mais par la rigueur de ses divisions, Tournesort a du les rapprocher de cette samille ; vu que, par le nombre des pétales & la figure du fruit, elles sont analogues à celle des Tétradynames. Linnæus a moins rigoureusement suivi les lois de sa méthode; n'ayant égard le plus souvent qu'aux genres naturels, il a réuni avec les Tétradynames, des especes qui n'offrent que deux ou trois étamines.

### SECTION

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient une filique unicapsulaire ou qui n'a qu'une cavité.

### 211. LA CHÉLIDOINE. ou l'Éclaire.

CHELIDONIUM majus vulgare. C. B. P. CHELIDONIUM majus. L. polyand. 1-gynia.

LEUR. Cruciforme; les pétales obronds, planes, ouverts, plus étroits à leur base; le calice divisé en deux folioles ovales, concaves, qui tombent; un grand nombre d'étamines égales en longueur.

Fruit. Silique linaire, cylindrique, uniloculaire, Ct. V.

Feuilles. Sessiles, entieres, souvent ailées, à SECT. VI. folioles ovales, couvertes de quelques poils.

Racine, Cylindrique, fibreule, chevelue,

Port. Les tiges droites, un peu velues; les fleurs au fommet, portées fur des péduncules difpofes en ombelle; les feuilles alternes; le fue de la plante est jaune.

Lieu. Les terrains incultes, les vieux murs. Lyon-

noise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Le suc est âcre, piquant, un peu amer, ainsi que toute la plante; l'herbe & la racine sont resolutives, apéritives, purgatives, febrifuges.

Ufages. On se sert de l'herbe verte & de la racine; on tire de l'herbe verte un sue; la racine se prend en poudre ou en décoctions, la poudre de la racine seche se donne à l'homme depuis 36 jusqu'à 51, & méme \( \frac{7}{2} \) B; la racine instacte dans lb ij de vin ou d'eau, se donne à la dose de \( \frac{7}{2} \) vij, le sue mélé avec du vin ou avec quelque autre liqueur convenable, se prend à la dose de iij ou iv gout, On vante le sue pour les maladies ulcéreules des yeux; on doit l'administre avec prudence.

On donne aux animaux la poudre de la racine à 36, ou intusce dans du vinaigre à 31 fur 3 viij

de vinaigre, pour être prise en deux fois.

Observations. On peut exprimer de la racine, des fetilles & des pétioles, un fice jaune, fétide; fi on fait évaporer, on a une malle noir-tre, trés-amère. L'herbo en féchant perd fon odeur désigréable; son acreté diminue, mais olle est encore amere.

Cette plante très-bien vérifiée par nos anciens Médecins, est malheureusement presque oubliée dans la pratique vulgaire. Cependant son énergie est bien constatée par

Vinj

Pexpérience; nous avons guéri des lêteres chroniques avec C.L.V. ce feul remede. Il fait des miracles dans les empàtemens SECT. VI. de la rate, à la fuite des fievres intermittentes. On a vu, par ce feul remede, des fievres quartes abrégées

dans leur cours.

Le suc de Chélidoine est un des plus puissans détersis dans les ulceres, même scrophuleux. Intérieurement, on a vu réusir l'extrait pour la guérison des dartres qui

avoient réfisé à tous les remedes.

A haure dose, savoir, une cuillerée de suc de Chélidoine fait vomir & purge; ce suc est assez corross pour faire disparoitre de petites verrues. Il faut beaucoup de prudence pour les maladies des yeux. Une décoction des feuilles a cependant souvent guéri des ophtalmies chroniques qui avoient réfisté aux attringens. Les vaisseaux propres du tuc de Chélidoine, sont peu nombreux; ce siic laisse sur la peau des taches difficiles à enlever ; la page inférieure des feuilles est blanchâtre ; le calice , avant l'épanouissement des pétales, est d'une seule piece; il se déchire en deux par l'action des pétales tuméfiés. J'ai compté de cinquante à soixante étamines, à filamens jaunes; les péduncules s'alongent beaucoup après la chute des pétales; les pétioles & la tige sont chargés de poils blancs, longs, entrelassés. On trouve des bractées aux sommités des péduncules généraux, qui forment un involucre.

Linné a réuni aux Chélidoines le Pavot cornu, Chelidonium géaucium, à tige liffe; à péduncule uniflore; à feuilles d'un vert de mer, embraflant la tige, finuées; les radicales comme pinnées; à filiques longues, courbées, en corne; à tieurs jaunes. En Dauphiné.

2.º Chelidonium corniculatum, le Pavot cornu, à fleurs rouges, dont la tige est hérissée; les feuilles affités comme empennées; les filiques droites, hérissées.

En Languedoc; cultivé dans nos jardins.

Ces deux especes passent pour virulentes; on prétend qu'elles causent le délire, les convulsions; cependant, insustes dans du vin, on a prétend qu'elles calmoient les stranguries. Voyez ci-après le tableau 252.

## 212. LE CHAPEAU D'ÉVÊQUE.

Ct. V. Sect. VI

EPIMEDIUM. Dod. Pempt. EPIMEDIUM Alpinum. L. 4-dria. 1-gynia.

Fleur. Cruciforme; les pétales ovales, obtus, concaves; quatre nectars en forme de talle, adhérens aux pétales; quatre étamines égales; calice caduque.

Fruit. Silique alongée, pointue, bivalve, uniloculaire, contenant plufieurs femences oblongues.

Feuilles. Cordiformes, recourbées, au nombre de neuf, sur un long pétiole.

Racine. Menue, noirâtre, d'une odeur forte, composée de fibres qui se propagent.

Port. La tige basse, épineuse; feuilles imitant celles du Lierre.

Lieu. Les terrains humides des Alpes. 3/2

Propriétés. Quoique Dodoens, d'après Galien, Ulages. regarde cette plante comme rafraichillante, Magnol affure que l'on ne connoit point encore fes vertus; elle est peu d'ulage ca-Médecine.



CL. V. SLCT. VII.

### SECTION VII.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, dont le pissil devient un fruit multiloculaire ou divisé en trois ou quatre cellules.

## ou Roquette des champs.

ERUCAGO segetum. 1. R. H. BUN1AS erucago. L. tetradyn. siliquosa.

FLEUR. Cruciforme; les pétales ovales, deux fois plus longs que le calice, leurs onglets droits. Fruit. Silique irréguliere, ovale, oblongue, tétragone ou à quatre angles, dont un on deux fe terminent en pointe; quatre loges placées fous les angles; femences obrondes.

Feuilles. Profondément sinuées, quelquefois ailées ou en maniere de lyre, toujours sessilles.

Racine. Napiforme, fibreufe.

Port. Tige de la hauteur d'un pied environ,
peu branchue, couverte de petits tubercules relevés,

rudes, rougeatres; les feuilles alternes.

Lieu, Les champs un peu humides du Languedoc;

dans le Lyonnois. 🔾

Propriéés. Toute la plante est d'une saveur acre, piquante, un peu amere & d'une odent forte, aphroditiaque, apophlegmatique, diurétique, expectorante, antiscorbutique.

pour l'homme; de l'herbe on fait des décoctions; de la semence, une poudre.

Usages. On se sert de l'herbe & des semences SECT. VIII.

On en donne à manger aux animaux une ou deux poignées le matin.

#### SECTION VIII.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil se change en plusieurs semences ramassées en tête.

### 213 \*. L'ÉPI D'EAU FLOTTANT ou Potamogeton.

POTAMOGETON rotundifolium. M. C. B. Pot a MOGETON natans. L. 4-dria. 4-gynia.

Fleur. Sans calice, quatre pétales réguliers, obtus, entiers; antheres presque sans filamens; pistils fans style. Fruit, Quatre semences anguleuses, aigues.

Feuilles, Nerveuses, ovales, nageant, lifles. Lieu. Les étangs, les rivieres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Port. Tige longue, rameuse; sleurs en épis

longs de deux pouces, verdatres.

Usage. Cette plante rend les eaux paisibles; quelquefois les vaches & les chevres la mangent; mais, comme les autres especes de ce genre, elle fort de domicile à une foule d'infectes aquatiques.

OBSTRUATIONS. Sous ce genre, fe trouvent communement dans presque toute l'Europe, plusieurs especes qu'il faut au moins sayoir caractériser.

1.º Le Potamogeton perfolié, Potamogeton perfo-Ct. V. liatum, à feuilles en cœur, embrassant la tige. Lyon-Sect. VIII. noile, Lithuanienne, aquatique.

2.º Le Potamogeton denie, Potamogeton densium, à tige dichotome; à feuilles rapprochées, tuilées, ovales, aigues, opposées; à épis à quatre fleurs. Lyonnoise.

3.º Le Potamogeton luitant, Potamogeton lucens, à feuilles lancéolées, planes, étroites, diaphanes, Lyonnoise, Lithuanienne.

4.° Le Potatnogeton ondulé, Potamogeton crispum, à feuilles lancéolées, alternes & opposées, endulées, dentelées, Lyonnoise, Lithuanienne.

5.º Le Potamogeton dentelé, Potamogetum ferratum, à feuilles étroites, lancéolées, opposées, dentelées; elle ne paroit être qu'une variété de la précédente. Lyonnoise.

6.º Le Potamogeton comprimé, Potamogeton compreflum, à tige aplatie; à feuilles linaires, obtules; à épis très-courts. On la trouve à feuilles alternes & opposes. Lyonnoise, Lithuanienne.

7.º Le Potamogeton pectiné, Potamogeton pectinatum, à feuilles sétacces, très-longues, alternes, entassées. Lyonnoise.

8.º Le Potamogeton graminé, Potamogeton gramineum, à feuilles linaires, lancéolées, alternes, affiles, plus larges que les sipules. Lithuanienne, en Suisse, en Provence.

9.º Le Potamogeton linaire, Potamogeton pufillum, à tige arrondie; à feuilles linaires, filiformes, oppotées & alternes; à épis alongés.



### SECTION IX.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, cruciforme, dont le pistil devient un fruit mou.

### 214. LE RAISIN DE RENARD.

HERBA Paris. Dod. Pempt. PARIS quadrifolia. L. 8-dria, 4-gyn.

FLEUR. Cruciforme; pétales verdàtres, ouverts, oblongs, en forme d'alène; le calice divifé en quatre folioles renverfées, lancéolées, aigués, de la grandeur de la corolle; huit étamines à antheres très-longues.

Fruit. Baie noire, globuleuse, tétragone, à quatre loges remplies de deux rangs de semences ovales, listes, blanchâtres.

Feuilles. Quatre disposses en croix, sessiles, ovales & très-entieres.

Racine. Horizontale, articulée, noucufe. Port. La tige s'éleve d'un denir-pied, fimple, unique, cylindrique, folide, herbacée; les fleurs péduntulées, folitaires; les feuilles au fommet de la tige, verticillées, o ordinairement quatre;

quelquefois cinq.

Lieu. Les forêts de l'Éurope. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Toute la plante a une odeur puante & détagréable; elle est alexipharmaque, céphalique, réfolutive, anodine.

U/ages, On s'en fert plus fouvent pour l'extéfect. V. rieur que pour l'intérieur; l'on emploie les feuillés 51ct. M. Els baies bouillies ou feulement pilées, pour les bubons pestilentiels, les inflammations malignes, les panaris, les ulceres invéerées, se les panaris, les ulceres invéerées, se

OBSERVATIONS. Les feuilles font nerreufes, à ners réunis par des anationnofes; le pédancule ett plus court que les feuilles; les anthrers sont collées au milieu des filamens; le germe très-grand, etl d'un noir violet, à huit coires; les silyes sont violets. J'ai troute fix & s'ept feuilles formant l'anneau au sommet de la tige. Le plus souvent la tige etl leus itre vers la bale. Si on froilfe les feuille entre les doigns, elles les impregnent d'une odeur analogue à celle du Sureau.

La saveur des seuilles & des baies m'a paru peu

défagréable.

La racine de cette plante fait vomir, à la dofé de vingrequatre à trente grains. Jai avail deux baies mires qui me causternt quel ques anxiérés. Un s'erupule de la poudre des feuilles séches, calme véritablement la toux convulsive des enfans, la coqueluche; la meme poudre a fait cesser les convulsions ly slériques; les baies tuent les poules; cependint les chevres & les moutrons mangent. La plante, muis les autres belilaux n'en veulent point.

Gesner prit une drachme de l'herbe à Paris, cela le fit beaucoup suer; il éprouvaune scheresse à l'arrierebouche. Avant emposionné deux chiens avec la Noix vomique, il sauva celui auquel il fit avaler l'herbe à

Paris.









## C L A S S E V I.

Des Herbes et Sous-Arbrisseaux à fleur polypétale, réguliere, composée d'un nombre indéterminé de pétales disposés en forme de rose, appelée rofacée.

## SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rofacée, dont le piffil devient un fruit unicapfulaire ou à une feule loge, qui s'ouvre transversalement en deux parties.

# 215. L'AMARANTHE ou Paffe-velours.

AMARANTHUS maximus. C.B. P.
AMARANTHUS caudatus. L. monoc. 3-dria.

FLEUR. Miles ou femelles séparées sur le même pied; le calice leur tient lieu de corolle; il est coloré de rouge, droit, formé par trois ou cinq femilles lancéolés, aigus, disposés en maniere de rose; cinq éramines.

Fruit. Capfule arrondie, un peu comprimée, CL.VL colorie comme le calice, à trois pointes, unibée. culaire, s'ouvrant par le milieu horizontalement; chaque capfule ne contient qu'une fémence globuleufe, comprimée, brune & polie.

Feuilles. Pétiolées, simples, très - entieres,

oblongues, liffes.

Racine, Fuliforme, très-chevelue.

Port. La tige s'éleve quelquefois à la hauteur d'un homme, branchue, cannelée; les fleurs ramaifées le long d'un grand péduncule, en manière de grappe très-grande, décomposée, à rameaux cylindriques, pendans; les males & les femelles rassemblées dans les mêmes grappes; les seuilles alternes.

Lieu. La Perse, le Pérou; cultivée dans les

jardins. ()

Proprietés. Plante très - succulente, peu odorante; quelques Auteurs la croient astringente & rafraschillante.

Usages. On se sert de l'herbe & des sleurs, dont on tire un suc; on en sait des apozemes; son usage est abandonné en Médecine.

OBSERVATIONS. Tournefort conflidérant les calices colorés comme des corolles, a ramené à fes Rofacées les Amaranthes qui font dans la claffe des Apréates, de la fimille des Arroches. Comme dans ce genre les fleurs fon très-entaffées, de que les calices fon très-petis, la démondration des parties de la frudification n'et pas facile. Ajoutons à l'efpece décrite, les especes Européennes, & quelques étrangeres généralement cultivées dans les jardies.

hypocondriacus, à feuilles ovales, cres-aiguës ; à grappes compostes, entaffees, droites; la tige est verte, les feuilles rougeaires en-dessous; les sieures paraferes, cinq éramines jaunes. Originaire de Virginie.

2.º L'Amaranthe épineuse, Amaranthus spinosus, à grappes cylindriques, droites, verdatres; à aisselles

épineules. Originaire des Indes.

3.º L'Amaranthe verte, Amaranthus viridis, à tige droite, rouge, strice; à fleurs ramassées en tête; fleurs males, de trois feuillers, à trois étamines; feuilles ovales, SECT. I. bordures membraneuses, ondulées, rougeatres. Lyonnoise, Lithuanienne.

4. L'Amaranthe-bette, Amaranthus blitum, à fleurs en tête latérales ; à fleurs de trois feuillets ; feuilles ovales, mouffes; à tige diffuse, couchée. Lyonnoise.

5.º L'Amaranthe à trois couleurs , Amaranthus tricolor, à fleurs ramaffées en tête aux aiffelles; à trois étamines; à feuilles ovales, lancéolées, colorées; les feuilles supérieures sont pourpres. Originaire de l'Inde.

### 216. LE POURPIER.

PORTULACA latifolia sive sativa. C. B. P. PORTULACA oleracea. L. 12-dria. 1-gynia.

Fleur. Rosacée, à cinq pétales droits, obtus, verdatres, plus grands que le calice qui est petit, divisé en deux & posé sur le germe.

Fruit. Capfule couverte, ovale, uniloculaire,

remplie de petites semences brunes.

Feuilles, En forme de coin, grasses, charnues, luifantes.

Racine. Simple, peu fibreuse.

Port. Les tiges de la longueur d'un pied au plus, arrondics, litles, luifantes, tendres, quelques-unes couchées à terre; les fleurs axillaires, folitaires, fe files; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains gras, les jardins. O

Propriétés. Cette plante potagere est aqueuse, fade, nitreuse; la semence a une saveur un peu desficative; la plante est rafraîchissante, diuréti-. que-froide; quelques Auteurs la disent vermifuge & narcotique, mais sans en donner de preuves. Usages. On se sert de l'herbe & des semences;

CL. VI.

de l'herbe on tire un fue peu employé; son en fair, dans du petit-lait, des décoctions très-ufitées on en tire entore un firop, qui fe donne depuis 3 j juíqu'à 3 ji 3 on peut en faire manger aux animaux quelques poignées le matin,

Onservations. Dans le Pourpier, le nombre des étamines n'ell pas conflant, on en trouve de fix dy nince. Le fix de Pourpier a cité employé utilement dans les fievres ardentes; les lavemers avec la décoction calment les tenefines des dyffenteriques. Des forbutiques de trouvent bien de manger une grande quantité de cette herbe.

On en prépare des ragoûts peu nourrissans, qui ne deviennent agréables que par les assaisonnemens. C'est une sottise d'avancer que ces ragous sont alors rafracchissans.

### SECTION II.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rosacée, dont le pissil ou le calice devient un fruit unicapsulaire ou qui n'a qu'une seule cavité.

## 217. LE PAVOT DES JARDINS.

PAPAVER hortense semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinii. c. B. P. PAPAVER somniserum. L. polyand. 1-gynia.

FLEUR. Rosacée, à quatre pétales arrondis, planes, ouverrs, grands, plus étroits à leur base; le calice arrondi, glabre, de deux feuillets sules; corolle souvent double, de diverses couleurs.

Fruit.

Fruit. Capfule très-grosse, glabre, ronde, surmontée d'une couronne; percée fous la couronne de plutieurs trous; uniloculaire, contenant un fi Sect. il. grand nombre de petites semences brunes qu'on en a compté jusqu'à 32000 dans la même capsule.

Feuilles, Découpées, pinnatifides, amplexicaules, charnues, dentées, finuées à leurs bords, litles en-deffus, un peu velues en-deflous.

Racine. Fulforme, noiratre.

Port. Tige herbacée, forte, folide, noueuse, life, cylindrique; les feuilles naissent de ses nœuds alternativement & moins découpées à mesure qu'elles approchent du fommet qui porte les fleurs. Lieu. Les terrains incultes. Originaire des Pro-

vinces méridionales. () Propriétés. Acre, amere, réfineuse, odeur dé-

fagréable : les feuilles & les fruits narcotiques. antispasmodiques; les semences adoucissantes, anodines. Ulages. On emploie toute la plante, excepté

les racines; on fait l'Opium avec les fleurs . les feuilles . le fruit & le suc épaissi.

OBSERVATIONS. Le Pavot offre par la culture une foule de variétés, par ses sleurs de toute couleur, & par ses seuilles plus ou moins découpées ; on en trouve à femences brunes & à semences blanches. On peut extraire de nos têtes de Pavot encore fraiches, ou non mûres, un fuc laireux qui, clarifié & évaporé, fournit un vrai Opium qui, à quatre grains, produit les memes effets que l'Officinal à un grain. La décoction de deux têtes de Pavot non mures, endort comme deux grains d'Opium. Les feuilles contiennent aussi le suc extracto-résineux . foluble dans l'eau & dans l'esprit-de-vin. Ces remedes font indiqués dans les maladies où l'irritabilité est trop grande; dans les affections hystériques, les spasmes, les douleurs, les grandes évacuations, les toux d'irritation. On doit les éviter dans les fievres, les inflammations. Il est rare qu'ils soient nécessaires dans la variole. Dans Tome II.

toutes les maladies où la douleur est nécessaire pour atténuer l'humeur, comme dans la goutte, &c., l'O-SECT. II. pium est nuisible.

Les femences de Pavot ne sont nullement narcotiques. Dans le Nord, & fur-tout en Lithuanie, on mange à chaque repas des giteaux faits avec ces femences; on en exprime une haile douce que le froid ne fige pas ; une livre de semences en donne quatre onces. L'Opium à petite dote, donne de la gaieté; à dote moyenne, il endort : en imitant l'apoplexie , à haute dose , il tue. On s'accourume facilement à cette drogue, de maniere que quelques sujets en ont pris habituellement une drachme & plus, impunement. Le Pavot fournit aux Abeilles une grande quantité de cire.

## 218. LE COQUELICOT

ou Pavot rouge.

PAPAVER erraticum majus, rheas Dioscoridis. C. B. P. PAPAVER rheas. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. 7 Comme dans le précédent ; le calice Fruit. } héritle, la capsule ovale, petite, lisse; corolle rouge, une tache noire à l'onglet.

Feuilles, Ailées, découpées profondément, & velues.

Racine. Fuliforme, fimple, blanche.

Port. Les tiges quelquefois d'une coudée & plus. rondes, solides, rameuses, couvertes de poils; les fleurs naissent au sommet, plusieurs sur la même tige.

Lieu. Dans les champs, dans les blés. () Propriétés. Acidule; les fleurs gluantes, anodines, diaphorétiques, & fur - tout pectorales-

adouciflantes. Ufages. On se sert très-fréquemment des fleurs, dont on tire une eau distiliée inutile, dont on fait une conserve très-bonne, un sirop fort utité, des infutions très-employées; la conferve se donne Sicr. IL depuis 3 B julqu'a 3 1; l'extrait depuis gr. B julqu'à gr. j. Les décoctions des fruits ou tetes de Coquelicot, font très - adoucidantes & meme un peu formulteres.

On peut donner aux animanx la fleur en décoction, à poig. ij dans to 16 d'eau.

OBSERVATIONS. Les étamines du Coquelicot sont

pourpres; le fligmate fessile, à stries pourpres. Les fleurs deffechées tont inodores; récentes, elles répandent, comme les capsules & les feuilles, une odeur narcotique; on peut extraire des capfules encore vertes. un suc vraiment narcotique qui , évaporé , laisse pour sédiment une espece d'Opium. Nous l'avons trouvé efficace pour la coqueluche : les fleurs en infusion tont tout au plus calmantes. On les ordonne utilement dans la dyssenterie. les coliques spasmodiques.

Les vaches, les chevres & les moutons mangent impunément le Coquelicot, qui est nuisible aux chevaux:

Nous avons encore quelques especes de Pavot affez communes.

1.º Le Pavot hibride, Papaver hybridum, à capsules arrondies, fillonnées, hériffées; à tige portant plusieurs fleurs; à seuilles trois sois pinnées; à folioles linaires. En Dauphiné, Lithuanienne.

2.º Le Pavot à massue, Papaver Argemone, à capsule alongée, hériffée; à feuilles hériffées, pinnées; à folioles en lobes un peu élargis. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º Le Pavot douteux, Papaver dubium, à capsules alongées, l sses; à tige portant plusieurs fleurs; à poils appliqués contre la tige. Lithuanienne, en Pourgogne. 4.º Le Pavot jaune , Papaver cambricum , à tige liffe ,

à capsules alorgées, lisses; à fleurs jaunes. Sur les montagnes sous-Alpines du Lyonnois.

. Le Pavot d'Orient, Fapaver orientale, à capfules liffes, groffes, arrondles; à feuilles pinnées, dentées; à tige rude, portant une seule sleur.

Xii

## SECT. II. 219. LE PAVOT ÉPINEUX

ou Pavot du Mexique, Chardon-bénit des Américains.

ARGEMONE Mexicana. I. R. H.
ARGEMONE Mexicana. L. polyand. 2-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales grands, arrondis, droits, ouverts, plus grands que le calice découpé en trois parties; corolle jaune.

Fruit. Capfule épineule, grande, ovale, à cinq angles, unifoculaire; s'ouvrant en cinq parties, contenant de petites femences logées fous les angles de la capfule.

Feuilles. Simples, découpées, amplexicaules, épineuses.

- Racine. Fusiforme, fibreuse.

Port. Tige herbacée, de la hauteur d'un pied, cylindrique, rameuse; les fleurs axillaires, solitaires, sur de longs péduncules; toute la plante hérissée de petites épines; feuilles alternes.

Lieu. L'Amérique, les jardins. Of Propriétés. On lui suppose en général les Usages. mêmes vertus qu'aux Pavots.



## 220. LE FIGUIER D'INDE, Raquette, Cardaffe.

OPUNTIA vulgò herbariorum. I. R. H. CACTUS opuntia. L. icofand. 1-gynia.

Fleur. Rofacée; plufieurs pétales larges, obtus, les extérieurs plus courts que les intérieurs; calice monophille, posé sur le germe, couvert d'écailles.

Fruit. Grotle baie oblongue, uniloculaire, ombiliquée fous le stigmate, charnue, rouge, remplie de femences fous orbiculaires & petites.

Feuilles. Charnues, épailles de trois ou quatre lignes, ovales, arrondies au fommet, inférées les unes dans les autres, armées de quelques épines sétacées, la surface des feuilles litle.

Racine, En forme de corde.

Port. Point de tige; les feuilles naissent les unes des autres comme par articulations; au sommet de la feuille naît la fleur; la plante s'éleve peu & rampe en quelque forte; les épines durcissent à mesure que la plante vieillit.

Lieu. Les Indes , les jardins. 22

Propriétés, La plante teint en rouge l'urine de ceux qui en mangent; on la dit rafraîchislante.

UJages. On l'emploie peu en Médecine; quelques Auteurs prétendent que les feuilles chaudes & ouvertes adouciffent les douleurs lorsqu'on les applique sur les jointures; ce qui demande d'être confirmé par l'expérience.

OBSERVATIONS. On cultive dans presque tous les jardins des curieux, plusieurs especes du genre des Caclus, qu'il est agréable de pouvoir dénommer.

1.º Caelus ficoides melocaelus, l'Hérisson, arrondi à quatorze angles.

SECT. IL.

Ce n'est qu'une masse charnue, couronnée au sommet d'épines entaffées.

2.º Castas cereus peruvianus, le Cierge du Pérou, droit, long, à huit angles obtus; à piquans entaffés.

Le fruit rouge, gros comme une noix; il s'éleve, en vieilliffint, à une hauteur extraordinaire, a cinquante pieds & plus.

3.º Cadus cereus flagelliformis , le Serpenteau

rampant, à dix angles très-épineux. 4.º Caelus ficus ind.ca, la Figue d'Inde, à feuilles arti-

culces, ovales, oulorgues, fans tiges. Ces plantes font originaires d'Amérique.

Toutes ces plantes donnent de grandes & belles fleurs; Jeur fruit eit succulent & nutritif, quoique fade. Sur une espece de Figuier d'Inde, se trouve le Kermès qui fournit cette belle couleur écarlate.

### 221. LA FLEUR DE LA PASSION.

GRANADILLA polyphillos fructu ovato. R. H.

PASSIFLORA carulea. L. gynand. 5-dria.

Fleur, Rofacée; cinq pétales presque lancéolés, de la longueur & de la figure du calice qui est divisé en cinq parties colorées; cinq étamines adherentes au germe par leurs filets; un nectar composé d'une triple couronne, dans lesquels on a cru voir les attributs de la Passion.

Fruit. Groffe baie charnue, presque ovale, uniloculaire, portée sur un style alongé; plusieurs femences ovales revetues d'une membrane.

Feuilles. Pétiolées, palmées, à cinq ou à sept découpures, lancéolées, ovales, entieres, d'un vert foncé.

Racine. Rampante, farmenteuse, stolonifere. Port. Tiges farmenteuses, angulées, grimpantes;

fleurs axillaires, folitaires, foutenues par des péduncules plus longs que les pétioles; vrilles axil- SECT. IL laires aux côtés des péduncules ; itipules réniformes; feuilles alternes.

Lieu, L'isle Minorque; on la cultive dans les

jardius. 2

Proprietés, ) On doute de ses vertus, quoi-Ufages. J que certains Auteurs la regardent comme apéritive.

OBSERVATIONS. Les Passifieres sont en grand nombre: on les recherche dans les jardins des curieux , parce que leurs tiges flexibles se plient à la volonté du jardinier, & peuvent garnir agréablement les berceaux. La commune ou la bleue étoit généralement cultivée en Lithuanie. Les suivantes ornent encore nos jardins.

1.º La Paffithore à seuilles de Laurier , Passissora laurifolia, à feuilles indivisces, très-entieres, ovales, deux glandes aux pétioles; à enveloppe dentée.

Le fruit est ovale, très-gros, d'un gout agréable.

Originaire de Surinam.

2.º La Passissore Chauve-souris , Passissora vespertilio, à feuilles à deux lobes, portant des glandes à leur base ; les lobes arrondis à leur base , d'ailleurs zigus, divergens, ponctués en-dessous.

La fleur est petite, blanche; le fruit succulent. Américaine.

3.º La Passistore ponctuée, Passistora punclata, à feuilles comme à trois lobes oblongs, le lobe inter-

médiaire très-petit, ponétuées en-deffous. 4.º La Passistore très-petite, Passistora minima, à feuilles velues, trifides ou fendues au-delà du centre en trois segmens lancéolés, dont l'intermédiaire est le plus long; la fleur jaunatre est très-petite.



Cr. VI.

### 222. LA MORGELINE.

Alsine media. C. B. P.
Alsine media. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. Rosacce, à cinq pétales fendus, égaux, plus longs que le calice qui est divisé en cinq folioles velues, concaves, oblongues, pointues.

Fruit. Capsule membraneuse à une seule loge, ovale; semences menues, rougeatres, attachées au placenta en maniere de grappe.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, ovales,

corditormes, un peu fucculentes. Racine. Chevelue, fibreufe.

Port. Plutieurs tiges herbacées, cylindriques, foibles, d'un demi-pied de haut, couchées, velues, articulees, rameufes; les feurs au fommet, axilaires, pédanculées, folitaires, les feuilles oppofées fur les nœuels des tiges.

Lieu. Les jardins, les cours, les chemins. O Propriétés. Les feuilles ont un goût d'herbe un

peu salé; la plante est vulnéraire, détersive, rafraichissante.

Ufages. On s'en fert pour l'homme, en décoctions on en tire un fuc qui, député, le donne en décoction, à la dose de 31; l'on fait avec les feuilles ièchées à l'ombre, une poudre qui se donne en décoction, à la dose de 3 6; l'on emploie encore l'herbe pilée & appliquée en cataplasme.

On en donne aux animaux la décoction , à

poig. ij dans to i & d'eau.

Onservations. Le nombre des étamines est incertain; j'en ai trouvé trois, quatre, cinq, six, sept; les antheres funt pourpres; dans la capille se trouvent trois ou six valves, On donne le sic de cette herbe aux phihisiques,

quelques-uns en ont été foulagés; il réuffit affez bien en collyre dans l'ophtalmie inflammatoire. Les vaches, les Ct. VI. chevaux, les moutons aiment cette plante que les chevres SECT, IL. négligent. Les ferins & autres petits oileaux de voliere recherchent la Morgeline.

On trouve encore affez généralement, L'Alfine fegeralis, la Morgeline des blés, à pétales entiers, à seuilles filisormes.

Les feuilles sont tournées toutes d'un côté; on trouve des stipules vaginales, membraneuses. Lyonnoise.

Ces deux especes appartiennent à la famille naturelle des Caryophillées, & au genre naturel des Alfines qui, dans Tournefort & Haller, comprend plusieurs genres factices formés par Linné, relativement au nombre des étamines, des flyles, ou des pétales. Nous allons présenter les caracteres spécifiques de celles qui sont les plus communes dans toute l'Europe, en suivant les divisions de Linné, qui deviennent nécessaires, vu la multiplicité des especes.

#### ALSINE à trois étamines.

1.º L'Holosteum umbellatum , à feuilles opposées , linaires; à fleurs en ombelle; à capfule comme cylindrique.

Quelquefois on trouve cinq étamines & quatre styles.

Lyonnoile.

2.º Le Polycarpon tetraphyllum, à feuilles verticillées, ovales, quatre à chaque anneau; cinq pétales ovales, très-petits; capsule à une loge à trois valves.

C'est l'Anthyllis alfinefolia polygonoides major,

Barr. rar. t. 534. Commune près de Lyon.

### A quatre étamines.

2.º La Sagine rampante, Sagina procumbens, à tige diffuse, couchée; à feuilles lancéolées, réunies par leur bafè.

Le calice à quatre feuillets, quatre pétales; capfule quatre loges; souvent les pétales manquent, Lyonnoise, Lithuanienne.

4º. La Sagine droite, Sagina erecla, à tige droite, le plus fouvent ne portant qu'une fleur ; à feuilles linaires ; SECT. II. à fleur clause. On trouve quelquefois quatre styles & cinq étamines. C'est l'Alsine verna glabra Vaill. Par. t. 3. f. 2. Lyonnoife.

### A huit étamines & deux styles.

5. La Mochringe mouffeuse, Mochringia muscofa, à feuilles linaires, très-étroites, réunies par leur base. Quatre seuillets au calice; quatre pétales; capsule à une loge, à quatre valves. Lyonnoite; fur les montagnes. C'est l'Alfine montana capillaceo folio C. B. Piukenet almag. t. 75. f. 1.

### A huit étamines & quatre styles.

6.º L'Elatine hydropiper, à feuilles opposées, la fleur est blanche ou rose; à trois ou quatre pétales; calice de quatre feuillets ; capfule déprimée à quatre loges , à quatre valves. C'est l'Alfinastrum ferpilifolium flore albo tetrapetalo Vaill. Par t. 2. f. 2., & l'Alfinaftrum ferpilifolium flore rojes tripetals Vaill. Par. t. 2. f. 1. Dans les prairies humides, en Dauphiné, en Bour-

gogne & en Breffe. 7.º L'Elatine alfinastrum, à feuilles en anneaux, les

surnageantes linaires, les suomergées capillaires,

Cett l'. l'sinastrum gallifolio Vaill. t. 1. f. 6. Dans les fosses, en Bresse; ses sleurs sont à quatre pétales, petites & blanches,

### A dix étamines & trois styles.

8.º Le Stellaria nemorum, la Stellaire des bois, à feuilles périolées, en cœur; à péduncules compotés, formant le panicule; le calice de cinq feuillers ouverts; cinq pétales fendus; capfule à une loge renfermant plutieurs temences. Tres-ressemblante au Céraisse aquatique, tige haute, feuilles grandes. Commune dans les forets de Lithuanie; se trouve dans le Lyonnois, sur les hautes montagnes.

9.º Le Stellaria dichotoma, à rameaux en bras ouverts; à feuilles ovales, affifes; à fleurs folitaires; à pédunçules

portant les capiules renverlées.

Haller pense que cette espece n'est que la précédente adulte. Se trouve fur les montagnes du Bugey. Ct. VI.

to.º Le Stellaria holostea, à feuilles lancéolées, Sect. IL, cilićes. Fleurs blanches, grandes; pétales fendus. Lyonnoise.

11.º Le Stellatia graminea, à feuilles linaires trèsentieres; fleurs en panicule.

Lyonnoile, Lithuanienne, dans les haies, les bois. On trouve aussi la variété, appelée par Dillen Alsine folio gramineo angustiore palustris; dans les prairies aquatiques.

12.º L'Arenaria trinervia, à feuilles ovales, aigues,

pétiolées, à trois nervures.

Dans les Arenaria, les pétales sont entiers. Lyonnoise, Lithuanienne.

13.º L'Arenaria serpilifolia, à sevilles assiles, ovales, lancéolées, un peu hérissées; à pétales plus courts que le calice; à péduncules portant une seule fleur. La tige rameule ; feuilles de Serpolet. Lyonnoile ,

Lithuanienne.

14.º L'Arenaria rubra, à feuilles filiformes; à flipules membraneuses, vaginales, ou en gaines ovales, lancéolées, blanches; à fleurs rouges. Lyonnoise, Lithuanienne.

15.º L'Arenaria media, à tigesun peu velues, à feuilles linaires, fucculentes, un peu velues; à ftipules membraneuses; fleurs blanches; les pétales presque auffi lorgs que les calices ; les semences entourées par un cercle membraneux, blanc. Lyonnoite, Allemande.

16.º L'Arenaria faxatilis , à tige paniculée , à

feuilles en alene.

C'est L'Alfine faxatilis & multiflora capillaceo folio Vaill. Par. t. 2. f. 3.

Les pétales sont plus longs que le calice. Dans le Dauphiné, en Allemagne.

17.º L'Arenaria tenuifolia, à tige paniculée; à feuilles en aléne; à pétales lancéolés, plus courts que le calice.

C'est L'Alfine tenuifolia Vaill. Par. t. 5. f. 1. Lyonnoise.

### A dix étamines & cinq styles.

Ct. VI.

19.º La Spargoute des champs, Spergula arvenfis, à feuilles en anneaux, en alène, fucculentes. Le nombro des étamines varie, on en trouve cinq, fix, fept, huir, dix, vingt feuilles à chaque anneau; tige du pied, foible; pétales entiers. Lyononife, Lithuanienne. Ceft un bon piturage, fa racine tres-abondante donne une affec bonne farine.

19.º La Spargoute à cinq étamines, Spergula pentandra; à feuilles en anneaux.

Tige de cinq pouces, velue, fix ou huit fleurs à chaque anneau; femences couronnées par une membrane. Lyonnoife.

20. La Spargoute noueuse, Spergula nodosa, à tige de quatre pouces; à nœuds ensits; à seuilles insérieures, opposées, en alone, lisses, les supérieures en faisceaux. Lyonnoise, Lithuanienne.

En général toutes les Alfines sont nutritives pour les bessiaux.

Deniaux.

### 223. L'OREILLE DE SOURIS.

MY 050T18 incana repens. 1. R. H. CERASTIUM repens. L. 10-dria, 5-gynia. MY 050T18 arvensis polygonisolio. Vaill. Par. t. 30. f. 2.

Fleur. Rosacée; cinq pétales divisées en deux à leur sommet, droits, ouverts, de la longueur du calice qui est formé par cinq folioles ovales, lancéolées, aigués.

Fruit. Capsule transparente, ovale, cylindrique, de la forme d'une corne, ouverte à son sommet qui cit découpé en cinq dentelures; semences pecites, obrondes.

Feuilles. Seffiles, lancéolées, simples, très-

entieres, velues, cotonneufes.

Racine, Menue, simple,

Port. La tige foible, couchée; les sleurs grandes au sommet sur des péduncules rameux ; les feuilles oppofées.

SECT. II.

Lieu. Les terrains arides. Lyonnoise, Lithuanienne. 24.

Propriétés. ¿ Quelques Auteurs lui attribuent les 3 mêmes vertus qu'à la Morgeline.

I." OBSERVATION. Nous trouvons plusieurs especes de Céraistes assez communs en Europe pour mériter d'être caractérises.

1.º Le Céraiste vulgaire, Cerastium vulgatum, à tige dissule ; à feuilles ovales ; à pétales de la longueur du

calice.

C'est le Myosotis arvensis hirsata parvo flore albo T. Vaill. Par. tab. 30. f. 1., très-semblable au suivant; mais il croit plus touffu. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º Le Céraifle visqueux, Ceraftium viscosum, à tige droite, visqueuse, velue.

C'est le Myofotis hirfuta altera viscosa Vaill. Par-1. 30. f. 1. 3. Dans les montagnes du Lyonnois. Lithuanienne.

3.º Le Céraiste pentandre , Cerastium semidecandrum .

à cinq étamines; à tiges simples; à feuilles ovales, hériffées.

C'est le Myosotis arvensis hirsuta minor Vaille Par-1. 30. f. z.

Le nombre des étamines & des styles n'est pas constant, on le trouve à cinq, à dix, à trois, à cinq flyles; à cinq étamines sériles, & à cinq portant antheres. 4.º Le Céraiste des champs , Cerastium arvense , à

feuilles linaires, lancéolées, liffes; à corolles plus longues que le calice.

C'est le Myosotis arvensis hirsuta flore majore Vaille Par. t. 30. f. 4. Dauphinoite, Lithuanienne. 5.º Le Céraiste aquatique , Cerastium aquaticum, à

feuilles ovales, en cœur ; les inférieures pétiolées ; à fleurs folitaires; à fruits inclinés, arrondis.

C'est l'Alfine maxima folanifolia de Mentz t. 1. f. 3.

Commune en Lithuanie, près de Lyon, en Dauphiné;
Ga. VI.

Ga. VI.

Ga. VI.

Ga. VI.

Ga. Le Céraille cotonneux, Ceraftum sumantofum,
pédancules portant pluficurs fleurs; à capitales rondex,
On la cultive dans nos parterres; elle forme des gazons
fleuris trèsagréables, Originaire d'Espagne; on en trouve
une variété en Sulfreignaire.

En g'n'ral les Céraisles fournissent un mauvais pâturage; les chevres & les chevaux les mangent, les vaches

ange; les chevres & les chevaux les & les moutons n'en veulent point.

II.\* Observation. On peut rapprocher de la famille des Alfres & des Cérailles, un genre qui se trouve affec généralement en Europe pour en preinter les caracteres effentiels. C'est le Poptis portula, dont le calice campaniforme a doue iegment on trouve quelques se fampaniforme a doue iegment on trouve quelques se puillil; capible à deux loges; riges rampantes; seulte opposes, arrondies, succulertes; fleurs aux aisselles sans peduncules, qui tombent aufirt-ot que le calice est épanouis, mais diss'ipper conflamment les pitales.

C'est le Glaux altera folio subrotundo Vaill. Par. t. 15. s. L'Alsine palustris minor serpilisolia C. B. Lyonnoise, Lithuanienne, dans les terrains humides.

Annuelle.

## 224. LEROSSOLIS à feuilles rondes ou Rosée du Soleil.

Rossolis folio subrotundo. C. B. P. DROSERA rotundifolia. L. 5-dria, 5-gynia.

Fleur, Rosacée, presque infundibuliforme, à cinq pétales obtus, un peu plus grands que le calice qui est d'une scule piece & à cinq découpures aiguës.

Fruit, Capfule oyale, uniloculaire, terminée

par cinq valvules qui contiennent des femences obrondes. Feuilles, Simples, pétiolées, très-entieres, orbi- SECT. 14

culaires, alongées, convertes de filets. Racine. Fibreuse, déliée comme des cheveux.

Port. Petite plante composee de deux ou trois tiges qui s'élevent, du milieu des feuilles, à quelques pouces, greles, rondes, rougeatres; les fleurs au sommet ratsemblées en grappes; les feuilles radicales & convertes de petites glandes pétiolées, d'où fuinte une liqueur gluante.

Lieu. Les lieux marécageux, les Alpes. Lyon-

noife, Lithuanienne. O

Propriétés. Acre au goût , caustique , suspecte.

Ujages. On se sert de l'herbe, mais rarement; quelques Auteurs, en particulier M. Geoffroy, la regardent comme pectorale, utile contre la toux invétérée, les ulceres des poumons, l'asthme & la coqueluche; on la preserit en infusion jusqu'à deux gros, & à un gros en poudre ; on en fait un sirop que l'on donne à la dose de 3j, ou seul ou melé dans les apozemes & potions béchiques.

Le Roilolis est, dit-on, un poison pour les moutons; il leur attaque le foie & le poumon, & leur occasionne une toux qui les fait périr insensiblement, ce qui mérite d'etre confirmé dans les

lieux où croît cette plante affez rare.

OBSERVATIONS. Le Rossolis à seuilles longues, Drofera longifolia , ne differe de la précédente que par ses feuilles ovales, oblongues; austi plusieurs célebres Botanistes ne la regardent que comme une variété. On les trouve souvent ensemble dans les memes marais. Lyonnoise, Lithuanienne.

Au mois de Juillet la fleur s'épanouit à neuf heures. se referme avant midi; le suc qui transude des seuilles est affez acre pour oter l'organisation aux verrues ; il fait cailler le lait. Cette Plante & l'Utriculaire sont les seules Plantes du Nord que l'on ait trouvées dans les Indes.

Ct. VI. SECT. II.

## 225. LA SOUDE ORDINAIRE.

KALI majus cocleato semine. C. B. P. SALSOLA soda. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Rosacée par son calice divisée en cinq découpures ovales, obtuses, en rondache, persistances; point de corolle.

Fruit. Capfule ronde à une feule loge, entourée du calice, remplie d'une semence longue, noire, luisante, roulée en spirale.

Feuilles, Sans piquans, longues, étroites, épaisses,

Racine. Ferme, fibreuse, rameuse.

Port. Tige de trois pieds environ, sans épines, les rameaux droits & rougeatres; les sleurs le long de la tige, axillaires, solitaires.

Lieu. Les bords de la mer, nos Provinces méridionales. (\*)

Propriétés. Cette plante a un goût falé, elle est apéritive, diurétique, antiulcéreuse.

Ujages. On se ser de soute la plante, excepté dans les cas d'inflammation de la vessile : l'acteré de son sel l'augmenteroit; on s'en sert extérieurement pike & appliquée. On tire de la pierre de soude un sel fixe qui est cantique & ser à faire des pierres à cauteres; l'alkali de cette plante réduite en cendre, entre dans la composition du fameux sel de Seignette, & dans celle du favon.

OBSERVATIONS. On trouve encore fur les bords de nos mers, & meme bien avant dans nos terres, quelques especes qu'il faut faire connoitre.

1.º La Sulfola tragus, herbacée, droite; à feuilles en alène, fucculentes, liffes, épineuses; à calices oyales.

2.º La Salfola kali, herbacée, couchée; à feuilles en atène, hériffées, épineufes, piquantes; calices axillaires, dont les marges des feuilles font membraneufes.

CL. VI. SECT. II.

Ces deux especes qui se ressemblem beaucoup, sont devenues indigenes, aupres de Lyon, sur les bords du Rhône.

Toutes ces Soudos, & quelques autres, fournissen plus ou moins abondamment l'alkali fixe du sel marin qui forme la base de pluseurs fels précieux en Médecine, comme le sel de Seignette, le sel de Glauber. Cet alkali uni avec les graits ou les huiles, constitue les différens s'avons.

Le meilleur sel de Soude est fourni par la Salfola fativa que l'on cultive en Espagne; ses seuilles sont lisses, courtes, rondes, assez semblables à celles des Joubarbes.

### 226. LA SOUDE D'ALICANTE.

KALI Hispanicum supinum annuum, sedi foliis brevibus. Act. Acad. Reg. Par.

SALSOLA hirfuta. L. sp. ed. 2.ª Chenopodium. ed. 1.ª 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente; la capsule velue.

Feuilles. Cylindriques, obtufes, cotonneuses, charnues.

Racine. Fibreuse, rameuse.

Pont. La tige d'un pied tout au plus, velue, herbacée, diffuée jeuers axillaires; feuilles alternes. Lieu. Les bords de la mer, en Espagne. O Propriéés.

Comme dans la précédente.

## 226 \*. LA PARNASSIE des marais.

PARNASSIA palustris & vulgaris. T.

PARNASSIA palustris. L. 5-dria, 4-gynia. Fleur. Calice divisé en cinq segmens; cinq pétales ovales; cinq mielliers, ou cinq tubercules ornés

Tome II. Y

CL. VI. SECT. II.

de plusieurs cils terminés par des glandes arrondies, Fruit, Capsule à quatre valves contenant plusieurs semences.

Feuilles. Radicales pétiolées, en cœur, lisses au milieu de la tige, une seule feuille assile, l'embrassant.

Racine, Produisant d'un tronc court une foule

de radicules.

Port. Tige d'un pied, droite, simple, anguleuse, ne portant qu'une sleur blanche, grande.

Lieu. Dans les prairies humides, dans les mon-

tagnes du Lyonnois; plus commune en Lithuanie. 24.

Propriétés, Amere; utile dans l'anorexie pi-

uiteusc.

Observations. Le germe pendant la florescence est of son sommet; alors chaque étamine rapproche son anthere de cette ouverture, lance sa poussiere semi-

nale, après quoi le retire contre la corolle. Les flyles font fouvent collés, de maniere qu'il n'en paroit qu'un feul; le germe est à coires, rose, blanc, ter miné le plus souvent par quatre stigmates sans slyle; les sommets des cils du miellier, jaunes, diaphanes; dans chaque miellier environ douze cils inégaux.

## 226 \*\*. LE JONC CONGLOMERÉ.

Juncus levis panicula non sparsa. c. B. Juncus conglomeratus. L. 6-dria, 1-gynia.

Fleur. Calice persistant, formé par six seuillets lancéolés.

Fruit. Capfule à trois loges, à plusseurs semences. Feuilles. Elles ne sont que des gaînes radicales, terminées par des seuilles très-courtes, sétacées, que l'on trouve même rarement.

Racine, Fibreuse.

Port. Chaume droit de deux ou trois pieds, rond, nu, terminé en pointe; à un demi-pied audellous de cette pointe, naît le panicule arrondi, Sect. 11. denfe, dont chaque péduncule général est ramifié, & porte des fleurs petites, brunes, brillantes,

Lieu. Dans les foiles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Propriétés. Ce Jonc, vu sa grolleur, contient beaucoup de moelle qui peut servir de meche aux lampes; il indique toujours un fol humide; on en fait de petites corbeilles. C'est un mauvais paturage, quoique les vaches & les chevres mangent ce Jouc lorsqu'il est vert.

OBSERVATIONS. Contentons-nous d'indiquer les caracteres spécifiques des principaux Jones affez généralement exidans en Europe.

1.º Le Jonc épars, Juneus effusus, à chaume arrondi, nu; à panicule épars, latéral. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º Le Jone recourbé, Juneus inflexus, à chaume nu, dont la pointe est membraneuse, recourbée; à panicule épars.

Il ne paroit être qu'une variété du précédent. Sut les montagnes du Lyonnois.

3.º Le Jonc filiforme, Juneus filiformis, à chaume petit, nu, filiforme, courbé; à panicule latéral. Lyonnoise. Dauphinoise.

4.º Le Jonc rude au toucher , Juneus squarrosus , à chaume nu, roide; à feuilles roides, setacées; à fleurs en téte ramaffées, sans feuilles; à fleurs cartilagineuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

5.º Le Jone articulé , Juneus articulatus , à tige feuillée; à feuilles nouées, articulées, aplaties; à panicule inégal ; à feuillets du calice obrus. Lyonnoise, Lithuanienne.

6.º Le Jone bulbeux , Juneus bulhofus , à tige filiforme, petite, feuillée; à feuilles linaires, creusées en canal; à fleurs en corymoe terminant la tige; à capfules obtuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

7.º Le Jone des crapauds, Juneus buffonius, à tige petite, dichotome; à feuilles fétacées, anguleuses; à fleurs solitaires, affises sur les divisions des branches.

Sect. II. 8.º Le Jone velu, Juneus pilofus, à tige petite; à feuilles aplaties, à longs poils; à corymbe rameux. Lyonnoite, Lichuanienne.

g.º Le Jonc argenté, Juncus niveus, à feuilles planes, peu velues; à corymbe plus court que la feuille; les fegmens intérieurs du calice plus courts que les extérieurs; fleurs blanches, Lyonnoife.

10. Le Jonc des champs, Juncus campestris, à feuilles planes, un peu velues; à épis pédunculés & assis,

penchés.

C'est le Juncus villosus capitulis psylii T. Dans les

terrains secs. Lyonnoise, Lithuanienne.

12.º Le Joné en épis , Juneus fpicatus , à feuilles planes; à épis penchés , divifes; fieurs noires. Ce n'elt probablement qu'une variété du précédent. Sur les monragnes du Forez.

# ou le Pourpier fauvage.

TELEPHIUM repens folio non deciduo. C. B. TELEPHIUM imperati. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. Calice de cinq feuillets; cinq pétales inférés sur le réceptacle.

Fruit. Capfule à une loge, à trois valves. Feuilles. Alternes, ovales, oblongues, fucculentes, peristantes.

Racine. Chevelue, menue.

Port. Tige rameule, rampante; fleurs en grappes terminant la tige, tournées d'un feul côté.

Lieu. Dans les terres fablonneuses, sur les rochers. En Dauphine. 24

かんしんち

## 227. LE CISTE HÉLIANTHEME ou la Fleur du Soleil.

SECT. II.

HELIANTHEMUM vulgare flore luteo. J. B. CISTUS helianthemum. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. Rofacée; cinq pétales sous-orbiculaires, planes, étendus, très-grands; calice de cinq feuillets, dont deux plus vetits.

Fruit. Capsule uniloculaire, à trois battans, à trois cotés, obronde, fermée; semences petites,

orbiculaires, un peu aplaties.

Feuilles. Oblongues, garnies de quelques poils, repliées, portées fur de courts pétioles.

Racine. Blanche, ligneuse.

Port. Les tiges ligneuses, nombreuses, grêles, cylindriques, velues, couchées par terre; les fleurs jaunes au sommet, disposées en longs épis, soutenues par de longs pédencules, quatre stipules lancéolées à la base ; seuilles opposées deux à deux.

Lieu, Dans les pâturages. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 22

Propriétés. Les feuilles sont remplies d'un suc gluant & vifqueux; la plante est vulnéraire &

aftringente,

Ulages. On se sert communément des feuilles, rarement des racines, & jamais des fleurs; des feuilles, on fait des décoctions dans de l'eau; on s'en sert en gargarismes, bouillies dans du vin,

OBSERVATIONS. Le genre des Cistes est un des plus nombreux en especes; on en compte plus de trente Européennes.

Les Provinces les plus méridionales en produisent le plus grand, nombre ; dans le Nord on n'en trouve

guere qu'une espece, celle qui vient d'être décrite, dont la tige & les feuilles acquierent souvent une couleur Ct. VI. SECT. II.

rouge foncée. Nous en avons trouvé une variété près de Grodno en Lithuanie, à feuilles presque sans poils, deux fois plus longues & plus larges, noirâtres. Voici les caracteres spécifiques des especes les plus

communes en France.

1.º Le Cifte à feuilles de Sauge, Ciftus falvifolius, arbriffeau sans stipules; à feuilles pétiolées, ovales, obsuses, hérissées de deux côtés, ridées, dentelées.

Les péduncules sont latéraux, solitaires, ne portant qu'une fleur plus longue que la feuille ; fleurs blanches. Lyonnoise.

2. Le Ciste filiforme, Ciflus Lavipes, sous-arbrisseau fans stipules; à seuilles alternes, naissant par faisceaux, filiformes, liffes, péduncules en grappe; fleurs jaunes. Voyez Gerard, Fl. Prov. tab. 14. En Dauphiné. 3.º Le Cifle à feuilles de Bruyere, Ciflus fumana,

petit fous-arbriffeau, à branches couchées, fans flipules; à feuilles alternes, dures, linaires, entaffées; à péduncules portant une fleur; à calices lisses.

Une partie des étamines sans antheres; les seuilles à

furfaces liffes bordées de quelques petites épines ou poils rudes. Lyonpoife.

4.º Le Ciste blanc, Ciffus canus, sous-arbrisseau, à rameaux couchés, fans stipules; à seuilles petites, opposées, ovales, velues, blanches en-deffous, à fleurs en ombelle. Dauphinoise.

5.º Le Cifte d'Elande , Ciftus Elandicus , fousarbriffeau couché, fans flipules; à feuilles opposées, alongées, vertes, lisses; à fleurs comme en ombelle; à calices velus; à pétales échancrés, petits, jaunes. En Dauphiné.

6.º Le Ciste à goutres de sang, Ciftus guttatus, à tige droite, herbacée, sans slipules; à feuilles oppotees, lancéolées, à trois nervures ; à fleurs en grappes , fans bracties.

La base des seuilles offre une tache rouge, deux seuilles du calice sétacés. Commune autour de Lyon.

7.º Le Ciste velu, Ciftus pilosus, sous-arbrisseu, à tige un peu redressce; à quatre slipules en alone; à souilles linaires, blanches en-dessous, & traversces par deux fillons; à calices liffes; à fleurs blanches. On trouve aussi, près de Lyon, la variété à feuilles SECT. IL

plus larges.

8.º Le Cifte hériffé, Ciftus hirfutus, fous-arbriffcau, à stipules ; à feuilles lancéolées, linaires, blanches en-dessous ; à fleurs jaunes. Dauphinoise.

### LA TOUTE-SAINE.

ANDROSÆMUM frutescens. maximum C. B. P.

HYPERICUM androsæmum. L. polyadelph. polyand.

Fleur. Rosacée, cinq pétales jaunes assez petits, ovoïdes, alongés, étendus; calice découpé en cinq, trois pistils.

Fruit. Péricarpe mou & coloré; espece de baie contenant des semences petites, brunes, oblongues, fixées sur trois placenta.

Feuilles. Grandes, ovoïdes, plus longues que leur pétiole, d'une odeur vineuse.

Racine. Grosse, ligneuse, rougeatre, avec de longues fibres.

Port. Espece de sous-arbrisseau; tige de deux ou trois pieds, rougeatre, à deux angles, ligneuse, lisse; les fleurs naissent au sommet, souvent au nombre de cinq ou sept, disposées presque en ombelle; feuilles opposees.

Lieu. Dans le Lyonnois, les haies, au bord des

ruisseaux; cultivée dans les jardins. 24

Propriétés. Sa racine a un goût réfineux; on lui attribue les mêmes vertus qu'au Mille-pertuis, ci-après n.º 233; elle en a les caracteres génériques. X iv

Ct. VI. SECT. III.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rosacée, dont le pissil devient un fruit divisé, le plus souvent bicapsulaire ou à deux loges.

# 229. LA SAXIFRAGE RONDE ou le Géum.

GEUM rotundifolium majus. I. R. H. SAXIFRAGA rotundifolia. L. 10-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacée; cinq pétales planes, plus lones que le calice, étroits à leur base; dix étamines. Fruit. Capsule presque ovoïde, uniloculaire, s'ouvrant par le haut en forme de deux bees,

posée sur le réceptacle de la fleur; semences trèsmenues, rousses. Feuilles. Les caulinaires rénisormes, dentées,

pétiolées, entières.

Racine, Fibreufe.

Port. Les tiges s'élevent d'entre les feuilles, à la hauteur d'un pied, hilles, foibles & pliantes; des fleurs au fommet, portées fur de longs péduncules; feuilles alternes.

Lieu. Sur les Alpes & fur les hautes montagnes du Lyonnois. 24

Propriétés. Cette plante est apéritive, vulnétaire, déterfive.

Usages. On l'emploie pour l'intérieur en décoction, en cataplaimes pour l'extérieur.

#### CL. VI. SECT. III.

## 230. LA SAXIFRAGE grenue.

SAXIFRAGA rotundifolia alba. I. R. H. SAXIFRAGA granulata. L. 10-dria, 2-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente, mais la Fruit. Comme dans la précédente, mais la fruit. Le germe entourés du réceptacle de la Heur; pétales grands, plus longs que le calice.

Feuilles. Alternes, fuculentes, velues; les radicales & les inférieures réniformes, découpées en plutieurs lobes ovoïdçs; les fupérieures conérformes, à lobes pointus; les feuilles des rameaux linaires, entieres, fans lobes.

Racine. Fibreuse; les fibres naissant entre de petits tubercules de la grosseur d'un pois, rougeâtres, placés les uns sur les autres.

Port. La tige velue, peu rameuse, d'un rouge pâle; les fleurs au sommet; les pétioles plus longs que les seuilles, s'élargitlent à leurs bases.

Lieu. Les bois taillis, les haies. Lyonnoife, Lithuanienne. 4

Propriétés. Les tubercules de la racine sont amers; la plante apéritive & diurétique,

Usages. L'on se sert de toute la plante, on doit cueillir les tubercules des racines, des que la plante fleutir : bientôt elle seche, & ils disparoissert, on les fait insuser dans le vin blant; de toute la plante on sait des décostions s on tire de se cendres un sel fixe, excellent diurétique. On donne aux animaux la décostion de cette plante, à la dose de lb ; par jour.

OBSERVATIONS. Toute la plante est velue, un peu visqueuse, sur-tout le calice; la racine récente est apre, amere; séchée, elle paroit d'abord inspide, mais peu-

346 à-peu son amertume se développe ; l'herbe est sans odeur,

sa saveur est un peu aigre. Nous avons souvent trouvé, sur-tout près de Grodno, SECT. III. une variété plus petite, dont la page inférieure des

feuilles est chargée de tubercules de couleur de Safran. Les vertus des Saxifrages ne sont pas encore bien con-

firmées par l'observation. Leurs vertus apéritives, & contre le calcul, ont été prononcées par une sotte analogie; comme ces plantes croissent sur les rochers, on a cru que leur suc pouvoit dissoudre les pierres. Les vaches feules mangent quelquefois le Saxifrage que les moutons & les chevres négligent.

Le genre des Saxifrages est un des plus nombreux; de quarante-deux especes qu'il présente, faisons au moins connoître les plus communes & les plus curieuses. Toutes ces especes se distinguent par leur tige, leurs feuilles fucculentes, ce qui les faisoit confondre par les anciens Botanistes, avec les Joubaroes.

1.º La Saxifrage cotyledon , Saxifraga cotyledon , à tige presque nue ; à seuilles radicales , lingulées ; à marges cartilagineuses, blanches, dentelées, succulentes,

formant une role ; à fleurs en panicule.

On la trouve à grandes & à petites feuilles; à panicule très-long, chargé de fleurs, & à panicule portant peu de fleurs qui sont grandes, blanches, sans taches, ou ponctures.

Sur les Alpes du Dauphiné. Nous avons vu aux Pyrénées des rochers tapissés de la grande variété qui, melée avec le Verbascum miconi, produisoit un esset étonnant.

2.º La Saxifrage androface, Saxifraga androfacea, à tige nue, velue, portant deux fleurs; à feuilles lancoolces, heriffees, obrufes.

Sur les Alces du Dauphiné.

3.º La Saxifrage bleue, Saxifraga cæsia, à tiges très-petites, portant plusieurs fleurs blanches; à feuilles épailles, dures, ciliées à la base, recourbées, à points, comme percées à jour.

Sur les Alpes du Dauphiné. Nous l'avons aussi cueillie

aux Pyrénées.

4.º La Saxifrage mouffeufe , Saxifraga b: yoides , &

tige très-petite, velue, portant cinq à fix feuilles alternes, une ou deux fleurs jaunes ; les radicales en rose, imbriquées en tuile, dentelées & ciliées à la base.

Nous l'avons cueillie sur les Alpes du Dauphiné & sur

les Pyrénées.

5.º La Saxifrage étoilée, Saxifraga stellaris, à tige nue , branchue ; à feuilles rhomboides, finement dentelées; à fleurs blanches; à pétales pointus; à dents du calice renverfées.

Sur les Alpes du Dauphiné, & sur les montagnes du

Forez.

9

6.º La Saxifrage à feuilles opposées, Saxifraga oppositifolia, à tige rampante; à feuilles ovales, cilices, tuilées, formant quatre angles, à une fleur terminant la tige, fans péduncules. En Daupliné.

7.º La Saxifrage rude , Saxifraga aspera , à tiges couchées, rameules, portant des fleurs; à feuilles alternes, dures, ciliées, lanccolées; à pétales blancs ; à onglets

jaunes. Sur les montagnes du Dauphiné.

8.º La Saxifrage faux-Cifte, Saxifraga hirculus, à tige droite, rouge, portant une ou deux fleurs; à feuilles de la tige alternes, lancéolées, lisses; à pétales jaunes, tachetés de points couleur de ventre de biche. En Suisse, commune près de Grodno en Lithuanie.

9.º La Saxifrage aizoide, Saxifraga aizoides, à tiges penchées; à feuilles éparfes fur la tige, liffes, en aléne;

à fleurs d'un jaune pile, tachetées de Safran.

Sur les montagnes du Dauphiré.

10.º La Saxifrage d'automne . Savifraga autumnalis , à tige simple, portant peu de fleurs; à feuilles radicales aggrégées; à feuilles de la tige alternes, linaires, ciliées; à pétales jaunes, tachetées.

En Dauphiné & en Lithuanie.

11.º La Saxifrage cunciforme, Saxifraga tridatly-Lites, à petite tige rameule, droite; à feuilles de la tige alternes, cunéiformes; à trois lobes; à fleurs blanches. Lyonnoite, Lithuanienne.

Cetto espece osse des variétés; quelquesois elle est tres-petite, à feuilles de la tige très-entieres ; d'autres fois ses feuilles ont cinq dents ; la tige est gluante , de deux à quatre pouces de liauteur.

SECT. III.

#### 23I. LA SALICAIRE vulgaire.

SALICARIA vulgaris purpurea. I. R. H. LYTHRUM falicaria. L. 12-dria, 1-gynia.

Fleur. Rofacée; fix pétales oblongs, ouverts, attachés par leurs onglets aux découpures du calice qui est d'une seule piece, & à douze denticules; corolle purpurine.

Fruit. Capfule oblongue, terminée en pointe, fermée, biloculaire ; femences menues & nom-

breufes.

Feuilles. Un peu velues en - deflous, festilés, très-entières, oblongues, en forme de cœur lancéolé; les inférieures oppofées, les supérieures éparfes.

Racine. De la grosseur du doigt , ligneuse ,

blanche.

Port. Tiges quelquefois de la hauteur d'un homme, roides, anguleuses, rameuses, rougeatres, noucufes; les fleurs naiffent en épi, prefque verticillées; les feuilles oppofées.

Lieu. Les fauffaies, les follés. Lyonnoife, Lithuanienne, 2/

Propriétés. Les feuilles & la tige ont un goût fec & aftringent; la plante est détersive, astringente, vulnéraire.

Ulages. On se sert de l'herbe en décoction. elle est très-efficace contre les diarrhées & les

dyffenteries.

Pour les animaux on en fait une décoction avec poig. j. fur thi d'eau.

OBSERVATIONS. L'herbe est sans odeur, elle a un gout herbace, peu acerbe. Quel que soit son principe médicamenteux, nous nous fommes affures, par une foule d'expériences, de l'utilité de la poudre & de la décoction = dans les diarrhées sans irritation; dans les dyssenteries, non au commencement , lorsqu'il y a fievre , ardeur ; Sect. III. mais sur la fin, sa poudre à petites doses répétées, produit des effets évidens; dans les pertes blanches, elle les modere. Une preuve que cette plante contient beaucoup de principe muqueux nutritif, c'est que les bestiaux l'aiment & la mangent avec avidité.

L'herbe est aussi employée pour tanner les cuirs.

On trouve affez fréquemment des variétés à feuilles plus larges, & d'autres à feuilles supérieures en anneaux, trois à quatre.

Faisons encore mention de deux especes du même genro

qui offrent quelques fingularités.

1.º La Salicaire à seuilles d'Hysope, Salicaria hysopifolia, à feuilles alternes, linaires ; à fleurs à fix étamines. Les tiges sont couchées, rameuses; les seuilles obtuses, très-entières; les fleurs affifes aux aiffelles des feuilles; à fix pétales pourpres, à onglets blancs; le calice en tuyau, à trois ou fix dents. Lyonnoise.

2.º La Salicaire à feuilles de Thym, Lythrum thymifolia, à feuilles opposées & alternes, linaires; à fleurs

de quatre pétales.

Dans celle-ci la tige est droite, les calices à quatre dents, accompagnés de deux bractées; on ne trouye souvent que deux étamines, j'en ai compté quatre.

Dans les prairies humides du Dauphiné.

## 232. LE PAVOT CORNU.

GLAUCIUM flore luteo. I. R. H. CHELIDONIUM glaucium. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. Rofacée; quatre pétales\*obronds, planes, ouverts, étroits par le bas; calice divisé en deux; un grand nombre d'étamines; corolle jaune.

Fruit. Silique longue, cylindrique, plice comme une corne, uniloculaire, bivalve, remplie de femences arrondies, luifantes,

Feuilles, Amplexicaules, finuées, longues charnues, velues, blanchâtres.

Racine. De la grosseur du doigt, fusiforme, SECT.III.

brune.

Port. Tige herbacée, folide, rameuse, noueuse, glabre, inclinée; les fleurs axillaires, une seule sur chaque péduncule ; les feuilles partent de chaque nœud, alternes.

Lieu. L'Angleterre, dans les sables au bord de la mer, la Suille. of

Propriétés. Le suc de la plante a un goût amer; elle est résolutive, détersive & diurétique.

Usages. On emploie comme diurétiques, les feuilles pilées & infusées dans du vin blanc; comme vulnéraires & détersives, les feuilles pilées & appliquées fans addition; on donne aux animaux les feuilles dans le vin blanc , à poig. j. dans th & de vin.

## SECTION IV.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rosacée, dont le pistil devient un fruit divisé en cellules.

#### 233. LE MILLE-PERTUIS vulgaire.

HYPERICUM vulgare. C. B. P. HYPERICUM perforatum. L. polyadelph. polyand.

F LEUR, Rosacée; cinq pétales ovales, oblongs, ouverts; le calice divisé en cinq parties ovales, concaves; le péricarpe membraneux; trois pistils.

Fruit. Capfule obronde, triloculaire, remplie de femences menues, luifantes & oblongues.

Feuilles. Obtufes, feffiles, veinées, marquées Secr. IV. de points brillans, diaphanes.

Racine, Ligneuse, fibreuse, jaunatre,

Pon. Tiges hautes d'une coudée, nombreufes, roides, ligneufes, cylindriques, rougearres, branchues; les fleurs jaunes au fommet des rameaux; les feuilles 'oppofees deux à deux; elles paroiflent percées de pluieurs trous; ce font des glandes véficulaires, femées fur les deux furfaces avec des points noirs, femblables à ceux qu'on observe fur les folioles du calice.

Lieu. Les prairies, le long des chemins. Lyon-

noise, Lithuanienne. 24

Propriétés. La semence est d'une saveur amere & vésineuses; celle des feuilles est un peu falée, flyptique & ségérement amere; les sleurs & les semences ont une odeur de résine; cette plantetient le premier rang parmi les vulnéraires; elle-

est aussi résolutive, diurétique, vermisuge.

Ulages. On se serr, pour l'homme, des seuilles, des seurs, des semences, des sommités seuries, sinsseurs, etc., à la dose de poig. j. des semences, à la dose de 56; pour les animaux on donne toute la plante en in-fusion, à la dose de poig. j. dans tb. j. d'eau, extérieurement on emploie les seuilles. Se les sommités seuries, pilées se appliquées sur les plaites se sur les une de la discussion de l'huile; on fait avec les seurs une huile atténuante, résolutive, discussive, donnée qualques ois inérieurement depuis \$\frac{3}{2}\$ si jusqu'à \$\frac{3}{2}\$; on la fait entrer dans les lavemens.

Mr. Ja

Ct. VI.

#### 234. L'ASCIRUM

ou Mille-pertuis quadrangulaire.

HYPERICUM afcirum diclum, caule quadrangulo. J. B.

HYPERICUM quadrangulum. L. polyadelph. polyand.

Fleur. Caracteres de la précédente; les pé-Fruit. Lales très-petits, jaunes, à points noirâtres.

Feuilles. Ovoïdes, fessiles, simples, entieres, perforées, & à points noirs.

Racine, Fibreuse, ligneuse.

Port. La tige herbacce, de deux pieds de haut, quadrangulaire; les fleurs au sommet disposées en corymbe; feuilles opposées.

Lieu: Les prairies, les fosses. Lyonnoise, Li-

Propriétés. Les vertus de la précédente, mais Ulages. plus foibles.

OBSERVATIONS. Les femences font ameres : l'odeur des fleurs est foible, leur saveur est amere, balsamique: fi on les mache, elles teignent en rouge la falive. L'odeur des feuilles est foible, un peu analogue à celle de l'Angélique; leur faveur amere, un peu astringente, balfamique; les fommités des fleurs & les feuilles, indiquées dans les crachemens de sang avec suppuration, dans la phthifie, la suppression des regles, les ulceres de la vessie, les anciennes dyffenteries. Nous avons souvent ordonné ces deux especes de Mille-pertuis dans les maladies énoncées. Il est for qu'elles soulagent les phthisiques ; qu'elles sont curatives dans quelques chloroses avec suppression des regles; que l'infusion des sommités dans l'eaude-vie, dérerge efficacement les ulceres. Dans les vessies diaphanes off renfermee une huile offenticlle, balfamique, affect

affez analogue à une gomme réfine, qui paroît être le principe médicamenteux qu'on extrait en plus grande quantité par les menstrues spiritueux. Sa vertu vulnéraire est Sect. IV. couteufe pour ceux qui savent que les plus grandes ploies ont été guéries par la feule action du principe vital; ces deux Mille-pertuis donnent, macérés avec l'alun, une teinture jaune de mauvais teint. Les vaches, les chevres & les moutons mangent les Mille-pertuis, que les chevaux négligent. On cultive affez communément dans les jardins, & on trouve généralement dans pretique toute l'Europe , quelques especes de Mille-perruis qu'il est agréable de pouvoir defigner.

1.º Le Mille pertuis arcriffeau , Hypericum belearicum, à tiges ligneuses, chargées de points glanduleux; à feuilles ondulées , ayant à leurs marges des glandes comme des verrues ; à fleurs grandes , folitaires , terminant les tiges; à cirq tiyles.

Originaire de l'Itle Majorque.

2.º Le Mille-pertuis couche , Hepericum humifufum , à tiges filiformes, rampantes, angulenfes; à feuilles petites, evales, fans points, diaphanes; à fleurs aux aiffelles, folitaires; à calices ponctués, denteiés; à trois flyles, Lyonnoite, Lithuanienne.

2.º Le Mille-pertuis des montagnes, Hypericum monranum, à tige droite, ronde; à feuilles allies, ovales, liffes, ponctuces; à calices glanduleux, dentelés. Lyonnoise,

Lithuanienne.

4.º Le Mille-pertuis velu, Hypericum hirfutum, trèsressemblant au précédent; mais à feuilles un peu velues. Lvornoife.

5.º Lebeau Mille-pertuis, Hypericum pulchrum, à tige ronde, droite : à feuilles embrassant la rige, en cœur, lisses, à calices dentelés, glanduleux; à pétales jaunes, garnis de points poirs; à trois flyles. Sur les montagnes du Luonnois.

6.º Le Mille-permis à feuilles de Nummulaire, Hypericum nummularium, à tiges conchées; à feuilles petites, en cœur , arrondies , liffes ; à fleurs grandes ; à pétales d'un faune pile, crencles; à trois flyles.

Nous l'avons cueilli fur les rochers de la Grande-Chartreuse en Dauphine; M. de la Tourrete l'a trouvé für les montagres du Bugey.

Tome II.

7.º Le Mille-pertuis bruyere , Hypericum Coris , A feuilles comme en anneaux ; savoir , quatre stipules & SECT. IV. deux feuilles linaires très-étroites. Près de Lyon, dans la plaine du Dauphiné. Le Chevalier Linné a déterminé quarante deux Mille-pertuis.

#### 235. LA PIROLE.

PYROLA rotundifolia major. C. B. P. Pyrola rotundifolia. L. 10-dria , 1-ginia.

Fleur. Rofacée, un peu irréguliere; cinq pétales fous-orbiculaires, concaves, ouverts; le pistil recourbé en maniere de trompe ; dix étamines droites; stigmate à cinq dents.

Fruit. Capfule obronde, pentagone, divifée en cinq loges, s'ouvrant par les angles; les femences roullatres & menues.

Feuilles, Radicales pétiolées, rondes, épaisses, liffes.

Racine. Presque horizontale, en forme de corde. Port. La tige s'éleve d'entre les feuilles à la hauteur d'un pied, droite, ferme, anguleuse, simple, couverte de quelques écailles; les fleurs blanches naillent au fommet, disposées en grappe; on trouve des feuilles florales à la base des péduncules; la plante est toujours verte.

Lieu. Les terrains humides & ombragés; les

bois. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Toute la plante a un goût amer & fort altringent; elle est vulnéraire & astringente, fébrifuge, moins échauffante que les autres vulnéraires.

Usages. On se sert principalement des feuilles, que l'on prend comme les autres vulnéraires, en décoction ou en infusion en maniere de Thé; on la donne austi en poudre, à la dose de gr. vi pour l'homme, & pour les animaux, à 3 i.

OBERFATIONS. Le goût décidément amer & aftringent, annonce des principes énergiques; aufil la Pirole CL, VI, nous a-t-elle été trevuille en décoction dans les diarrhies Sacri, IV, paffive avec atonie; la décoction ranime les ulceres baveux qui font entretenus par le relichement des fibres,

Sur fix especies de Piroles, cinq sont Européennes.

1.° La petite Pirole, Pirola minor, à tige & seuilles plus petites : À framines & styles droits. I vannais

plus perites; à étamines & flyles droits. Lyonnoife, Lithuanienne.

2.º La Pirole ondulée, Pirola fecunda, à tige de quatre pouces, portant des feuilles ovales, lancéolées, ondulées, crenelées; fleurs en grappe, tournées d'un feul

coté. En Dauphiné, en Lithuarie.

3.º La Pirole arbrilleau, Pirola umbellitat à tige ligneufe, rameufe, de cinq à fix pouces; à feuilles rallemblées vers le haut des branches, noir-itres, feches, liffes, cunciformes, dentelées; à pédincules partant du centre des feuilles, portant pluficurs fleurs, comme en ombelles; à calice rouge; à pétales rouges. En Lithuanie.

4.º La Pirole à une fleur, Pirola unissora, tige à hampe de trois ou quatre pouces, portant une seule sleur dodrissérante, grande, laiteuse, inclinée; à feuilles radicales pétiolées, arrondies, tendres, dentesées. Lithua

nienne, Dauphinoise.

#### 236. LA RUE DES JARDINS.

# RUTA hortensis latifolia. C. B. P. RUTA graveolens. L. 10-dria, 1-gynia.

Fleur. Rofacée; quatre ou cinq pétales concaves, attachés par des onglets étroits; le calice divité en quatre ou cinq fegmens; le réceptacle environné par dix points ou mielliers.

Fruit. Capsule divisée en autont de lobes qu'il y a de pétales; elle a le meme nombre de cavités, & s'ouvre par le haut; plusieurs semences rudes, anguleuses & rénisormes.

Feuilles. Décomposees, découpées, petites,

copilare Linux

oblongues, charnues, lifes, rangées comme par Ct. VI. paires fur une côte terminée par une foliole impaire. Racine. Jaune, ligneuse, très-fibrause. SECT. IV.

Port, Pluficurs tiges ponetules s'élevent quelquefois à la hauteur de trois pieds, ligneules, rameufes, l'écorce blanchatre; les fleurs naillent

au fommet; les fauilles alternes.

Lieu. En Provence, dans les jardins. 34

Propriétés. Toute la plante répand une odeur défagreable & forte; elle a un gont acre & amer; elle est emménagogue, alexitere, antivermineuse, carminative, autifpalmodique, cophalique, fondante, antifcorbutique, réfolutive, déternve,

Usages. On se sert pour l'homme de toute la plante, les racines exceptées; on exprime un fue de l'herbe fleurie, on en distille une eau, on en fait une huile par infusion, on s'en fert en décoction; les feuilles fraîches fervent à faire des carapla(mes : les feuilles feches donnent une poudre : des fommités fleuries on tire une huile ellentielle; on en fait une conferve.

Les feuilles fraiches se donnent en infusion dans un verre de vin blanc, à la dose de pine. ; ou pinc, ij ; les feuilles feches réduites en poudre, à la dofe de gr. vi; le fuc de l'herbe fraîche, à la dose de 3 ij; l'eau distillée, depuis 3 j jusqu'à 3 iv dans les potions & juleps ; Phuile par infution , à la dose de Zij en lavement ; l'huile distillée , à la dose de quelques gouttes.

On emploie extérieurement la décoction des feuilles en gargarifmes. Pour les animaux on donne le suc, à la dose de 3 iv, ou l'infusion dans le vin blanc, à la dose de 3 vi, après y avoir fait infuser une demi-poignée des feuilles.

OBSERVATIONS. Les filamers font cachés dans la cavité , des pétales; les germes grands, ponétués.

La plante defféchée perd de son odeur, qui est trèspénétrante loriqu'elle est franche,

On retire de la Rue une buile essentielle, rouge, qui C. VI. retire une plus grande quantité des femences que de Secr. IV. l'herbe. L'extrait de la Rue, par les menitrues aqueux,

est amer, acre.

Les expériences journalieres nois prouvent que la Rue eft rés-efficace dans les aféctions hylériques avec atonie, dans la chlorofe avec fupprefion des regles; la décoction et fouvent énergique dans les figaines & fir la fin des fievres hémitritées; on pour en érendre l'ufige à toures les maladies dans leffqeltes il faut récadir la fieur, ranimer les forces, enlever des ergergemens; elle réulité comme auxiliaire dans la gale, les dartres, le fiorbut, Pathme piutieux.

#### 237. LA RUE SAUVAGE.

HARMALA. Dod. Pempt.
PEGANUM harmala. L. 12-dria, 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales oblongs, ovoïdes, droits, ouverts; les cinq folioles du calice linéaires, de la longueur des pétales.

Fruit. Capfule obronde, à trois côtés, triloculaire, trivalve; femences ovales, pointues. Feuilles. Sessiles, épaisles, succulentes, simples,

linéaires, découpées en plutieurs parties.

Racine. Fusiforme, affez simple.

Port. Tige cannelée, herbacée, rameuse, assez baile; les sleurs opposées aux seuilles; les seuilles alternes.

Lieu. L'Espagne, l'Italie, l'Egypte. 24

Propriétés. Les memes vertus que la précé-Usages. dente, si elle est cueillie dans son pays natal; elle en a peu dans nos climats

1000

#### 238. LA NIELLE ou Toute-Épice.

NIGELLA arvensis cornuta. C. B. P. NIGELLA arvensis. L. polyand. 5-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales ovales, planes, obtus, ouverts; huit nectars disposés en rond; calice nul; des feuilles florales nulles, ou trèscourtes.

Fruit, Composé de cinq capsules turbinées, oblongues, comprimées, réunies, furmontées de cinq cornes, s'ouvrant par le haut; semences noires, ridées, anguleufes.

Feuilles. Presque velues, sessiles, découpées en petits filamens.

Racine. Fibreuse, petite, blanchâtre.

Port, Les tiges foibles, de la hauteur d'un pied, grêles, cannelées, quelquefois rameufes; une fleur au fommet des tiges; les feuilles alternes, affifes. Lieu. Les champs, Lyonnoise, Lithuanienne. O

Propriétés, Cette plante est légérement odorante & acre; elle elt diurétique, vermifuge, incilive,

antispasinodique, résolutive, sebrifuge.

Ulages, On se sert pour l'homme, de la semence; on la reduit en poudre, on en fait un électuaire, des infutions, & on en tire une huile exprimée; la semence doit être bien seche avant de s'en servir : sa farine mélée avec du miel se donne à la dose de gr. vi. On frotte avec l'huile essentielle, le bas des narines, pour atténuer les matieres glaireufes qui s'y ramatlent; on donne aux animanx la pondre de la femence, à la dofe de 31, melée avec du miel.

OBSERVATIONS. L'analogie botanique rend toutes les parties de la Nielle suspectes; son affinité avec les Aconits, la fait foupçonner vénéneufe; on a vanté, pour tétablit les regles, les fumigations faites avec les femences de Nielle; mais nous favons par expérience que la vapeur Scc. IV. de l'eau chaude produit aufi fielle cet effet. Dans le Levant on mele les femences avec le pain, ce qui nous prouve qu'elles ne font pas vénéneufes. Cependant ceux qui favent que les befliaux ne mangent point l'herbe de la Nielle, la craindront comme dangereufe. Dans cette effoce nous avons compté de cinq à huit nectaires, &

cinq, fix & fept germes.
On cultive encore dans les jardins deux especes de Nielle.

1.º La Nielle de Damascene, Nigella Damascena, qui se distingue aissement de la précédente par une involucre ou collerette formée par cinq feuilles plus longues que la fleur qui est souvent pleine, bleue ou blanche.

Dans les Provinces Méridionales. Annuelle. 2.º La Nielle cultivée, Nigella fativa, à capfules hériffées de piquans arrondis; à fleurs petites, blanches;

à feuilles velues. Originaire d'Allemagne.

#### 239. LE FABAGO.

FABAGO Belgarum, sive Peplus Parisiensium. I. R. H.

ZIGOPHYLLUM fabago. L. 10-dria, 1-gyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales larges, obtus, plus longs que le calice qui a cinq feuillets ovales; un nectar divisé en dix écailles qui couvrent le erme.

Fruit. Capfule oblongue en forme de prisine, à cinq côtés, à cinq loges, à cinq valves; les femences sous-orbiculaires & aplatics.

Feuilles. Comme ovales, arrondies, graffes, chartues, pétiolées deux à deux.

Racine, Rameuse.

Port. Tige herbacée, cylindrique, rameuse,

Sween's Good

# 240. L E C I S T E qui porte le Labdanum.

CL. VI. SECT.IV.

CISTUS ladanifera Hispanica, falicis folio, flore candido. 1. R. H.

CISTUS ladanifera. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales ouverts, grands; le calice divisé en cinq folioles, dont deux alternes sont très-petites.

Fruit. Capsule obronde, à dix loges; plusieurs

femences arrondies, petites, brunes.

Feuilles. Lancéolées, listes en dessus, ondées à leurs bords, pétiolées; les pétioles élargis & réunis à leur base.

Racine. Ligneuse, blanchatre en dedans, noi-

ratre en dehors, fibreuse.

Port Port d'un arbritleau branchu, rameux, de la hauteur de deux pieds, la rige rougeare; les feuilles font couvertes d'une matiere réfineuse qu'on ramasse avec des fouets de cuir. Tournes. Voyag, du Levant.

Lieu. Le Levant. 24

Propriétés. Les fleurs ont un goût d'herbe un peu styptique; la réfine nonnaée Labdanum, est pour l'intérieur stoniachique, antidyssentérique, astringente; à l'extérieur résolutive, antiulcéreuse & ballamique.

Usages. On n'emploie que sa résine, & le plus

souvent seulement pour l'usage extérieur.

OBERFATIONS. La réfine nommée Labdauum, ne for reitre point du cîtle ladanifere, mais d'une autre espece nommée Ciflus Creticur, le Citle de Crete, qui est un arbrisseu sans slipules, à feuilles en spatule, ovales, péciolées, fans nervures, rudes à calices lancéolés. C'est le Ciftus ladanifera Cretica de Tournefort, Voyage du Levant , t. I. p. 29. Cette resine transude fur les

SECT. IV. branches & fur les feuilles, comme des gouttes transparentes de thérébentine; on la ramasse avec des fouers de cuir : anciennement on recueilloit soigneusement la partie de cette réfine qui s'attachoit à la barbe & aux poils des chevres. Cette réfine solide, noire, pesante, contient un fable hétérogene ; elle est assez amere ; fon odeur légere est agréable; elle brûle à la bougie; elle se ramollit à une chaleur médiocre ; quoiqu'elle lâche dans l'infusion aqueuse une partie de son principe aromatique, elle ne se dissout que dans l'esprit-de-vin.

Cette refine est plus nuisible qu'utile dans tous les temps de la dyssenterie; elle entre dans la composition

des parfums à brûler.

# 241. LE CISTE de Montpellier.

CISTUS ladanifera Monspeliensium. C. B. P. CISTUS Monspeliensis. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. 7 Rosacée, caracteres de la précé-Fruit. } dente. Feuilles, Lancéolées, fessiles, pointues, velues des deux côtés, avec trois nervures.

Racine, Ligneuse.

Port. Arbriffeau qui conserve sa verdure tout Phiver; les Heurs naissent au sommet des branches; les feuilles opposées.

Lieu, Les Provinces méridionales de la France. 22 Propriétés. ) On le regarde comme astringent; il n'a pas les vertus du précédent. Ulages.

والمحدث

# 242. LE NÉNUFAR BLANC su Nymphea.

CL. VI. SECT. IV.

NYMPHÆA alba major. C. B. P.
NYMPHÆA alba. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. Rosacée, très-grande; environ quinze pétales, plus grands que le calice qui est formé par quatre seuillets.

Fruit. Ressemblant à une tête de Pavot ovale; baie couronnée, partagée dans sa longueur en plusieurs loges; les semences oblongues, noirâtres, luisantes.

Feuilles. Très-grandes, cordiformes, très-entieres, épaisles, charnues, veinées, pétiolées, en rondache, surnageant sur l'eau.

Racine, Très-grosse, horizontale, brune en

dehors, blanche en dedans.

Port. La tige vit dans l'eau; chaque tige ne
porte qu'une fleur à fon fommet; aucuns supports.

Dorte qu'une fleur a fon tommet; aucuns supports, Lieu. Les étangs; les eaux dormantes. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. La racine est aqueuse, fade, vifqueuse, rafraîchissante, un peu narcotique; les sleurs sont sans goût & sans odeur.

Ulages. L'on se sert des racines & des seurs ; les racines sont employées dans les tisanes pour l'homme; on tire des seurs une huile par infusion & par coction; le firop se donne dans les potions , depuis 3 s jusqu'à 3 ji, on en fait auffi un miel qui se donne depuis 3 ji jusqu'à 3 jii, dans les lavemens rafrachissions. Le Chevalier Linné révoque en doute se qualités.

On peut en donner aux animaux, les racines dans des boissons, à la dose de 3 iv, sur 115 iij d'eau.

Gre

Ct. VI.

OBSERVATIONS. Les feuillets du calice sont extérieurement verditres; la lame interne jaunâtre ; le bord SECT. 1V. blanc; le nombre des pétales est incertain, j'en ai compté de quince à vingt, ils sont blancs, les plus externes un peu verdatres en dessous; on trouve quatre-vingts ou cent étamines, les intérieures recourbées contre le germe.

> La racine est blanche lorsqu'elle est fraiche; desséchée, son écorce se brunit ; alors elle est l'gere, spongieuse. J'en ai fait arracher des tronçons plus gros que la jambe. Lor qu'elle est récente, elle est un peu acre, un peu

amere. Les fleurs récentes sont aromatiques.

Le mucilage de Nymphea n'est point inutile dans l'hémophthisie, dans le vomissement de sang, les pollutions nocturnes, la gonorrhée, les ardeurs d'urine. Relativement à sa vertu d'éteindre les désirs vénériens, de rendre incapable d'engendrer, nous avors connu un jeune homme qui avant bu pendant un mois de la tifane de Nymphea. devint absolument impuissant. Nous en avons connu d'autres qui n'ont rien éprouvé. D'ailleurs, nous favons qu'on a fait de pain avec cette racine, qui n'a point énervé ceux qui en ont mangé; car elle contient, outre un principe réfineux, amer, une grande quantité de substance muqueule nutritive. Cette racine desséchée peut fournir une abondante nourriture aux bestiaux.

On trouve encore dans nos étangs du Lyonnois, & plus communément en Lithuanie, le Nymphea jaune, Nymphica lutea, qui differe du précédent par sa fleur jaune, plus perire; par son calice de cinq feuillets plus grands que les pétales; par son fruit conique.

On trouve de douze à seize pétales, de cent à cent foixante étamines, dont les extérieures sont renversées fur les pétales ; la fleur aromatique , répandant une odeur

fuave qui lui est propre.

Dans ces deux plantes, les cellules des tiges, des pétioles, des p'duncules, font très-grandes & toujours remplies d'eau; c'est pourquoi un grand amas de ces tiges defféchées, se réduit à un très-petit volume. On peut facilement séparer des pétioles, des fibres spirales. L'eau diffill'e des fleurs fraiches de Nymphea, perd, comme fes fleurs, promptement fon principe recleur.

#### SECTION V.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rofacée, dont le piftil devient un fruit qui dans son épaisseur renserne plusieurs semences.

#### 243. LE CAPRIER.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo. C. B. P.
CAPPARIS spinosa. L. polyand. 1-gynia.

FLEUR. Rosacée; quatre pétales sous-orbiculaires, échancrés, grands, ouverts; le calice coriacé, divise en quatre parties ovales; les étamines très-longues.

Fruit. Baie charnue, à péduncule de la groffeur d'un gland, de la forme d'une poire, uniloculaire; les semences menues & blanches.

Feuilles. Réniformes, fous-orbiculaires, pétiolées, fimples, très-entieres, un peu épaisses.

Racine. Ligneuse, rameuse, revetue d'une écorce épaisse.

Port. Espece d'arbufte qui dans nos climats perd, en hiver, une partie de ses tiges; elles s'elevent de deux condées, ligneuses, liffes, pliantes, armées d'épines roides; de l'aitelle de chaque feuille, nait un long péduncule qui supporte une fleur blanche; ce péduncule de la longueur des feuilles ell du double plus long que les corolles; les feuilles alternes.

#### SECTION VI.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rosacée, dont le pistil devient un fruit composé de plusieurs pieces ou capsules.

#### 244. LA GRANDE JOUBARBE.

SEDUM majus vulgare. C. B. P. SEMPERVIVUM tectorum. L. 12-dria . polygyn.

 $F_{\it LEUR}$ . Rofacée ; douze pétales lancéolés , ovales, concaves, un peu plus grands que le calice qui est également divisé en douze parties concaves & aigues.

Fruit. Douze capsules disposées en rond, courtes, comprimées, pointues en dehors, & qui s'ouvrent en dedans; plusieurs semences obrondes, petites.

Feuilles. O'Slongues, charnues, succulentes, convexes en dehors, aplaties en dedans, ciliées en leurs bords, attachées à la racine, conglobées, rassemblées en forme d'hémisphere.

Racine. Petite, fibreuse.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles . à la hauteur d'un pied, droite, rougeâtre, pleine de moelle, revêtues de feuilles plus étroites que les radicales; elle se seche dès que la semence est mûre; les fleurs rouges naissent au sommet en bouquet ou corymbe, dont les rameaux sont recourbés.

Ct. VI.

Lieu: Les vieux murs, les rochers. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. Goût âcre; la plante aqueuse, rafraîchissante, astringente.

Víages. On ne se sert que des seuilles dont on tire le suc; on le donne à la dose de 5 v, dans les sievres intermittentes qui n'ont point de troid marqué; les seuilles mondées de la peau, macérées dans de l'eau, sont employées dans les sievres ardentes & les indammations qui menacent de la gangrene; on emploie extérieurement les seuilles mondées de leur peau, appliquées sur les cors des pieds & sur les characteristes et l'est peut les rémittes et la poudre des feuilles et antiuléreuse. On donne aux animaux le sur de cette plante, à la dose de th s.

OBSERVATIONS. On trouve douze & feize pétales; le nombre des étamines n'ell pas certain, auffi davion regarder ce gene de Linie comme artificiel, & ranger avec Tournefort, les Sempervivum avec les delum ou Joubarbes. On doit ramener à cette espece plus commune, quelques plantes curieuses qui lui ressemblent beaucoup.

1.º Le Sempervivum globiferum, la Joudarde globuleuse, dont les feuilles ciliées forment une tête, & dont les pétales sont en alone.

On compre fix pétales, fix étamines, fix pissis, quelquesois douze. Se trouve en Dauphiné, en Allemagne.

2.º Le Sempervivum arachnoideum, l'Araignée, à feuilles formant une true entrelacée par des fils, initant les foies d'araignée; à neuf pétales pourpres, réunis, nerveux.

Nous l'avons observée très-commune aux Pyrénées, en montant à Mont-Louis. Elle se trouve aussi sur les Alpes du Dauphiné.

3.º Le Sempervivum montanum, la Joubarbe des montagnes, à feuilles fans poil, formant une role ouverte, à grandes fieurs rouges.

Sur les montagnes du Dauphine, & en Siléfie.

Ces plantes & les suivantes croissent sur les vieux murs ou sur des rochers; elles n'ent besoin que d'un peu de falbe ou de chaux pulvérifie, pour fixer leurs racines.

Si on les arrache, elles continuent à végèrer, & acune Ca. VI.
faurifient fans être adhérentes à la terre; laur fluture Ster. VI.
faurifient fans être adhérentes à la terre; laur fluture Ster. VI.
ét parinchymateufe, cellulaire, contenant un mutus
drivé dans les feui lets d'un tiflu cellulaire affez
liche; leur épéderme est rées-poreux; aufif des qu'elles
font fiérries il fuffit de les exposér un moment à la
vapeur de l'eau pour les faire reniler & leur donner
l'apparence de la vie; d'où nous devons conclure que
d'uns toutre la famille des plantes graffes, la nutrition
d'epend prefigue entirement du pompement des vapeurs
par les vaiiffeaux inhalans des feuilles & des tiges. Cela
re paroitra pas furprenant à ceux qui favent que toutes
les plantes se nourrifient aurant par le pompement des
feuilles que par celui des racines.

#### LA PETITE JOUBARBE ou Trique-madame.

Sedum album. L. 10-dria, 5-gynia.

Fleur. Rofacée; calice à cinq fegmens fucculens; cinq pétales lancéolés, pointus, planes, ouverts; cinq nectas en forme d'écailles adhérentes au germe; corolle blanche.

Fruit. Cinq capfules droites, comprimées, échancrées à leurs bases, s'ouvrant pour laisser sorter plusieurs petites semences.

Feuilles. Succulentes, divergentes, oblongues, obtufes, presque cylindriques, fessiles, d'un vert lusant.

Racine. Menue, fibreuse.

Port. Tige d'un demi-pied, rougeatre, succulente, dure dans sa maturité, rameuse à son sommet; les seurs en corymbe; les seuilles alternes.

Lieu. Les vieux murs, les rochers, les toits. Lyonnoise. 24

Tome II.

Aa



#### 70 ROSACÉES.

Propriétés, Goût d'herbe falé; elle est astrinct. VI. gente, rafraichitlante, ster. VI. Usages. On peut la substituter à la précédente.

on lui reconnoît les mêmes vertus.

Obergiations. La Tri que-madame pilée & appliquée fui les flegmons. & les hémorroules enflamées, calme la douleur, comme nois Yaons épouvé plusfeurs fois, nous avons aufit trouvé le site propre à déreger les ulceres purifeis. Les chevres, les moutons mangent cette plante loriqu'elle est verte, les chevaux n'en veulent point.

# 246. LA VERMICULAIRE brûlante.

SEDUM parvum acre, flore luteo. C. B.P. SEDUM acre. L. 10-dria, 5-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente; corolle

Feuilles. Presque ovoïdes, sessiles, droites, charnues, grasses, comme collées à la tige, entasses.

Ricine. Petite, fbreuse.

Port. Les tiges basses, menues; trois grappes de sleurs au sommet qui se divise en trois; seuilles alternes.

Lieu. Les vieux murs, les toits des maisons, les rochers. Lyonnoise, Lituanienne. 4

Propriétés. Acre au goût, piquante, presque, corrolive, antiscorbutique, vomitive, diurétique, sébrifuge.

Usages. Il fant être extrêmement circonspect en l'employant à l'intérieur, vu son extrême acreté.

OBSERVATIONS. Si on mâche cette plante, elle paroît d'abord fade; mais peu de temps après elle excite une

ardeur dans la bouche, semblable à celle des plantes les . plus acres. Si on la fait deffecher, elle perd presque enticrement son acrimonie. Si on la fait bouillir dans de SECT. VI. la bicre, ou avec l'hydromel fimple, elle est peu énergique; on peut alors prescrire une ou deux verrées de ce remede, il fait rarement vomir ; le suc, à une once. délayé dans une verrée d'oximel, fait vomir & purge; à deux drachmes, il excite seulement quelques nausces, & devient un puissant diurétique; donné ainsi comme altérant, c'est un excellent remede dans les empatemens des visceres, dans la jaunisse, la chlorose. Ce suc melé avec un mucilage gommeux, est un des meilleurs détersifs; aussi avons-nous guéri par ce seul remede, des ulceres cacoétiques qui avoient réfulé à tous les autres remedes. Je ne vois pas tur quoi est fondée la réputation de la Vermiculaire dans le scorbut, sur-tout donnée à haute dole; comme altérante, elle est vraiment précieuse pour la guérison de cette maladie; mais comme émétique, je l'ai toujours trouvée nuisible. Le scorbut terrestre érant une maladie très - commune en Lithuanie, j'ai eu de fréquentes occasions de connoitre quelles étoient les plantes avantageuses pour ditposer à la guérison. Je peux meme affurer que dans ce pays il y a peu de fujets adultes qui n'offrent des symptomes de scorbut.

#### 247. L'ORPIN, REPRISE, Joubarbe des vignes.

ANACAMPSEROS, vulgò faba crassa. 1. B. TELEPHIUM vulgare. C. B. P. SEDUM telephium. L. 10-dria, 5-gynia.

Fleur. Caracteres des précédentes; corolle Fiuit. rougeatre ou blanche.

Feuilles. Aplaties, droites, très-épailles, charnues, en forme de coin, succulentes, quelquesois crenelées en leurs bords, très-entieres.

Racine. Charnue, à tybercules blancs.

A a ij

Ce.VI. ce qui la difingue des Jonharbes; cette tige SECT.VI te divide de la difingue des Jonharbes; cette tige demi, courbée, cylindrique, folde, avec quelques raneaux revétus de feuilles; les fleurs au fommet difrofées en bonquet; feuilles oppofées.

Lieu. Les terrains pierreux, les vignes. Lyon-

noife, Lithuanienne. 2/

Propriétés, La racine, gluante, légérement acide, douce, est plus réfolutive, plus rafraîchissante, plus détersive que les feuilles qui font vulné-

raires, aftringentes.

Ujuges. On ne conscille pas de s'en servir pour l'interieur; on fait usage à l'extérieur des racines & des feuilles. On en extrait le suc que l'on applique sur les plaies récentes; les racines pilées & cuites, font antihémorroïdales.

# 248. L'ORPIN ROSE.

ANACAMPSEROS radice rosam spirante.

1. R. H.

RHODIOLA rofea. L. diæc. 8-dria.

Fleur, Rofacée, mâle & femelle fur des pieds directions; les fleurs femelles ont quarre pérales égaux au calice; ceux des fleurs milles font deux fois plus longs. Les unes & les autres ont quatre neclars droits; échancrés; plus courts que le calice.

Fruit. Quatre capfules en forme de cornes aplaties, univalves, s'ouvrant en dedans; femen-

ces nombreuses, sous-orbiculaires.

Feuilles, Selliles, fimples, entieres, épailles, finculantes, dentées au fommet en manière de feie, ovales, lancéolées.

Racine. Fusiforme; son odeur semblable à celle de la rose.

Port. Tige herbacée, simple, succulente; les SECT. VI. fleurs en faisceaux au sommet des tiges; aucuns supports.

Lieu, Les Alpes. 22

Propriétés. La racine est céphalique & astringente.

Ufages, On Pemploie dans les décoctions aftringentes; on la pile, on la fait bouillir dans de Peau role; on l'applique fur le front pour guerir les maux de têre occationnés par les coups de foleil.

OSERVATIONS. On compte quelquefait cinq neclaires, fix, huit ou douze étamines, quarre pilitis. On a audit rouvé cette effecte fur les montagnes de la Siléfie & en Angleterre. M. de Haller a eu raifon de la ramener au genre des Joubarbers; ce genre affec nombreux préfente encore dans nos Provinces quelques effeces que nous allons caractérieir par leurs attributes effentiels.

1.º L'Orpin paniculé, Sedum cepara, à feuilles planes, aplaties; à tiges rameules; à fleurs en panicule, blanches.

En Dauphiné. Lyonnoite.

2.º L'Orpin glauque, Sedum dafyphyllum, à tige foible; à feuilles oppofées, ovales, obtuées, ornées d'un réfeau de veines rouges; à fleurs éparfes, blanches.

leau de veines rouges; à Heurs éparles, blanches. On compte quelquefois douze étamines & fix flyles.

Lyonnoise, Dauphinoise.

3.º La Joubarbe réfléchie, Sedum reflexum, à feuilles recourbées, arrondies d'un coté, pointues; à fleurs jaunes. On compte fix, fept, huit & neuf étamines. Lyonnoife.

4.º La Joubarbe des rochers, Sedum rupesfire, rampante; à feuilles tuilées, en aléne, formant cinq cotés;

à fleurs jaunes en cime. Lyonnoife.

5.º Lá Joubarie à fix angles, Sedum [exangulare, à fetilles comme ovales, adolfées contre la tige, milés, formant fix cotés; à fleurs en cime; à trois branches, chaque branche portant trois fleurs jaunes. On compte de huit à douce étamines, Lyonorife.

6.º La Joubarbe annuelle, Sedum annuum, à tige très-

perite, droite, solitaire; à seuilles ovales, assises, alternes, boffues; à fleurs jaunes en cime, recourbées.

Très-reffembiante à la précédente, mais elle est an-SECT. VI. nuelle; ses seuilles sont rouges. En Dauphiné.

7.º La Joubarbe velue, Sedum villofum, à tige droite; à feuilles un peu aplaties, linaires, obtufes, un peu velues ; à péduncules latéraux, velus ; à fleurs pourpres. Dans les marais de Bresse, du Forez.

# 249. LA REINE-DES-PRÉS.

Ulmaria Clusii. I. R. H. SPIRÆA ulmaria. L. icofand. 5-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales attachés par leurs onglets au calice, vingt étamines au moins adhérentes à la base du calice.

Fruit. Plufieurs capfules oblongues, pointues, comprimées, bivalves, contournées comme des chevilles; quelques semences petites & pointues.

Feuilles. Dentées, ailées; à folioles petites & grandes alternativement, terminées par une impaire plus grande & plus arrondic que les autres folioles. Racine, Odorante, fibreuse, noirâtre en dehors, d'un rouge brun en dedans.

Port. La tige presque ligneuse, haute de deux ou trois coudees, life, rougeatre, creuse & ramenfe; I.s fleurs formant un grand bouquet au fommet des tiges & des rameaux; feuilles alternes. Lieu. Les prairies un peu humides, Lyonnoise.

Lithuanienne. 24 Propriétés. Les feuilles ont un goût d'herbe falé & gluant; toute la plante est austère & odorante, astringente, sudorifique, & vulnéraire.

Usages. On se sert pour l'homme de l'herbe. des fleurs, de la racine. La décoction de la racine est utile dans les fievres malignes. Des fleurs on

tire une eau distillée que l'on donne depuis 3 iv = jusqu'à 3 vi, dans les potions cordiales, diaphorétiques. L'extrait de la racine est sudorifique; Sect.VL fa dofe est de gr. x. Les racines pilées & appliquées font utiles contre les bleffures & les ulceres. On donne aux animaux la décoction de cette plante à la dose de #5 f.

OBSERVATIONS. La Reine-des-prés mérite plus de céléprité qu'elle n'en jouit parmi les Praticiens ; l'odeur de ses sleurs est très-agréable & pénétrante. On en peut retirer une eau distillée très-énergique ; éprouvée pour faciliter l'irruption des varioles, lorqu'en pouls foible indique les cordiaux. Elle a apili réuffi feule pour ranimer les forces dans les fievres amphémérines & hémitritées; c'est un bon cordial. L'infession vineuse & aqueuse ont les memes propriétés. La racine amere & attringente. est indiquée , ainsi que les seuilles , en poudre & en décoction dans les diarrhées cautées par atonie , & fur la fin des dyssenteries. On peut s'en servir pour tanner les cuirs; les fleurs macérées dans le vin & dans la biere, leur communiquent un goût très-agréable; les chevres mangent volontiers cette plante que les vaches & les chevaux négligent.

Les sommets des jegmens du calice renversés sont rouges. On compte vingt à vingt-fix étamines à antheres blanches; les flyles font courts, rerverles; on trouve fix germes.

La Reine-des-prés ressemble beaucoup à la Filipendule décrite ci-après, n.º 169.

Ce genre présente encore quelques especes ou spontanées ou généralement cultivées, qu'un amateur doit favoir dénommer.

1.º La Barbe-de-chevre, Spiraea aruncus, à fevilles doublement ailées; à pinnules de cinq, de trois feuilles,

& fimples; à panicules alongés, en épis.

Les fleurs sont ou hermaphrodites ou monoiques, ou diorques, ou polygames. Dans quelques-unes novs avons trouvé étamines & pisiils; dans d'autres, des étamines fans pistils, & des pittils fars étamines, dont quelques unes offroient & pistils & étamires.

Sur les montagnes du Lyonnois.

Aa iv

2.º. La Spirée à feuilles crenelées, Spitaa crenata L., à tige ligneuie; à feuilles ovales, obiongues, les unes SECT. VI. très-entieres, d'autres crenelées au lommet qui est arrondi; les rameaux terminis par de petits bouquets de fleurs blanches tres-nomoreules.

En Espagne, en Larguedoc, cultivée dans les jardins.

#### 250. LA CROIX DE CHEVALIER.

TRIBULUS terrestris, ciceris folio, fructu aculeato. C. B. P.

TRIBULUS terrestris. L. 10-dria, 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales oblongs, obtus, ouverts; le calice divisé en cinq parties plus courtes que les pétales; germe sans style,

Fruit. Obrond, avec des angles aigus, compolé de cinq caplules bolluées, armées de trois ou quatre piquans, imitant en quelque forte une Croix de chevalier; semences turbinées, oblon-

Fauilles, Ailées, rangées par paire le long d'une côte timple; les folioles au nombre de fix de chaque coté, presque égales.

Racine, Simple, blanche, petite, fibreuse,

Port, Les tiges longues de demi-pied, couchées par terre, velues, rougeatres, rameules; les fleurs axillaires, folitaires, pédunculées; les feuilles oppotces; les folioles garnies de cils à leurs bords, velues en deflous; deux stipules entieres,

Lieu. Les Provinces méridionales de la France, en Dauphiné. 💿

Propriétés. Le fruit est déterfif & apéritif. Usages. Le fruit réduit en poudre, se donne à l'homme depuis gr. x jusqu'à 3 j. Cette plante n'est point employée aujourd'hui en Médecine,

# 250 \*. LE TROSCART des Marais.

CL. VI.

JUNCAGO palustris & vulgaris. T.

GRAMEN junceum spicatum, seu Triglochin.

# TRIGLOCHIN palustre. L. 6-dria, 3-gynia.

Fleur. Calice de trois feuillets; corolle de trois pétales, droits, atlez femblables au calice; trois flyles plumeux.

Fruit. Capfule linaire, à trois loges qui s'ouvrent par la bafe; une femence dans chaque loge.

Feuilles, Radicales, graminées, droites, trèsétroites.

Racine. Chevelue.

Port. Tige d'un pied, nue, terminée par un épi de fleurs jaunes, reflerrées.

Lieu. Dans les prés aquatiques. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ufages. C'est un mauvais pâturage, les bestiaux la négligent.

Osberiations. On peur regarder les trois feuilless du calice comme trois pérales; alors ce feroit une plante à fleur liliacée, exapétale; non-feulement la fleur, mais encore le fruit, le port, ramenent cette espece à la famille des Liliacées.

Le Troscart maritime, Triglochin maritimum, ressemble beaucoup au précédent, mais il en distere par sa capsule

arrondie & à fix loges.

On le trouve fur les rivages des mers d'Europe.
On peut encore rapprocher de ce genre le perit Jone fleuri, Scheuchgeria paluthris, à fix petales, à fix étamines fleuri, d'a capille entille au proplem de trois. Il offe

fleuri, Scheuchtzein palultis, à lis petales, à los étomines fans silye, à capille entile, a u nomire de trois. Il offic le port des Lillacées; cinq à fix fleurs en grappe terminant la tige: c'elt le Gramm junceum conacticum sémine racemoso, Lockel, Fl. Pruss. 1, 25. On trouve

fouvent trois, cinq, fix capfules dans chaque fleur. Le Ct. VI. corolle étant perfidante, peut être prile pour un calice. SECT. VI. Dans cha que capiule on compte une ou deux semences. En Dauphiné, plus commune en Lithuanie.

## 251. LE BEC-DE-GRUE sanguin.

GERANIUM Sanguineum maximo flore. C. B. P.

GERANIUM fanguincum. L. monadelph. 10-dria.

Fleur, Polypétale, réguliere, rosacée; cinq pétales cordiformes; calice de cinq feuillets, ovales, aigns, concaves; dix étamines; corolle grande & violente.

Fruit, En forme de bec alongé, marqué longitudinalement de cinq stries, divisé en cinq battans, qui lors de la maturité se détachent par leur base & fe relevent en fe roulant for eux-memes, pour laiffer fortir des femences réniformes.

Feuilles. Arrondies, découpées en cinq parties qui font divifées en trois , velues , vertes en deflus , blan, hatres en deflous.

Racine. Epaille, rouge & fibrenfe.

Port, Les tiges droites, de la hauteur d'une coudée, nombreufes, rougeatres, velues, noueufes, Les péduncules axillaires, portant une seule fleur; deux fevilles florales for le péduncule le plus élevé; les feuilles oppofées; celles du fommet portées par de courts pétioles.

Lieu. Les birds des chemins, Lyonnoife, Lithuanienne, 24

Propriétés. Les feuilles sont styptiques, salées, vulnéraires, aftringentes, Usages. Des familles on fait des décoctions &

des apozemes vulnéraires. On s'en fert extérieurement, pilées & appliquées fur les plaies.

## 252. L'HERBE A ROBERT.

CL. VI. SECT. VI.

GERANIUM Robertianum viride. C. B. P. GERANIUM Robertianum. L. monadelph. 10-dria.

Flur. Caracteres de la précédente; le calice Fruit. Velu, à dix angles; corolle plus petite. Fuilles. Velues, divifces en cinq lobes étroits qui font encore découpés en maniere d'aile, d'une couleur fouvent rougeâtre.

Racine, Menue, jaune.

Port, Les tiges s'élevent à la hauteur d'une coudée, velues, noueufes, rougeatres, branchues, couvertes de poils. Les péduncules avillaires portent deux fleurs; les feuilles oppoées, leurs pétioles presque rouges, velus.

Lieu. Les rochers, les décombres. Lyonnoise,

Lithuanienne. 34

Propriétés. Toute la plante est d'un goût légérement salé; elle est vulnéraire, astringente, plus tempérée que les autres Becs-de-grue.

Ulages. L'herbe est employée dans les potions & décoctions vulnéraires. L'on fait macérer dans du vin pendant douze heures les feuilles pilées; elles arrêtent l'hémorragie. L'herbe réduite en poudre se donne à l'homme à la dosé de 3 j. On emploie extérieurement dans les cataplasmes aftringens les feuilles pilées ou bouillies dans du vin. On peut donner aux animaux, la poudre à 3 s.

430.45

# CL. VI.

#### 3. LE PIED-DE-PIGEON.

GERANIUM folio malvæ rotundo. C. B. P. GERANIUM rotundifolium, L. monadelph. 10-dria.

Fleur. Caracteres des précédentes; les pétales Fruit. Presque entiers; les feuillets du calice longs & pountus; les capsules glabres.

Feuilles, Decoupées en cinq parties principales qui se subdivisent en plusieurs petites découpures aigués.

Racine, Simple & branchue.

Pon. Les tiges visquences, de la hauteur de quelques pouces, nombreuses, inclinées vers la terre; les fenilles des tiges souvent au nombre de cinq. longuement pétiolées, moins lides, plus blanches, plus petites que les radicales; les fleurs petites, rongeatres, axillaires, deux fleurs sur un pédincule; feuilles coposiées.

Lieu. Les prés , les jardins. Lyonnoise , Li-

Propriétés. } Les mêmes que la précédente.

# 254. LE GÉRANIUM CICUTIN.

GERANIUM cicutæ folio minus & supinum.

C. B. P.

GERANIUM cicutarium. L. syst. Nat. 1143.

monadelph. 10-dria.

Fleur, Caracteres des précédentes. Les fleurs Fruit, cont cinq étamines; les éalices divifés en cinq parties.

Feuilles. Ailées, découpées finement, obtufes, reflemblant à celles de la Ciguë, moins grandes, Ct. VI. rampantes.

Racine. Epaisse & d'une mauvaise odeur.

Port. Tige rameufe, très-balle; les péduncules axillaires portent plufieurs fleurs; flipules membrancules; les feuilles opposées; les folioles linéaires.

Lieu. Les terrains stériles. Lyonnoise, Lithua-

nienne. 🕥

Propriétés. Comme les précédentes.

OBSERVATIONS. Le genre des Géranium est des plus nombreux en especes; on en compte environ quatrevingt, dont trente au plus se trouvent en Europe.

La fructification est un peu différente dans les différentes especes; on en trouve à calice d'un seul ou de plusieurs feuilless; à corolle réguliere, & à corolle irréguliere, à cinq, à sept, à dix étamines.

Linnzus donne pour caractere effentiel du genre, un seul style à cinq sligmates, le fruit à bec de grue, à

cinq coques.

Nous allons faire connoître, 1.º les especes étrangeres affez généralement cultivées dans nos jardins; 2.º les indigenes qui sont les plus généralement répandues en

Europe.

En général les Becs-de-grue d'Europe fint utiles dans les piturages, puifque les chevres, les moutons, les vaches les mangent. Si le muíqué répand une odeur agréable, l'Herbec-likobert exhale une odeur fétide, particuliere; son goût et la acrèe, un peu amer; on l'a beaucoup vanté contre les hémotragies. Nous sorpounons que sa coultur rouge a donné lieu aux premieres affertions des Anciens; dans ce cas ce seroit un remede figné. Son infision a été proposite pour le traitement de la plathifie Grofiletule, & même de la jauniffe quelques obsérvations font favorables des verus. On duit encore vérifier ce que peut produire la pulpe de ce Bec-de-grue contre la teigne, l'éryfipele & les dépôts laiteux des mamelles.

CL. VI.

Les BECS-DE-GRUE cultivés, à fept étamines, à péduncules, portant plusieurs fleurs.

1.º Le Bec-de-g-ue faliffant, Geranium inquinant, à tige ligneule; à feuilles alternes, graffes, réniformes, orioiculaires; à calice d'une feule piece; à fleurs de couleur de feu-Originaire d'Afrique; les feuilles froiffées entre les

doigts les tachent d'une couleur ferrugineule.
2.º Le Bec-de-grue vinaigrier, Geranium acetofum,

à tige ligneufe, rameufe, lache; à feuilles fucculentes,

lisses, comme ovales, crenelées.

Originaire d'Afrique; les seuïlles d'un vert de mer ont un goût acide. Ne pourroit-on pas les tenter dans les sevres putrides?

3.º Le Bec-de-grue bouclier, Geranium peltatum, arbriffeau couché; à feuilles liffes en bouclier, les inférieures prelque entieres, les supérieures à cinq lobes.

Africaine, feuilles acides.

4.º Le Bec-de-grue à zone, Geranium zonale, arbrisseau à feuilles arrondies en cœur, incisces, circonscrites sur la surface par une zone noiraire. Africaine.

5.º Le Bec de grue très odorant, Geranium odoratissimum, à tiges succulentes, très courtes; à rameaux herbacés, alongés; à feuilles en cœur, très molles, ré-

pandant une odeur très-pénétrante. Africaine.

6.º Le Bec-de-grue triffe, Geranium triffe, à racine

tubéreule; à feuilles comme pinnies; radicales larges & étroites; les pétales d'une couleur trifle, verte, jaune, pile. Il répand la nuit une odeur particuliere. Africaine.
Tous ces Géranium ont le calice d'une feule piece.

#### Les BECS-DE-GRUE indigenes.

t.º Le Bec-de-grue romain, Geranium romanum, à hampe portant pluseurs sleurs asses, pourpres, à feuilles aisses, à folioles incitées; cinq seuillets au calice, à cinq étamines.

Tres-ressemblant au Bec-de-grue cicutin, sa tige est

rameuse. Lyonnoise.

2.º Le Bec-de-grue des Pyrénées, Geranium Pyrenaicum, à tige droite, velue; à feuilles inférieures arrondies, divifces en cinq parties incifces; les supérieures divitées en trois; à péduncules portant deux fleurs; à pétales pourpres, divit's en deux lobes; à calice de cinq SECT. VL feuillets dont les pointes sont ornées d'une glande rouge ; cinq étamines, les deux extérieures sans antheres. En Dauphiné, près de Lyon.

2.º Le Bec-de-grue livide, Geranium phæum, à tige droite, velue ; à feuilles hériffées, ridées, palmées, divisées en cinq ou sept lobes incités; à calices velus . terminés par une aréte; à péduncules folitaires, biflores, oppofés aux feuilles; à corolle livide, d'un rouge brun; à pétales dentelés.

Le Geranium fuscum n'en est distingué que par ses feuilles plus rudes; par sa corolle à pétales entiers; par ses péduncules naissant deux à deux, opposés aux feuilles. Ces deux especes, ou variétés, se trouvent dans le Lyonnois.

4.º Le Bec-de-grue noueux , Geranium nodofum , à tige comprimée, diffuse; à seuilles de la tige sendues en trois lobes entiers, dentelés; les inférieures à cinq lobes, toutes liffes; à pétales échancrés; à péduncules portant deux fleurs.

Sur les montagnes du Lvonnois.

5.º Le Bec-de-grue des prés, Geranium pratense, à tige de deux pieds, droite; à feuilles grandes, palmées, découpées en cinq ou sept lobes, comme ailées, ridées, affez analogues à celles du Napel, à péduncules longs, portant deux grandes fleurs; à pétales entiers, bleus,

En Dauphine, dans le Lyonnois, en Lithuanie. 6.º Le Bec-de-grue des forêts, Geranium fylvaticum, à tige droite, rameuse, d'un pied ; à seuilles de Napel moins profondément découpées que dans le précédent ; à fleurs grandes, purpurines, rayées, ou blanches. Commun en Lithuanie; nous l'avons cueilli dans les

7.º Le Bec-de-grue mollet, Geranium molle, à tige rameuse, peu soutenue, velue; a feuilles molles, blanchâtres, velues, arrondies, incifées en cinq demi-lobes crenelés ; à péduncules portant deux petires fieurs ; à calices velus; à pétales roles, fendes. Lyennoife. 8.º Le Bec-de-grue luitant , Geranium lucidum , 3

plusieurs tiges ramouses, d'un pied; à feuilles luisantes, arrondies; à cinq lobes obtus; à calices anguleux, ridés traniver alement, pyramidaux; à fieurs petites, roies. SECT. VI. Lyonnoife.

9.º Le Bec-de-grue colombin, Geranium columbinum, à tiges conchées, ramentes; à feuilles divifices en cinq parties qui sont sous-divitées en trois ; à péduncules trèslongs, portant deux fleurs affez grandes, rouges ou bleustres; à pétales échancrés; à calices termines par

de longs poils rudes. Lyonnoile, Lithuanienne. 1.º Le Bec-de-grue diffiqué, Geranium diffectum, à tiges foibles, rameules; à feuilles divisces en cinq lanieres. fous-divifces deux fois en trois; à péduncules très-courts. portant deux fleurs purpurines, affez petites; à calices terminés par de longs poils rudes; à pétales échancrés, de la longueur du calice. Lyonnoise.

Cette espece ressemble beaucoup à la précédente.

11.º Le Bec-de-grue nain, Geranium pufillum, tige couchée, peu velue; à feuilles arrondies découpées en fines lanieres jusques à la base; à péduncules portant deux fleurs, dont les pétales sont rouges, pourpres, échancrés.

Tres-reffemblant au Bec-de-grue Pied-de-pigeon, dont il n'est probablement qu'une variété; cinq étamines sans antheres; les autres Becs-de-grue indigenes en préfentent communément dix. Lyonnoile.

12. Le Bec-de-grue musqué, Geranium moschatum très-reffemblant au Cicutiu; à tige ramenfe, diffuse; à feuilles ovales, pinnées; à folioles incifées; à péduncu'es portant plutieurs fleurs qui offrent cina étamines.

Son odeur aromatique, penetrante, fusht pour le reconnoctre; ses senilles seminales, ou cotylédons, sont aussi pinnées. En Suisse. On trouve en Lithuanie un Pec-degrue à tige élevée d'un pied, rameuse; à seuilles pinnées, h'riffies; à captule très-longue : feroit-ce le Musqué de Linné ?

# 255. LE PIGAMON JAUNE ou la Rue des prés.

CL. VI. SECT. VI.

THALICTRUM majus siliquâ angulosâ aut firiatâ. C. B. P.

THALICTRUM flavum. L. polyand. polygyn.

Fleur. Rosacée; quatre pétales jaunes, sousorbiculaires, obtus, concaves, qui tombent & tiennent lieu de calice; étamines nombreuses.

Fruit. Plusieurs capsules anguleuses, strices; les semences oblongues, jaunes, solitaires, trèsmenues.

Feuilles. Amplexicaules, trois fois ailées; les

folioles ovales; à trois lobes obtus.

Racine, Jaunâtre, horizontale, stolonifere.

Port. Tiges d'environ deux pieds, roides, fillonnées, rameules, feuillées, cylindriques; les fleurs au fommet, disposées en panicule droit, un peu étalé; feuilles alternes.

Lieu. Les prés, les lieux humides. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. La racine a un goût un peu amer & défagréable; les femences font feulement ameres; les racines vulnéraires, diurétiques, purgatives; les femences aftringentes; les feuilles purgatives.

UJagos. On ſe ſert de cette plante, pour l'homme, intérieurement ou extérieurement; les feuilles en décoction, entrent dans les bouillons laxaitis émolliens, à la dose de poig, i. Pour que la racine ſoit un purgait ſuffilant, i ſaut que ʃa dose ſoit de ʒj. Le ſuc des ſeurs ſe donne depuis ʒj ju ſqu'à ʒj ii, c'est un bon aſtringent. Extérieurement, on emploie la poudre de la ſemence tir€e par les narines pour arrêter l'hémorragie. On s'en Tome II.

Cong

CL. VI.

fert encore pour faupoudrer les ulceres, elle les mondifie & les delleche.

On donne aux animaux la décoction des feuilles. SECT. VI.

à la dose de poig. ij sur th j & d'eau.

Observations. Dans le Pigamon jaunâtre, Thalictrum flavum, j'ai comptéj, fur chaque fleur, de dix-huit à vingt-quatre étamines, de dix à dix-huit pissils.

La décoction de la racine est légérement purgative; on ne doit pas la négliger dans le traitement des fievres quartes, de la jaunisse; elle teint la laine en jaune. Toute la plante fournit un affez bon paturage aux bestiaux.

On trouve une variété de cette espece dont les folioles sont plus étroites , plus ridées , & terminées par trois dents pointues. Les autres Pigamons affez généralement répandus en Europe pour mériter d'être défignés, font :

1.º Le Pigamon à feuilles d'Ancolie , Thalielrum aquilegifolium, à tige peu strice, d'un bleu rougeatre ; à feuilles trois fois ailées; à folioles larges, légérement fendues en trois lobes; à fleurs purpurines; en panicule denfe; à capfules pendantes, triangulaires, un peu ailées. Sur les montagnes du Lyonnois, commune dans les

forets de Lithuanie. On compte, dans les fleurs, de cinquante à foixante étamines, de fix à feire piffils, quatre pétales. 2.º Le Pigamon brillant , Thalistrum lucidum , ne

differe du jaune que par ses solioles plus étroites, succulentes. On le trouve en Bourgogne.

3.º Le Pigamon à feuilles étroites, Thalidrum angustifolium, très-reffemblant au jaune & au brillant ; il en differe par ses folioles lancéolées, linaires, non succulentes, très-entieres. On le trouve en Dauphiné & en Lithuanie. On a

compté dans les fleurs quatre pétales, feice étamines, fept pistils. Les folioles longues d'un pouce , très-étroites , font ridées, luifantes en dessus; les fleurs sont petites, herbacées.

4.º Le petit Pigamon, Thalictrum minus, à tige d'un pied, rougeatre; à folioles ovales, à fix lobes; à panicule ouvert; à fleurs pendantes, dont les étamines sont jaunes. Lyonnoife, Lithuanienne.

# 256. L'HELLÉBORE NOIR ou Pied-de-griffon.

Ct. VI. Sect. VI.

HELLEBORUS niger fætidus. C.B.P. HELLEBORUS fætidus. L. polyand. polygynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales obronds, obtus, larges, persistans, verdatres, rouges à leurs bords, point de calice; plutieurs nectars rangés en rond, tabulés, à deux levres échancées.

Fruit. Plusieurs capsules comprimées, à double carene, membraneuses, dures, renfermant des

semences rondes, nombreuses.

Feuilles. Radicales & caulinaires, foutenues par plusieurs pétioles qui se réuntifent en un pétiole commun; elles sont d'un vert brun.

Racine. Fibreuse.

Port. Tige feuillée de la hauteur d'un pied & demis les fleurs pendantes au fommer, difpofées comme en ombelle; une feuille florale au bas de chaque péduncule; la plante répand une odeur feuide; elle est toujours verte & fleurit en tout temps.

Lieu. Les grands chemins fablonneux, les bords des rivieres. Lyonnoise. 24

Propriétés. Les feuilles sont très-âcres au goût, & purgatives.

Usages. On ne conseille pas de s'en servir pour l'homme, c'est un purgatif violent. On l'emploie comme seton, sur les animaux, & contre la manie.

On donne aux animaux cette racine en poudre à 3 B, & l'extrait de cette plante à la même dose. Ct. VI. SECT. VI.

# 257. L'HELLÉBORE NOIR à fleur verte.

HELLEBORUS niger hortensis flore viridi.

HELLEBORUS viridis. L. polyand. polygyn.

Fleur. Caractere du précédent; la corolle Fruit. verditre; pissils, trois, quatre, cinq; étamines courtes.

Feuilles. Radicales pétiolées, coriacées, feches, digitées, en quatre, cinq, fix ou huit parties, fouvent dentelées & laciniées; les feuilles des péduncules petites & felifles.

Racine. Rameuse, de couleur noire.

Port. La plante s'éleve à la hauteur d'un pied; les fleurs pendantes au haut des péduncules qui prennent naillance de la racine. Lieu. Les montagnes d'Allemagne, les jardins. 24

Propriétés.

Usages.

Les mêmes que le précédent.

OBSERVATIONS. 1.º L'Hellébore noir, Helleborus niger, differe peu du viriuis; la hampe ne présente que le rudiment d'une seuille; les sleurs sont blanches, roses. Originaire des montagnes d'Auvergne.

2.º L'Hellésore d'hiver, Helletorus hiemalis, à racine tubéreuse; à hampe très-simple, d'un pouce, terminée par une feuille plane, horizontale, arrondie, profondément découpée en lobes un peu étroits; à une feule fleur, droite, assié sur la feuille; à six pérales jaunes.

En Suisse, aux Pyrénées, il fleurit dès les premiers beaux jours de l'hiver. Les racines d'Hellébore noir qui de trouvent dans le commerce, son touvent suspender, vu que de tout temps les collecteurs, pour augmenter la malle, ont mélé les racines de pluseurs autres plantes les Adonis, & memede l'herbe Saint-Christophe ou Actéa. La racine d'Helleuore noir doit etre noire , rouffe, CL. VI. comme cylindrique, un peu boffue, rameule, chargée de SECT. VI. fibres filiformes, noires; l'intérieur ou le parenchyme est blanc. Si on la mache récente, elle est très-acre; elle

perd de cette acrimonie en vieilliffant. Si on l'a confervée

plusieurs années dans les boutiques, il faut la macher long-temps pour fentir fon acreté.

Lorsqu'elle est récente & fraiche, c'est un vrai poison qui enflamme, & agis meme extérieurement comme vélicatoire. Si elle eit bien desséchée, & quelque temps conservée, elle devient émitique, purgative, emménagogue, sternutatoire, suivant la dose. Si elle est trop vieille, elle n'est que diurétique. Le principe âcre est volatil, & s'eleve par la distillation. L'eau peut extraire le principe énergique médicamenteux. La partie réfineuse, soluble par l'esprit-de-vin, est aussi très-abondante. On doit prendre des précautions pour pulvériser cette racine. sans cela elle exciteroir l'éternuement; l'ouverture des cadavres a appris que l'extrait à haute dose, enflamme l'estomac & les intestins : voyez Morgagni, de sedibus & causis morborum. D'après ce que nous venons d'avancer, il est facile d'accorder les Observateurs qui ont trop loué les Hellébores comme purgatifs peu énergiques, & ceux qui les craignent comme très-drastiques. On peut meme affurer que cette racine peut fournir . à la volonté de l'Artille, presque tous les altérans énergiques, & tous les évacuans. Auffi en parcourant les observations des Anciens & des Modernes, nous trouvors l'usage de la racine d'Hellévore très-avantageux pour le traitement de la plupart des maladies cautées par l'atonie des visceres, par l'épaissifissement des humeurs, & mome de celles qui sont accompagnées d'épanchement lymphatique, soit dans le tissu cellulaire, soit dans les cavités.

On ne peut nier que quelques especes de mélancolie avec manie, n'aient été guéries avec l'Hellébore, fur-tout celles qui reconnoissent pour cause un empatement des visceres avec amas de glaires dans les premieres voies : nos propres observations ont confirmé cette vertu-

Dans la chlorose avec atorie & suppression des regles. nous avons vu réussir l'extrait d'Hellébore donné de six

Bbiii

à dix grains, à dofe fouvent répétée ; ce médicament C.L.V., d'ternaine également l'engergement des vailfeaux héble c. VI. morroudaux, & fait fluer les hémorroides avec avantage, and les les décidons hypocondraiques fimples, dans les h'dropifies fans fquirre des vificeres, l'extrait & la teinture d'Hellévore ont quelquefois réful.

Quelques fievres quartes qui avoient réfissé à tous les remedes, ont cédé à l'énergie de l'Hellébore.

Plusieurs dartreux ont été guéris par cette racine,

foit donnée cemme purgative, ou comme altérante. Il n'ét pas rare de voir évacuer des vers dans les sujets purgés avec l'Hellèbore. On peut étendre l'usage de cereméde dans le traitement de l'ultime priutieux, de la paralysie, du rhumatisme chronique, des obstructions commençantes.

Les setons formés avec les filets de cette racine, sone austi efficaces que ceux que l'on fait aujourd'hui avec l'écorce de Garou.

Quoi qu'on en dife, les racines de l'Hellèbore vert ont les mêmes propiétés; nous pouvons même ajouter que noire Hellèbore Pied-de-griflon, bien manié, offre aux Praticiens les mêmes reflources, soit dans les feuilles, foit dans les racines. Nous l'avons employé dans les maladies crèdeflus meationnées, avec les mêmes avantages. Mais, fur tous les figers, il faut commencer par de trespetites dofes, foit comme alrérant, foit comme avacuant.

#### 258. L'HELLÉBORE BLANC à fleur rouge.

VERATRUM flore atro rubente. I.R. H. VERATRUM nigrum. L. polygam. monœc.

Fleur. Rosacée, hermaphrodite & mâle sur la même plante; six pétales oblongs, d'un rougo noiratre, lanccolés, dentelés, très-ouverts.

Fruit, Trois capsules uniloculaires, univalves,

s'ouvrant en dedans, oblongues, droites, comprimées; semences oblongues, obtuses à l'une CL. VI. des extrémités.

SECT. VI.

Feuilles. Sessiles, simples, entieres, ovales,

embraffant la tige en maniere de gaîne. Racine. Fibreuse, presque tubereuse.

Port, La tige herbacée, fimple, haute de trois ou quatre pieds, terminée par des bouquets de fleurs de différens fexes & disposées en grappe, les péduncules velus, une feuille florale à la base de chaque péduncule; feuilles alternes.

Lieu. Les lieux humides, en Alface & aux Py-

rénées, 2/

Propriétés. Sa racine a un goût âcre, & cause des nausées. Elle est recommandée comme sternutatoire, antiépileptique, antihypocondriaque,

Usages. On s'en sert rarement pour l'homme, parce qu'elle est suspecte & dangereuse; sa dose est de gr. vij. On en peut donner aux animaux la poudre à 3 f. Les Bergers ignorans s'en servent pour guérir les brebis galeuses; ils en font avec du beurre un onguent dont ils les frottent; presque toutes enflent & périssent.

OBSERVATIONS. Les Veratres appartiennent à la famille des Liliacées; les fleurs mâles ne se trouvent guere que vers la base des panicules, encore trouve-t-on le plus fouvent les rudimens des germes ; d'où l'on peut conclure que dans ce genre , comme dans quelques autres , les Polygames ne tont tels que par accident.



#### L'HELLÉBORE BLANC 259. à fleur pâle.

VERATRUM flore subviridi. 1. R. H. VERATRUM album. L. polygam. monæc.

Fleur. > Caracteres du précédent ; corolles Fruit. } droites, blanchatres.

Feuilles. Ovoïdes, timples, entieres, qui embraffent la tige en maniere de gaîne.

Racine, Presque tubéreuse.

Port. Tige plus baile que la précédente, terminée par un panicule plus composé; les feuilles florales moins nombreules; la corolle quelquefois verte.

Lieu. Les Alpes Suisses, les montagnes, aux Pyrénées, & en Lithuanie. 24

Propriétés. Comme le précédent.

OBSERVATIONS. La racine de l'Hellébore blanc eff fusiforme, grosse comme le pouce, d'un blanc jaunaire, chargée de fibres filiformes; desséchée, elle est grise. Si on la coupe transversalement, elle paroit toute ponctuće ; l'odeur de la racine récente est nauséeuse ; sa faveur très-acre, comme brûlant la gorge,

L'infusion aqueuse de la racine seche est rouge, répand une odeur délagréable, est très-acre, amere; à trèspetites doses elle a excité des coliques, des cardialgies. Les chevaux mangent l'herbe au printemps fans en etre incommodés: mais elle leur donne de violentes coliques lorsqu'elle est adulte en été. Les autres bestiaux n'y touchent pas, les semences & les seuilles sont vénéneuses pour les oiseaux.

Cette racine, même à dose moyenne, est si séroce qu'elle a excité la soif, la cardialgie, le sanglot, des fuffocations , les convulsions , les tremblemens , les défaillances, les sueurs froides & la mort. Cependant Gestier (\*) prenoit deux drachmes de cette même racine, les faisoit digérer pendant un mois dans six onces de vin spiritueux; après quoi il donnoit de ce vin scrupule par scrupule, non dans l'inention de purger, mais de résoudre les humeurs épaillées, & lever les embarras des victeres. Il s'étoit alluré par une foule d'expériences, tant sir lui-même que sur pluseurs malades, que la racine d'Hellèbore blanc prescrite de cette maniere, n'excitoit aucun ravage & devenoit un des meilleurs remedes; les Médecins de ce ficel qui savent administre avec avantage les possons les plus séroces, trouveront comme nous la méthode du grand Gesiner tres-ingénieus. Nous l'avons vérissée sur quelques sujets disposés aux obstructions, elle a parfairement réuss.

## 259 \*. LE JONC FLEURI.

BUTOMUS flore roseo. T.
BUTOMUS umbellatus. L. 9-dria. 6-gynia.

Fleur. Corolle de six pétales, dont trois extérieurs, plus grands & plus larges; nul calice; neuf étamines; six styles.

Fruit. Six capsules univalves, à plusieurs se-

mences.

Feuilles. Radicales nombreuses, droites, trèslongues, comme des lames d'épée, à trois tranchans vers leur base.

<sup>(\*)</sup> Contrd Gesner Médecin Sussis, qui florissist vers le milien du XVII, feste, quoique mort dans la Beur de son aje, a sié un des plus laborieux Éctivains, & un des plus beaux génies de son temps ; sa maniere d'observer sur les objets de Beanque & d'Histoire Naturelle, , a cie doptée par tous les bons Ectivisies. Conduite par la seule analogie, il avoit side les vériables affinités des plantes & deviné leurs propriétés qu'il vérissis touveat su lui-même.

Racine. Faisceaux de radicules filiformes.

CL. VI. Port. Tige fans feuilles , haute de quatre à Star. VI. cinq pieds, terminée par une ombelle de quinze à vingt fleurs rougeatres, à péduncules longs de trois pouces ; l'ombelle garnie à fa bafe d'une collerette de trois pieces, membraneufe.

Lieu. Dans les étangs du Lyonnois & de Li-

thuanie.

Ulages. Les bestiaux ne touchent point à cette plante, elle donne asse le à une sous d'infectes aquatiques; l'ombelle de ses sleurs rouges, blanches, quelquesois incarnaces, statte la vue; elles sont altez grandes pour produire un bel effer. Cette plante, dans l'ordre naturel, est intermédiaire entre les Jouns & les Listacées.

## 260. LE SOUCI DES MARAIS.

Populago flore majore. I. R. H. Caltha palustris. L. polyand. polygyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales ovales, grands; beaucoup d'étamines; cinq ou dix pistils; la corolle jaune, quelquesois double.

Fruit. Cinq ou dix capfules, petites, pointues, comprimées, à double carene, s'ouvrant par la duture supérieure; plusieurs semences ovales, lisses, brunes, terminées par un chaperon jaunâtre.

Feuilles, Pétiolées, les pétioles en gaînes blanches, fimples, entieres, arrondies, presque réniformes, crenelées; les intérieures orbiculaires, portées par des pétioles plus longs.

Racine. Presque horizontale, fibreuse.

Port. La tige life, haute d'un pied; fleurs pédunculées, axillaires, folitaires, fouvent au fommet des tiges; feuilles grandes, alternes.

Lieu, Les endroits humides, Lyonnoise, Lithuanienne,

Propriétés. Goût âcre ; la plante est purgative, SECT. YL vulnéraire, déterfive,

Usages. On se sert des seuilles & des fleurs ; leur principal usage est contre les usceres & les érylipeles.

OBSERVATIONS. On compre quelquefois fix ou sept pétales, cent étamines, de fix à huit pitlils, fans styles; j'ai trouvé jusques à huit capsules. La tige est courbée à chaque nœud; les feuilles lisses, à réseau rougeatre, d'un vert foncé. Quoique cette plante foit un peu acre & caustique, les vaches la mangent volontiers, on croît meme que les fleurs rendent le Leurre plus jaune; les boutons des fleurs macérés dans du vinzigre, imitent les Capres.

Nous avons observé en Lithuanie les variétés à fleurs pleines & à petites fleurs, qui se trouvent aussi près de Lyon.

## 260 \*. LA MORENE grenouillette.

Morsus ranæ foliis circinatis, floribus albis. NYMPHÆA alba minima. C. B. HYDROCHARIS morfus rana. L. Vaill. Par.

diæc. enneand.

Fleur. A calice de trois feuillets; à corolle de trois pétales arrondis; les fleurs mâles, à neut étamines, dont trois au centre, produisent un stylet de leur base; les fleurs femelles à ovaire sous la corolle, qui est chargé de six styles.

Fruit, Capfule coriacée, à fix loges, renfermant chacune plutieurs femences très-petites, Feuilles. Pétiolées, rémtormes, litles, luisantes,

orbiculaires, flottantes fur l'eau, d'un vert foncé. Racine. D'une tige traçante naissent plusieurs radicules à chaque nœud,

Port. De distance en distance naissent de la tige traçante des feuilles disposées comme par SECT. VI. paquets; péduncules, quatre ou cinq des aisselles des feuilles, portant chacun une, deux, trois fleurs à pétales blancs; fleurs males & femelles

> fur des pieds différens. Lieu, Sur les eaux tranquilles, Lyonnoife, Li-

chuanienne.

Usuges. Cette plante n'a d'autre usage que de fervir de retraite & de nourriture à une foule d'infectes aquatiques. On trouve quelquefois douze étamines; au milieu du péduncule se trouvent deux bractées concaves, diaphanes,

## 260 \*\*. LE TROLLE globuleux.

HELLEBORUS niger ranunculifolio, flore globoso majore. T. TROLLIUS Europæus. L. polyandr. polyg.

Fleur. Grande, jaune, composée de douze à quatorze pétales ramaflés en boule. Miellier: dix à douze languettes tubulées,

Fruit. Plutieurs capsules ovales, renfermant pluficurs femences.

Feuilles. Palmées, à cinq lobes incifés.

Port. Tige d'un pied, simple, feuillée, le plus fouvent simple, portant au sommet une seule fleur.

Lieu. Très commune dans les forêts de Lithuanie, dans nos Provinces. On ne la trouve que sur les plus hautes montagnes.

Usages. La fleur répand une odeur très-agréable; les bestiaux mangent volontiers cette plante.

OBSERVATIONS. La tige s'éleve quelquefois à dix-huit pouces; les feuilles radicales à longs pétioles; on ne

trouve fur la tige qu'une feuille à pétiole court. Avant l'épanouissement de la fleur, les cinq pétales extérieurs Ct. VI. sont verts. Je n'ai compté le plus souvent que dix SECT. VE étamines; les nectaires de couleur de Safran, les étamines iaunes.

## 260 \*\*\*. L'ISOPIRE Renoncule.

#### THALICTRUM montanum præcox. T. ISOPYRUM thalictroides. L. polyand. polyg.

Fleur. Sans calice; corolle de cinq pétales; nectaires tubulés, fendus au fommet en trois.

Fruit. Capfules recourbées à plusieurs semences. Feuilles. Feuilles à pétioles, une ou deux fois ternées; à folioles ovales, en lobes tendres, d'un vert de mer.

Port. Tige de cinq à six pouces, grêle, rougeatre, rameule, fleurs petites, blanches; à pétales émoussés; stipules ovales.

Lieu. Sur les montagnes du Dauphiné.

OBSERVATIONS. Si on a égard au nectaire, ce genre ne seroit, comme le précédent, qu'un Hellébore; il offre la fleur des Renoncules, la feuille des Thalictrum. Ces rapports sont bien rendus par la phrase de Gaspard Bauhin , Ranunculus nemorofies thatietrifolio.

Je me rappelle d'avoir déterminé cette plante, il y a vingt ans ; je la trouvai en fleur en Avril, fur les rives d'un ruisseau, au bois d'Ars, à trois lieues de Lyon.



# Ct. VI:

### 261. LA PIVOINE MALE.

PEONIA folio nigricante splendido, quæ mas. C. B. P.

PÆONIA officinalis. A mascula. L. polyand. 2-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales sous-orbiculaires, grands, étroits à leur base; le calice divisé en cinq folioles, concaves, inégales en grandeur.

Fruit. Pluticurs capfules ovales, oblongues, velues, uniloculaires, univalves, s'ouvrant en dedans longitudinalement; femences nombreufes, prefque fous-orbiculaires & noires dans leur maturité.

Feuilles. Simples, découpées en lobes, de trois en trois, ovoïdes & lancéolees.

Racine. Tubérenfe, en faisceaux.

Port. Les tiges de la hauteur de deux pieds, rameuses, un peu rougeâtres; les sleurs au sommet, très-simples & solitaires; seuilles alternes.

Lieu. En Suille & dans les environs de Montpellier; on la cultive dans nos jardins. 24

Propriétés. Usages. Voyez la suivante.

## 262. LA PIVOINE FEMELLE.

PEONIA communis vel femina. C. B. P.
PEONIA officinalis. « feminea. L. polyand.
2-gynia.

Fleur. Variété de la précédente; les semences

Feuilles. Doublement ternées , elles different des précédentes par leurs lobes qui font difformes, Racine, Tubéreuse, fibreuse.

SECT. VI.

Port. La tige & les fleurs moins grandes que dans la précédente.

Lieu. Le même. 2

Propriétés. On préfere le mâle à la femelle s fon odeur est forte, assoupissante; & fa faveur douce; la plante est céphalique, antiépileptique,

antispasmodique, diaphorétique.

Ulages. On se sert fréquemment pour l'homme, de la racine, quelquefois des feuilles, des fleurs & des semences; on fait des infusions avec la racine; on en tire une poudre très-ufitée; des feuilles on fait une teinture, une eau; de la semence une poudre; la poudre se donne depuis gr. x jusqu'à Di en opiate ou en bol; les infusions & décoctions de la racine fraîche jusqu'à 3 j ; l'eau distillée, depuis 3 iv jusqu'à 3 vj dans les potions, juleps antiépileptiques ; le sirop des fleurs , depuis 3 8 julqu'à 3 ij. On donne aux animaux la poudre des racines à 3 ij.

OBSERVATIONS. Le parenchyme des semences de la Pivoine est solide, extérieurement sloconneux; si on le coupe transversalement, on apperçoit un point central.

Les stigmates succulens, pourpres, sans styles. La racine de la Pivoine femelle très-grande, difforme, extérieurement rouge, à parenchyme incarnat, tubéreuse; à rubercules partant du tronc de la racine; à branches radicales en fuseau, longues de six pouces & plus, rougearres en-dehors; à parenchyme charnu, blanc, solide.

Dans les jardins les fleurs deviennent pleines, doubles, parce que, vu l'abondance du fuc nourricier, les étamines se changent en pétales; ces fleurs presque grosses comme

le poing, font d'un rouge foncé.

L'odeur de la racine est nausceuse; sa saveur est acre. amere; les fleurs récentes sont ameres, & répandent une edeur un peu naufteufe.

L'extrait aqueux de la racine est douceatre, presque infipide, & fans odeur; l'extrait spiritueux conserve SECT. VI. l'odeur & la saveur de la Pivoine ; l'eau même distillée retient l'odeur des fleurs. En desséchant la racine, on lui fait perdre son odeur, mais elle conserve sa saveur amere.

On a retiré des tubercules de la racine de Pivoine femelle, un amidon blanc, gélatineux, gluant, assez

semblable à celui des Pommes-de-terre.

Ceux qui rient de Galien qui affure avoir vu guérir un épileptique en lui faisant porter au cou des racines de Pivoine, ignorent qu'il parle de la fraiche qui a un principe virulent volatil, qui peut être repompé par les vaisseaux inhalans.

Quoi qu'il en soit de cette amulette, il est sur que quelques épiléptiques ont été guéris après avoir pris la racine de Pivoine, & si sur d'autres sujets elle a été inutile, c'est que l'ouverture des cadavres nous prouve que la plupart des épileplies reconnoissent pour cause des vices dans le cerveau absolument insurmonrables.

L'infusion des fleurs & la racine en poudre, ont été efficaces dans quelques éclamplies des enfans, dans la danse de Saint-Gui, & dans la toux convulsive, vulgai-

rement appelée Coqueluche.

Les Anciens ont confeillé la racine dans les empâtement des visceres; l'analogie des principes médicamenreux de la Pivoine avec ceux des plantes, bien vérifiée est favorable à l'affertion des Anciens. C'est encore ici le cas d'inviter les Praticiens d'étendre l'usage de cette plante à toutes les maladies causées par une lymphe épaissie, ou par les engorgemens chroniques des visceres Les expériences nombreules que nous avons faites, nous font regarder la racine de Pivoine comme très-efficace dans plusieurs maladies chroniques.



CL. VI. SECT. VIII

#### SECTION VII.

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rofacée, dont le pifit devient un fruit composé de pluseurs semences disposées en manière de tête.

## 263. L'ANÉMONE SAUVAGE.

Anemone sylvestris alba major. C. B. P. Anemone sylvestris. L. polyand. polyg.

FLEUR. Rosacée, composée de cinq ou six pétales ovales, oblongs, rangés en deux ou trois ordres; point de calice; corolle blanché, velue en dehors.

Fruit. Point de péricarpe; réceptacle globuleux, alongé, couvert de points concaves; plusieurs semences obrondes, velues, surmontées du style.

Feuilles. Radicales avec de longs pétioles, compofées de cinq digitations velues, incifées & anguleufes.

Racine. Fibreuse, horizontale.

Port, Des Renoncules ; la tige foible s'éleve à la hauteur de fix pouces ; le péduncule nu. A quelques pouces au-deflous de la fleur une collerette de trois à cinq feuilles partagées en lobes profonds & incifés.

Lieu. A l'ombre dans les bois, les haies. Lyon-

noise, Lithuanienne. 4

Propriétés Elle picote fortement la langue; Usages, fon suc est caustique, brûlant; il Tome II,

Trough

faut de la prudence pour en preserire l'usage, qui ne pent être qu'extérieur. Ct., VI.

SECT. VII. OBSERVATIONS. On trouve deux variétés de cette espece; une à tige de dix pouces, à grande fleur; l'autre à tige de quatre à fix pouces, à petite fleur. La grando variété est commune en Lithuanie; les pétales sont souvent un peu roses. Cette espece michée nous a paru peu acre.

#### 264. LA PULSATILLE ou Coquelourde, Herbe au vent.

PULSATILLA folio craffiore & majore flore.

C. B. P.

ANEMONE pulfatilla. L. polyand. polyg.

Fleur. Rosacée; six pétales égais, très-velus. droits; une espece de calice ou d'enveloppe foliacce, découpée en plutieurs parties embrassant le sommet de la tige & la base du pédancule.

Fruit. Disposé en maniere de tete arrondie . composé de plusieurs semences surmontées du style alongé en forme de queue ; les semences velues. Fauilles, Deux fois ailées, velues, couchées

fur terre, attachées par des pétioles longs & velus. Racine. Ligneuse, grotle comme le doigt, che-

velue.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles, à la hauteur d'un demi-pied, ronde, cylindrique, duvetée, nue; les fleurs pendantes, folitaires au fommet, agitées par le moindre vent; péduncule d'un pouce; feuilles florales, découpées profondément.

Lieu. Les prés, les taillis, les terrains incultes,

Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés. Elle a un goût très - âcre, elle est détertive, incitive, vulnéraire, la racine moins acre que les feuilles.

Usages. On ne se sert que de l'herbe, dont on tire une eau distilée, très-propre pour déterger les CL.VI. vieux ulceres; les feuilles tont le même effet, SECT.VII. pilées & appliquées.

OBSERVATIONS. Nous avons trouvé pris de Grodno une Pulifatile très-reflemblance à la Coquelourde, mais dont la fleur évilt de couleur jaune. Servirece l'Arenous fisiplurez de Linné? Il est aussi ress-dificile de distinguer de la Coquelourde l'Anemone pratensits; l'Animone de prés, qui n'en distre réclétement que par la tige plus petire, & par le lymbe de la corolle renverse en chores. Lyon-

noite, Lithuanierne.

Quelyuesois să fleur est droite; ses fleurs qui sout d'un bleu notivire, sont quelquesois d'un violet clair. J'ai trouvé près de Wilna un individu à sleur sans plancule, astilie sur la collerette, cette seur écroit verdière, deux sois plus perite que celle de l'Anémone des prés. Bi paroir que l'illustre M. Sorock a employé l'Anémone des prés. Nous nous servons à Lyon de la Copuelourde, comme plus commune. L'odeur de ces planses est à peine sensible; la faveur est darce. Si on les mache, elles laissent dans l'arriere-bouche un decret durable; si on sfait évapore l'extrait aqueux, il s'éleve une vapeur si àcre qu'elle a causé des ophralmies très-considérables.

Par les observations de M. Storck confirmées par plusieurs Praticiens, l'extrait de la Pussaille est esticadans plusseurs maladies des yeux causses par flagnation de la lymphe, comme goutte-fireine, ongéet, taches, & même quelques catarastes ont cédé à ce médicament.

On a vu difjaroure par l'action de ce feul remede phifeurs fympiomes venireiens, des doudeurs rhumatife males, fujuire des tellicules, conditione, crète, Rc. Quelques paralytiques ont recouvré le mouvement après avoir pris l'extrait de la Pulfaille, il la suffi réciff dans la mélancolie, Avouons cependan que quelques Particiens célébres déclarent n'avoir obtent aucun effet faluroire de l'extrait de Pulfaille, même rouffé à quince grains, foit contre la goutre-fereire, foit contre d'autres maladies. L'extrait peut le donner de guatre à deux grains l'eau diffulie de deux drachans à une cocci. On ness le autre de deux drachans à une cocci.

...... Crnel

l'extrait avec du sucre; ce remede augmente le cours Ct. VI. des urines, excite quelquesois une légere diarrhée, accé-

Sacr. VII. lere les menitrues.

Si on laiffe vieillir l'eau-difiillée de la Coquelourde, on voit flotter des filets blanchatres, qui font une espece de camphre qui brûle tout entier si on l'exposé à la bougie, en répandantune odeur vive qui irrite les narines; si no ngoûte ce camphre ramolli par la chaleur, il paroit tressacre.

Les autres especes d'Anémones qui méritent d'être connues, ou comme curieuses, ou à titre de vulgaires, sont: 1.º La grande Pulsatille, Anemone pulsatilla patens, à fleurs ouvertes, d'onites, d'un beau bleu, très-grandes,

velues; à semences à queue velue.

Sa racine noire , ligneufe, produit pluficurs feuiller radicales, dégiées, tres-découpées, velues, & pluficurs riges velues terminées par une collerette de feuilles découpées, & portant une feule fleur qui ell quelquefois trés-shanche, ou de couleur de chair. Cette effece eft trés-commune en Litunaine je lell frappe par la beauté de tét-fleurs qui fé développent les premiers jours du printemps; les paylans écrafient la fleur & les paylans écrafient la fleur de la pour guérir les fievres intermittentes, ce qui leur réuffit; cette pulpe excite de grandes phlyêtenes.

Cette espece d'Ancionne a le port des Coquelourdes.

2.º L'Anémone printaniere, Anémone vernalli, à tige de quatre à fix pouces, très-velue; à feuilles une fois ailées; à folieles larges; à fleus foites, affiles, grandes, d'un blane jaunatre, ou un peu rougeitre en déhors; à pfrales velus; à collerette en deffous de la fleur formée par des feuilles chargées d'un duvet roufflare.

Lyornoite, Lithuanienne.

2.º L'Animone des jardins, Anemone hortenfis, à racine tubéreule, à tige de fix pouces, un peu velue, portant une feule fleur, grande, purpurine, de neut pétales étroits, à femances velues; à feuilles radicales, dégitées; à rois lobes d'oupés; la collerette de trois feuilles affités, ovales, lancéolées.

Originaire de Provence, cultivée dans nos jardins; elle fournit par la culture une foule de belles variétés. 4.º L'Anémone des couronnes, Anemone coronaria, 3 feuilles radicales, ternées, décomposées; à collerette formée par des seuilles.

CL. VI. SECT. VIL

Cette espece, originaire de Constantinople, fournit aux fleurilles une soule de variérés; ses sleurs simples ou pleines, présentent diverses couleurs; les seuilles sont plus ou moins étroites.

5.6 L'Anémone des bois, la Sylvie, Anemone nemorossi, à tige de six pouces, simple; à une seur de fix pétales blancs pu roises, ovales, lancéoise; à feuille radicales ailées, à pinnules découpées, la colierette de cina feuilles découpées profondément.

Les fleurs sont pendantes; on trouve sur la surface des seuilles peu de poils portés sur de petites glandes; quelquesois la collerette offre des seuilles plus courtes, rougeatres; à segmens secs, linaires. Lyonnoise Lithua-

nienne.

Nous avons trouvé près de Grodno une belle variété à la colleretre pleine, qui mérite d'être décrite; au centre de la colleretre fiégeoit sans pédancule une fleur formée par quarante pétales, les inférieurs lancéolés, incifés au fommet, tous verts, les autres alongés, plufieurs tresétroits; fix étamines, on voorit les germes.

étroits, ha étamines, on voyot les germes.

L'Anémon des bois est presque fais odeir, trèsścre; l'eau difilifée est auffi ácre; nauscuse, On s'en
fert dans le Nord comme épipastique sur le poignet pour
guérir les fiévres intermittentes du printemps. Si on
laiffe la pulpe de cette herbe un jour ou deux, elle
enflamme le lars, causé des utcers tres-longet à guérir.

Le suc épaiss est emménagogue; nous croyons cette

plante congénere de la Coquelourde.

Les chevres & les moutons mangent cette plante que les chevaux négligent; elle cause aux vaches un pissement de sang, & la dyssenterie.

Cette espèce très-commune dans les plaines de Lithuanie, ne se trouve que sur les hautes montagnes de

nos Provinces.

6.º L'Anémone jaune, Anemone ranunculoides, à tige de fix pouces partant à angles droits de la racie qui est traçante, terminée par une collerette de trois feuilles profondément découpée en cinq lobes incifés; du C c tij

centre de la collerette s'éleve un ou deux péduncules inégaux, portant chacun une fleur de cinq pétales, SECT. VII. jannes, arrondis; à semences recourbées, lisses. Nous avons quelquefois compté six, sept & huit pétales. Lyonnoife . Lithuanienne.

Toutes les Anémones fleurissent des les premiers jours du printemps; elles inspirent la gaieté par la beauté de leurs corolles qui sont assez grandes pour former dans les foréts des parterres bien intéressans, après les rigueurs

de l'hiver.

Tournefort a confondu avec ses Renoncules quelques Anémones de Linné qui ayant pris pour caractères des Renoncules les nectaires des onglets, a du ramener sous le genre des Anémones l'Hépatique & l'Anémone jaune qui ne présente point de nectaire. Mais, à dire vrai, ces formations de genres paroiffent bien arbitraires à ceux qui savent que la nature a plutot voulu former un réseau dans le regne végétal, qu'une chaine; elle passe par nuances imperceptibles d'une famille à l'autre, liant souvent par des attributs communs plusieurs familles voifines.

#### 265. LA RENONCULE tubéreuse, Grenouillette.

RANUNCULUS pratensis radice verticilli modo rotunda. C. B. P. RANUNCULUS bulbofus. L. polyand. po-

lygyn.

Fleur. Rofacée; cinq pétales obtus, luifans, jaunes; l'onglet petit, à nectaire pulpeux, fendu; le calice formé par cinq folioles concaves, un peu colorées, réfléchies en dehors.

Fruit. En maniere de tête, composé d'un réceptacle auguel les femences irrégulieres adherent par de courts pédicules; point de péricarpe.

Feuilles, Composées, découpées en plusieurs lanieres, étroites & alongées,

Racine. Bulbeuse, arrondie, produisant à sa = base plusieurs radicules. Port. La tige droite, d'un pied de haut, velue SECT. VIL

& garnie de feuilles ; les ileurs au fommet ; les péduncules tillonnés; les feuilles alternes,

Lieu. Dans les prés. Lyonnoife, Lithuanienne. 22

Propriétés. Cette plante est excessivement acre . caustique; elle ulcere la peau & y excite des pustules.

Ulages. On s'en sert rarement; on emploie la racine & l'herbe; on en tire un suc, on en fait des cataplasmes; l'usage peut en être dangereux.

OBSERVATIONS. La racine de la Grenouillette est très-acre ; en peu de temps, un demi-quart d'heure fuffit, fa pulpe entlamme la peau, & excite des phly étenes; ce moyen feroit précieux lorique l'indication des véficatoires est urgente. Nous avons trouvé près de Grodno un individu curieux de la Renoncule bulbeuse; les racines, la tige, les péduncules & les fleurs, écoient fasciés, c'està dire, offroient une tige plate, de la largeur d'un pouce. On diffinguoit par des fillons, la réunion de trois tiges. Les fleurs formoient un ovale ; on y comptoit vingt pétales inégaux.

#### 266. LA RENONCULE des marais.

RANUNCULUS palustris apiifolio levis. C. B. P.

RANUNCULUS sceleratus. L. polyand. polygyn.

Fleur, Caracteres de la précédente.

Fruit. Les femences littes, menues, ramaffées en tête, plus longues & plus deliées que celles des autres Renoncules.

Feuilles, Les inférieures palmées, celles des Cc iv

tiges digitées, les superieures simples, d'un vert

SECT. VII. Kacine. Groffe, creule, fibreule.

Port. Les tiges creuses, cannelées, rameuses, d'une coudée; les fleurs petites au fommet; feuilles alternes.

Lieu, Les terrains humides & marécageux, Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés. Cette plante est excessivement âcre. détertive, caustique, dépilatoire,

Ulages, Sa caulticité est telle, que l'on peut regarder fon usage intérieur comme un poison; pilce & appliquée, fuivant quelques Auteurs, elle peut résoudre les tumeurs scrofuleuses; on prétend qu'elle tue les brebis; il est certain que cette nourriture leur devient nuit ble.

I." OBSERVATION. Quelquefois la tige de la Renoncule des marais est très rameuse, d'autres fois plus petite & presque simple; les segmens des seuilles plus ou moins larges. Cette plante est une des plus âcres, sa racine l'est arès-peu; les parties supérieures le sont plus que les inférieures. Si on fait bouillir l'herbe , elle perd prefque entiérement son âcreté; le suc qui est très-mordant s'adoucit en le faisant évaporer. Tous ces faits prouvent que le principe énergique de cette plante est très-volatil; intérieurement elle cause l'inflammation de l'estomac, des intestins, qui oft indiquée par les trèmblemens, les convultions, la cardialgie; appliquée extérieurement, elle enflamme promptement , fait tuméfier la partie , excite des phlyctenes, des vessies qui sont suivies d'ulceres profonds. Si on la laisse long-temps , elle gangrene la partie qu'elle touche. Le suc de cette plante délayé dans une grande quantité d'eau, le mitige & peut être donné intérieurement comme apéritif, tonique, défobfreuant; il a été utile dans l'asshme, les gonorrhées, les ulceres de la vessie.

II. OBSERVATION. Le genre des Renoncules, suivant la méthode de Tournefort, non-seulement présente une soule d'especes, plus de quarante, mais encore quelques genres isolés par le Chevalier Linné. Nous allons présenter les caracteres spécifiques des especes les plus communes, ou les plus curieuses.

SECT. VIL

Les Renoncules proprement dites offrent trois ou cinq feuillers au calice, souvent caduques; cinq pérales ou davantage, remarquables par un miellier für l'onglet, en cornet, en écaille, ou en fossette.

Le fruit est un amas de semences nues, formant une

téte arrondie, ovale ou conique.

#### Les RENONCULES à seuilles entieres.

1.º La Renoncule grande Douve, Ranunculus lingua, à tige de deux ou trois pieds, un peu velue, droite; à feuilles lancéolées, fort longues, légérement dentées ; à fleurs grandes, terminales, d'un beau jaune.

Dans les lieux aquatiques. Lyonnoife, Lithuanienne. 2.º La Renoncule petite Douve, Ranunculus flamula, ressemblante à la précédente; à tige plus basse, lisse, inclinée; à feuilles ovales, lancéolées, très-entieres; à fleurs terminales, jaunes, plus petites que dans la précédente.

Dans les prés humides. Lyonnoise, Lithuanienne.

Elle est très-acre, très-caustique; elle ulcere la peau, cause aux chevaux l'enflure, la gangrene, la paralysse. Les autres bestiaux ne touchent point à cette plante; on trouve une variété à feuilles dentées.

3.º La Renoncule rampante, Ranunculus reptans, à tige couchée, petite, produifant des racines de ses nœuds inférieurs; à feuilles linaires, naissant par faisceaux. Dans les marais, en Lithuanie : Lyonnoile. Ce n'est probablement qu'une variété de la précédente.

4.º La Renoncule à feuilles de Plantain, Ranunculus nodiflorus, à tige petite; à feuilles ovales, nerveuses, pétiolées; à fleurs aux aisselles, petites, jaunes. Dans

les terrains humides, près de Paris.

5.º La Renoncule à sevilles de Gramen, Ranunculus gramineus, a tige droite, de huit pouces, lisse, portant peu de fleurs, deux ou trois, jaunes, luisantes; à seuilles linaires, nerveuses.

En Dauphiné, dans les prés fecs.

6.º La Renoncule venimeufe, Ranunculus thora,

à tige de fix pouces, ornée de deux feuilles réniformes, Ct. VI. crenelées, liffes, portant à fon fommet une ou deux SECT. VII. fleurs jaunes, petites, au-deffous desquelles se trouve une bractée découpée en trois ou quarre lobes.

Sur les montagnes du Dauphiné.

Son suc est acre, caustique; on affere que les Anciens s'en servoient pour empoisonner leurs steches.

#### A scuilles d'sséquées ou composées,

7.º La Renoncule de Cassubie, Ranunculus cassubicus, à tige d'une coudée, portant plusieurs fleurs jaunes; à feuilles radicales arrondies, en cœur, crenelées; celles de la tige digitées, dentées.

Trèvecommune dans les foréts près de Grodno, c'est le Rammeulus avonit-faile, o fotio soutand au radicem præsibatante de Luciel, dont la figure réduite, exprime cependant trèvisien quelques individus; on ne trouve le plus fouvent qu'une feule feuille radicale, quelquefois petite, comme elle est desfinée dans la figure de Luciel; j'en ai vu de réniformes, dont le diametre étoit de fix pouces. Dans les feuilles de la tige, on compre de fix à douze digitations. Cettre belle Renoncule na encore été trouvée qu'en Prusse & en Suérieş c'est donc une des plantes les plus rares d'Europe.

8.º La Renoncule douce, Ranunculus auricomus y a feuilles radicales réniformes, crenelées ou incifées ; celles de la tige digitées, linaires; à fleurs jaunes, dont les pétales font plus courts que le calice. Lyonnoife, Lithuanieme.

Les pétales sont d'abord tellement collés avec les feuillets du calice qu'ils paroillent apétales ; ils s'en détachent peu-à-peu, un à un. Elle m'a parue très-peu acre.

9.º La Renoncule à feuilles de Platane, Ranunculus platanisosius, à tige de trois pieds, rameuse, droite; à feuilles grandes, lisses, palmées, incisées; à fleurs blanches, grandes, ou pius petires.

Sur les montagnes du Lyonnois; on ne diffingue point de cetre espece la Renoncule à feuilles d'Aconit, dont les feuilles sont presque digitées; la tige & les fleura plus petites.

On la trouve en Dauphine, en Bourgogne.

to. La Renoncule afiatique, Ranunculus ofiaticus, à racine tubéreufe; à tige inférieurement branchue, CL.VI. velue, ronde; les feuilles inférieures fimples, ou à Sacr. VII. lobes, incifées, velues en deffous; les fupérieures ternées de deux fois ternées, le caitice non renvere.

Originaire d'Ale, cultivée dans les jardins; elle fournit une foule de variétés relativement aux fleurs qui font doubles, pleines, & de différentes couleurs, limples ou panachées. C'est une des belles fleurs de parterreç elle est, comme les autres Renorcules, inodore, ácre.

11.º La Renoncule ácre, Ranavallas acria, á calices ouveras; à péduncules ronds; à feuilles divifées profondément en trois lobes, qui font eux-mêmes très-divifés; les feuilles fupéricures entieres, linaires; à fleurs launcs; la tige eld forier, très-drec, Lyonpoilo, Lithuanienne,

On cultive une variété à fleurs pleines.

12.º La Renoncule de Montpelier , Ranunculus monspeliacus , à tige simple, velue , presque nue , portant une teule seur jaune, grande; à feuilles partagées en trois segmens crenelés. Lyonnoise.

13.º La Renoncule couchée, Ranunculus repens, à tige rameuse, soible, couchée, portant plusieurs fleurs; à feuilles composées, hérissées; à péduncules sillonnés.

Lyonnoile , Lithuanienne.

14.º La Renoncule velue, Ranunculus lanuginosus, à feuilles à trois legmens, incisses, velues, blancharres; à tige droite, velue; à pétioles ronds, velus; à calice ouvert. Lycnnosse, Lithuanienre.

15.º La Renoccule à feuilles de Cerfeuil, Ranunculus charophyllos, à tige velue, de fept à huit pouces, d'oite, fimole, porrant une feule fleur affez grande, jaune; à pédunculs fillonnés; à feuilles ailées, à découpures linaires.

La racine est bulbeuse, quelquefois la tige produit

deux ou trois rameaux. Lvonnoife.

16.º La Renoncule-des champs , Ranunculus arvenfis , à trig rameule , de hair pouces; à feuilles partagées en trois , chaque partie pétiblée, fibilivifée en deux, trois folioles inchées; à femences hériffonnées. Lyonnelle.

tr.º La Renoncule a pratique, Ranuncalus aquatilis,

hémorroïdale, aufli l'appellent-ils l'herhe aux hémorroïdes; pour cet effet, on méle le fue avec du CL. VI. vin; on s'en baffine plufieurs fois le jour, ou l'on Seet. VII. fait un onguent avec le fue & du beurre frais,

OBSENVATIONS. Plusfeurs filamens fouvent dilate's, fans antheres. J'ai compté de dix à douze pétales quelquesois on obsérve cinq feuillets au calice; deux pétales font fréquemment récinis par les onglets. Rien n'elt plus incertain que la figure des feuillets; je les ai vu trèsentièrets, arrondies, alongées, palmées, dentées, &c. les bulbes des racines qui font au printemps dures, finculentes, trèsàcres, deviennent molles, presque fades , vides en éré; on trouve aufit de petries bulbes aux aifellets des feuilles qui, détachées, fervent à la multiplication de l'epiece, vu qu'elle se propaga è peine par se semences qui avortent presque toutes; les bulbes, qui font vraiment ácres, perdent leur saveur par la décocition, elles ne font ceres, perdent leur saveur part la décocition, elles ne font

## 268. L'HÉPATIQUE des jardins.

alors que farineuses.

RANUNCULUS tridentatus vernus flore fimplici, caruleo. 1. R. H.
ANEMONE hepatica. L. polyand. polygyn.

Fleur, Rosacée; caractere de l'Anémone n.º 263; plusieurs rangs de pétales; un calice formé par trois feuillets, à peine séparées de la seur; corolle bleue, blanche ou rouge, simple ou double.

Fruit. Semences ovales, oblongues, velues. Feuilles. Radicales à longs pétioles, à trois lobes, très-entieres; la forme des lobes varie.

Racine. Divisée en maniere de têtes, avec plusieurs fibres capillaires.

Port. Tige sans seuilles, velue, herbacée, basse; les péduncules plus courts que les pétioles;

- chaque péduncule porte une fleur qui paroît les premiers jours du printemps; on trouve trois SECT. VII. petites feuilles florales, ovales, lancéolées, concaves au-dettous de la fleur; les feuilles ne se renouvellent que lorsque la fleur est passée.

> Lieu, Les pays froids; on en fait des bordures dans les jardins. Lyonnoife, Lithuanienne. 22 Propriétés. Cette plante est vulnéraire, dessi-

cative, allringente, cofmétique

Usages. On emploie toute la plante, le plus fouvent en cataplaime.

OBSERVATIONS. Les nouvelles seulles couvertes d'un duvet. les anciennes lisses, seches, coriacées; le nombre des pétales, même de la plante fauvage, varie de fix à dix. J'en ai trouv's de blancs, d'incarnats; les antheres éroient aussi meiées de blanc & de rose; la saveur de l'Hépatique est un peu âcre, c'est la plus douce des Anémones. On pourroit la tenter à haute dose dans les maladies pour lesquelles la Coquelourde a réutifi. fur-tout dans l'affection hypocondriaque, la gonorrhée.

### 268 \*. L'ADONIS D'ÉTÉ.

RANUNCULUS arvensis foliis chamamili, flore phaniceo. T. ADONIS aflivalis. L. polyand. polyg.

Fleur. Cinq feuillets au calice; cinq pétales fans nectaires.

Fruit, Ovale, formé par pluficurs semences

Feuilles. Composées, découpées très-menues, aflez femblables à celles de la Camomille, mais plus petites. Port. Tize de huit pouces, foible, grêle, peu rameufe; fleurs terminant la tige, ou les branches

folitaires; à pétales étroits, d'un rouge clair, plus longs que les feuillets du calice. CL. VI. Lieu. En Bourgogne, en Dauphiné. SECT. VII.

OBSERVATIONS. Les Adonis ont été rangés par Tournefort fous le genre des Renoncules , quoique Gaspard Bauhin avoit dejà senti que leur port était trop different pour ne pas les dislinguer. Il faut encore connoître quelques autres especes de ce beau genre.

1.º L'Adonis d'automre, Adonis autumnalis, à tige ne portant qu'une fleur d'un rouge noiraire; à huit petales; à fruit comme cylindrique. En Languedoc.

2.º L'Adonis printanier , Adonis vernalis , à fleur jaune, de douze pétales; à fruit ovale.

On l'a trouvé en Dauphiné : la racine épaille , noisstre , fibreuse, acre, est regardée par quelques Auteurs comme le véritable Hellébore d'Hippocrate.

3.º L'Adonis apennin, Aldonis apennina, à tige d'un pied, rameuse, portant plusieurs grandes sleurs jaunes, à quinze pétales.

Nous avons cueilli ce superbe Adonis en montant la Vallée d'Eines, aux Pyrénées ; ses sleurs sont presque aussi grandes que celles de la Tulipe. On le croit une fimple variété de l'Adonis printanier.

#### 268 \*\*. LA RENONCULE mineure. ou la Ratuncule.

RANUNCULUS gramineo folio, florecaudato, seminibus in capitulum spicatum congestis. MYOSURUS minimus. L. pentand. polyg.

Fleur, Calice de cinq feuillets adhérents à la hampe par leur partie moyenne, étroits, linaires; cinq pétales ou nectaires linaires, lingules, caducs comme le calice.

Fruit. Cylindrique, formé par une foule de femences.

Feuilles. Radicales nombreuses, linaires, succulentes, droites, plus courtes que la hampe. SECT. VII.

Port. Tige sans seuilles, de trois ou quatre pouces, droite, portant au fommet une seule fleur. Lieu, Commune en Lithuanie; on l'a trouvee

en Dauphiné.

OBSERVATIONS. La plante en fleur, de deux ou trois pouces; aiors les feuilles sont plus longues que la hampe, plusieurs filamens forment la racine; cette herbe est fade; les appendices inferieurs du calice, coltés contre la hampe, sont simples ou fendus. J'ai trouvé sept & huit feuillets du calice, & autant de pétales; le nombre des étamines varie de cinq à vingt; l'épi des germes s'alonge beaucoup après la chute du calice & des pétales : d'une meme racine naiffent fouvent plufieurs hampes, cinq & fix. J'ai trouvé des individus si petits que les feuilles étoient comme des fils; à la base de chaque germe, on trouve une petite bractée.

## 268 \*\*\*. LA SAGITTAIRE aquatique.

RANUNCULUS palustris folio fagittato maximo. L.

SAGITTARIA fagittifolia. L. monoc. polyand.

Fleur. M'ile & femelle ; à calice de trois feuillets; à corolle de trois pétales ; dans la fleur male, environ vingt - quatre étamines; dans la fleur femelle, une foule de pittils.

Fruit. Plusieurs semences nues en tête.

Feuilles, A longs pétioles; radicales lisses. nerveuses, en fer de fleche.

Racine. Fibreuse, blanche.

Port. Tige nue, droite; fleurs en anneaux de trois péduncules ornés d'une bractée; les fleurs supérieures, males; les inférieures, femelles.

Lieu. Dans les fostes. Lyonnoise, Lithuanienne. 34

Propriétés. Les feuilles font acres, on en a pro- SECT. VII. pose le sue pour déterger les ulceres serofaleux. Les chevres, les chevaux, & même les vaches,

mangent volontiers cette plante.

OBSERVATIONS. Les pétales font grands, arrondis ; à onglets pourpres, violets; à lames blanches, l'ai trouvé une foule d'étamines à filamens très-courts; à antheres pourpres , violettes. Dans les fleurs insérieures . j'ai trouvé, avant l'épanouissement, trois pétales, plufieurs étamines qui environnoient les pistils; ces pétales & ces étamines font très-caduques, d'où l'on peut conclure que la Sagittaire n'est monorque que par accident.

On trouve dans le Lyonnois & en Lithuanie la variété à feuilles très-étroites.

Nous avons austi observé près de Grodno la variété appelée par C. Bauhin Gramen bulbofum aquaticum. Ses racines sont filamenreuses, du centre desquelles descend une espece de péduncule d'un demi-pied , orné d'une gaine longue de deux pouces; au delfous de la gaine ce péduncule produit un corps bulbeux, folide, oblong, tacheté en jaune, sur un fond vert; ce corps est intérieurement charnu; par l'expression il s'en écoule un suc laiteux; fon épaisseur étoit de cinq lignes, sa longueur d'un pouce ; il s'élevoit de la racine plufieurs feuilles graminées, très-entières, aqueuses, longues d'un demipied.

Tous les individus de cette singuliere variété étoient sans fleurs & fans fruit. Toutes les variétés fournissent cette bulbe qui s'implante seule dans les terrains solides, les radicules flottant dans la vate. Les Chinois cultivent la Sagittaire pour la bulbe, qu'ils mangent apprétée de plufigurs manieres.



D₫

\*\*\*. LE FLUTEAU plantaginé. SECT. VIL.

RANUNCULUS palustris plantaginis folio ampliore. T.

ALISMA plantago. L. 6-dria. polyg.

Fleur. Calice de trois feuillets; corolle de trois pétales; fix étamines; plusieurs piftils. Fruit. Plusieurs capsules ramassées en cercle . à

une semence. Feuilles. Radicales à longs pétioles, ovales,

lancéolées, nerveuses.

Racine. Bulbaufe, succulente, produisant une foule de fibres.

Port. Tige nue de deux pieds, péduncules en anneaux, branchue, formant au sommet de la hampe un panicule; pétales roses, petits; les capsules, dix-sept, forment un triangle à angles obrus. Lieu, Dans les fossés. Lyonnoise, Lithuanien-

nc. 2/

L'fages. Cette plante & celles du même genre, font suspectes, comme acres, dangereuses pour les vaches; cependant les chevres la mangent.

OBSERUATIONS. On trouve auffi dans le Lyonnois & en Lithuanie, la variété à feuilles lancéolées, étroites, longues; son panicule offre peu de fleurs; les pétales sont rouges. Nous avons trouvé dans les fleurs de la commune les pétales lilas & échancrés. On trouve encore affez fré-

quemment en Europe: 1.º Le Fluteau étoilé, Alisma damasonium L., Damafonium stellatum T., à tiges nues, de fix pouces, foutenant à leur fommet un ou deux anneaux de fleurs blanches , à fix styles ; à feuilles radicales ovales , oblongues, en cœur; à capsules terminces en pointe, &

disposees en étoiles. Lyonnoise.

1.º Le Fluteau renoncule, Alifma ranunculoides L.,
Ranunculus paluflirs plannaginisfolio, humilis & Cl. VI.
fupinus T., à tiges de quarte pouces, droiteo un intinées, Sacr. VII,
terminées par deux verticilles fimples; à feuilles radicales linaires, lancololes, nerveutes; à fruits en tetes
rondes trè-chérifles, L'onnoife.

3.º Le Fluteau nageant, Alisma natans L., Damasonium radiculas emittens ex geniculis Vaill. Par., à tiges rampantes, produitant des radicules; seuilles oblongues, obtuses; à ombelle formée par un petit

nombre de fleurs; huit capsules.

Les feuilles sont quelquesois très-étroites. Lyonnoise.

4.º Le Flureau en bouclier, Alijma parnafifolia Li, à tige d'un pied & plus; à feuilles en cour, à peine aigues; à poitoles articulés; à feurs en paricule formé par des anocaux; à fruit à arète. C'eft l'Alijma peliata follis patulo cordatis de M, la Tourette. Dans la Lyonnois.

## 269. LA FILIPENDULE.

FILIPENDULA vulgaris, an Molon Plinii?
.C. B. P.
SPIREA filipendula. L. icofand. 5-gynia.

Fleur. Caractere de la Reine-des-prés n.º 2493 calice à six segmens; six pétales; trente étamines.

Fruit. Plusieurs capsules disposées en rond, de douze à vingt, terminées par un style endurci; semences rudes & aplaties.

Feuilles. Ailées, découpées profondément, dentelées uniformément; d'un vert foncé.

Racine. Fibreuse & tubéreuse; composée de tubercules oblongs, ronds, charnus, qui paroissent disposés sur un filet, comme les grains d'un chapelet.

Port. Ordinairement une tige herbacée qui s'éleve jusqu'à un pied, droite, cannelée, branchue, Dd ii

seuillée; les sleurs au sommet disposées en une espece d'ombelle rameuse; les seuilles alternes. SECT. VII. Lieu, Les prairies seches, Lyonnoise, Lithua-

nienne, 24

Propriétés. Les racines sont légérement acres & ameres; les feuilles ont un goût astringent & un peu salé; elles sont incisives, astringentes & antiferofuleules.

Ulages, On fe fert des feuilles & des racines qui font plus astringentes que les feuilles; on tire des racines une poudre qui se donne pour l'homme à la dose de 31; des feuilles, on fait des décoctions; on donne aux animaux la racine en poudre, à 3 6.

OBSERVATIONS. Les corps des racines, succulens, à Ecorce noiratre, à chair blanche, sont le plus souvent comme des olives; les feuilles radicales à périoles; celles de la tige affifes. J'ai trouvé des calices à cinq divisions; l'ai compté cinq, fept & huit pétales; leur lame extérieure est souvent rouge; on ne trouve quelquesois que ringt étamines plus longues que les corolles; les antheres font didymes, jaunes.

Les racines cuites & pulvérisées nous ont donné une farine qui n'étoit point défagréable; les cochons en sont friands; les fleurs répandent une odeur aromatique. On peut séparer de la farine macérce dans l'eau, un amidon : les fleurs donnent une faveur agréable au lait.

Toute la plante peut servir à tanner les cuirs ; les chevres, les moutons mangent la Filipendule, que les chevaux abandonnent; les fleurs & les feuilles ont les mêmes propriétés que celles de la Reine-des-prés.

Cette plante étoit très-commune dans les pairies des environs de Grodno.

# SECT. VIL

# 270. LA CLÉMATITE

ou Herbe aux gueux.

## CLEMATITIS Sylvestris latifolia. C. B. P. CLEMATIS vitalba. L. polyand. polygyn.

Fleur, Rofacée; quatre pétales lancéolés, coriacés, veloutés en dellous, laches; point de calice.

Fruit. Point de péricarpe; plusieurs semences disposées en rond, barbues, chevelues, trèslongues.

Fauilles. Ailées, rangées ordinairement au nombre de cinq fur une côte; les folioles cordiformes. entieres ou dentelées inégalement.

Racine. Grosse, fibreuse, rougeatre.

Port, Plante grimpante, elle jette des farmens ligneux, gros, rudes, plians, anguleux; les fleurs blanches, naitlent en grappe on en maniere d'ombelle; les femilles opposées, dont les pétioles, en se roulant, s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent.

Lieu, Les haies, Lyonnoife, 24

Propriétés. Cette plante est acre au goût & fans odeur; c'est un grand caustique; la racine est purgative.

Usages. On se sert généralement de toute la plante pilée & appliquée fur les vieux ulceres; elle les nettoie & fait tomber les chairs pourries; on n'en conseille pas l'usage à l'intérieur,

OBSERVATIONS. Notre Clématite est un de ces remedes énergiques qui promet de grandes ressources aux Praticiens animés de l'esprit de M. Storck. Il est très-sur que les jeunes bourgeons de cette plante, pris à petite dose, à une drachme, purgent tres-esficacement sans coliques; à dix, à douze grains, ils augmentent sens-Dd iii

422

blement le cours des urines : ces faits très-certains réunis aux observations faites sur le Flamula jovis, SECT. VII. devroient engager les Médecins à ellayer à petite dose les feuilles ou l'extrait, dans les squirres, les ulceres, les tumeurs. On peut former des cauteres avec le bois de Clématite, tout comme avec le Garou. Les mendians favent se procurer des ulceres avec les seuilles de cette plante; ces feuilles appliquées sur le carpe excitent des phlychenes, & gueriffent fouvent les fievres quartes; la décoction des feuilles dans l'huile, a réussi dans le trai-

> On a préparé du papier avec le duvet des semences; les pétales meme sont affez acres. La dessication diminue peu l'acreté de l'écorce , & même celle des feuilles. Cerre espece ne s'éleve guere au-delà du Danube.

Indiquons encore deux especes de Clématites qui mé-

ritent d'etre connues.

tement de la gale.

1.º La Clématite flamule , Clematis flamula , à farmens nombreux, rampans, ou grimpans; à feuilles ailées, dont les folioles sont perites, ovales, entieres ou échancrées; à pétales blancs, velus seulement vers les bords; à cinq ou fix semences.

Les feuilles supérieures sont entieres, ovales, lancéolées.

En Dauphiné.

2.º La Clématite droite, Flamula erella L., à tige droite, non-grimpante; à seuilles ailées; à folioles ovales, dancéolées, très-entières; à fleurs en ombelle terminant la tige; à quatre & à cinq pétales. En Dauphiné.

Cette espece est devenue célebre par les observations du Baron Storck. Si on mache les feuilles récentes, elles excitent für la langue & dans l'arriere-bouche, une ardeur confidérable; en fe desséchant, elles sont moins acres; appliquées sur la peau, elles causent la rougeur, l'inflammation & des phlyclenes; les fleurs sont aussi trèsâcres.

Deux, trois grains de la poudre des feuilles dessechées. ou trois grains de l'extrait, ou l'infusion saire avec deux drachmes des feuilles sur une livre d'eau, dont la dose est de deux ou trois onces, ont présenté des remedes efficaces dans les ulceres , les nodofités & douleurs des es caufées par le virus fiphyllitique, dans la mélancolie, dans la gale, les céphalées opiniatres, les carcinomes.

Dans quelques malades ce remede a augmenté le cours

CL. VI.
des urines; dans d'autres il a agi comme sudorisque; Scor. VIII
quelques uns ont été purgés.

Extérieurement la poudre des feuilles est utile dans les ulceres sordides, songueux, carcinomateux, & dans la sarie des os. Voyez Storck, libellus de Flamula jovis.

# 271. LABENOITE

ou Herbe de Saint-Benoît.

CARYOPHYLLATA vulgaris. C. B. P. GEUM urbanum. L. icosand. polygyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales de la grandeur du calice auquel ils sont attachés; le calice d'une feule piece, les découpures alternativement plus petites.

Fruit. Semences nues en tête, armées de pointes

longues, nues, courbées en hamecon.

Feuilles, Pétiolées, en forme de lyre; les inférieures pinnées, terminées par une impaire plus large que les autres, & fendues en trois lobes; les supérieures sessiles, découpées en trois lobes.

Racine. Fibreuse, roussitre.

Port. Les tiges d'un pied de haut, velues & branchues; les rameaux alternes; les fleurs au fommet, droites; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains ombrageux & humides. Lyon-

noise, Lithuanienne. 34

Propriétés. Cette plante est d'une odeur agréable, quoique allez forte; le goût en est âcre & amer; elle est astringente, sudorisique, cordiale, fébrifuge.

Usages. On se sert pour l'homme, de l'herbe & de la racine cueillie au printemps; la décoction de D d iv

la racine fraîche, se donne à la dose de 3 jou Co. vt. poig, j, de la plante bouillie dans th j d'eau; la Ster. vil. dose de la racine réduite en poudre, est de 3 j dans du vin chapd; elle resour le sing coagule; ce que produit aussi le suc des feuilles, donne à la dose de 3 jij. Aux animaux, on donne la decoction de toute la plante, à la dose de poig. j. dans th j d'eau, & la poudre des racines, à la dose de 3 se.

Observations. Les pétales jaunes fuvent plus courtes que les figmens du calife e, à veines verditres. On compte de toixante à foixante & dix étamines, les unes étoites, d'autres courbées; germes trés-mombreux, velus; la tige fouvent rouge à fa bafe ; l'arére des femences en crochet, , fans plumes; à la bafe des feuilles deux fipules; les folioles grandes & petites, alternativement du nrées.

La racine, extérieurement brune, ell blanche en dedans; celle des plantes de la premiere auntée n'ell qu'un affemblage de fibres; celle des anciennes plantes produir, d'un ronc court, une foule de chevelus. Si on la cueille au printenps fin un terrain fée, elle répand une odeur de Girofle qui fe perd par la deflication. Cette odeur est affez vive pour imprépare l'air d'une grande chambre, fur-tout fi on en a laiffé plufeurs livres entaffés fir une table. Michez cette racine, vous fentez. la faveur du Girofle melée avec une ameriume particulière; fur le revour vous appercevrez foi goût audiere, ápre.

Sa poudre est un peu rougeatre, elle teint en rouge Leau & l'esprit-de-vin; ce dernier menstrue enleve &

conterve l'odeur de Girofle.

Si on fait difiller la racine, il s'en éleve une eau aromatique & une perite quantité d'utile blanche qui devient concrete & s'épatifit. L'extrait aqueux est plus covieux que le fiprimeux; de fêtre onces on retire par l'eau cirq onces d'extrait sûr trois par l'esprir-de-vin ; mais ces deux extraits ne font peint purs; l'un & l'autre sont gommeux, réfineux.

Si on ajoute à la biere en fermentation la racine de

Benoite, elle est plus agréable, & n'aigrit pas si facilement; fa vertu antitceptique ou contre la pourriture, est CL. VI. plus énergique que celle du Quinquina, comme on s'en Sect. VII. est affuré par des expériences faites avec de la viande

noyée dans une décociion de Bétoine.

Les Anciens avoient d'jà annoncé les vertus de la Benoite dans les fievres intermittentes, la diarrhée, la dyssenterie, & autres maladies qui exigent de légers astringens amers; mais ces affertions ont été reprises d'apres des observations spéciales. Plusieurs Médecins Danois, entre autres le célebre Puchhave, ont annoncé la Benoite comme le vrai congénere du Quinquina, dans toutes les fievres intermittentes; il cite dans fon Traité sur cette plante, plus de trois cents observations de fievres intermittentes, vernales & automnales, guéries par ce seul remede; il prescrit la racine en poudre, en décoction, en extrait, & la teinture spiritueuse. Nous avions dejà en 1780 effayé cette racine fur nos malades en Lithuanie, nous l'avons reprife fur ceux de Lyon, & nous pouvons affurer que nous avons autant procuré de guérifons avec la Benoite qu'avec le Ovinguina, Nous n'ignorons pas que plusieurs Médecins Allemands se sont élevés contre les affertions de Buchhave : mais nous favons que l'on a vendu pour de la racine de Benoite, d'autres racines, ou des vraies mal-defféchées, altérées, &c. D'ailleurs, qui ignore que certaines fievres réfissent au Quinquina, & ce qui augmente le doute, que plufieurs fievres intermittentes guériffent fans remedes? Quoi qu'il en foit, depuis deux ans nous avons vu guérir plus de cent cinquante malades qui n'avoient pris d'autres fébrifuges que le Chardon étoilé, le Scordium, & le Caryophyllata. On peut encore, d'apres les observations, employer la racine de Penoite dans les diarrhées chroriques caufées par atonie; dans les hémorragies utérines, non-actives : dans la perte de semence avec relachement, & fur la fin des maladies aigues , lorsque l'appétit larguit.

Cette plante fournit un páturage agréable aux bestiaux. Nous devons encore connoitre quelques especes de ce genre.

1.º La Benoite aquatique , Geum rivale L.; elle differe

de la précédente par les Reurs inclinées, par les femences Ct. VII. à arctes, baroues, tordues; les racines, tres nombreuses, par les fements aufic dorantes; leur écorce el rougeirre; la tige s'élève à fix ou hoir pouces; les feuilles radicales ailées, très-longues. J'ai trouvé les Reurs à pétales blancs, à couleur de rouille, & iannes; à veines couleur de fafran; un échantillon préfentoit des fleurs à calice de douc legmens, à fix pétales.

La racine de cette Bénoite mérite tous les éloges que

l'observation a affurés à la précédente.

Nous avons décrit dans la Flore de Lithuanie une variété très-curieure. Du centre d'une fieur potypétale, de grente pétales, s'élevoit une autre fleur portée fit un péduncule de fix lignes; cette fleur, fans pétales & fans étamines, renfermoit dans me calice de pludieurs fegmens, une foule de germes à ûbles velus, rouges; nous la trouvâmes près de W. Una.

2.º La Benoire des montagnes, Geum montanum, à tiges de six pouces, velues; à sevilles radicales aitées, velues; une sleur inclinée termine la tige, elle est grande, d'un beau janne, à pétales échancrés; les aretes des

semences droites, velues.

Sur les montagnes du Bugey & du Dauphiné.

Un gene de Linné, rrès-voifin des Benoites, c'est la Cheneue à him pérale, Dryas oflopetal L., Caryon/ph/llass alpina chamedryos foito T., à tiges de cinq à fix nonces, couchées, rameufes, prefque ligneufes; à feuilles oveles, crenciées, blanches en deffous; à fleurs folitaires, affez grandes, composses d'un calite à huit fegmers, de huit pérales blancs; à femences ramassées, terminées par une quene vélue.

Sur les Alpes du Dauphiné; nous l'avons auffi cueillie

sur les Pyrénées.

Crantz Tarangée avec les Benoîtes; on trouve des fleuse à cinq & à dix pétales.

## 272. LE FRAISIER.

FRAGARIA vulgaris. C. B. P. FRAGARIA vesca. L. icosand. polygyn.

Fleur. Rosacce; cinq pétales obronds, étendus, adhérens, ainsi que les étamines, à un calice

presque découpé en dix parties.

Fruit. Point de péricarpe; réceptacle pulpeux, ovale, coloré de rouge & de blanc, renfermant plutieurs petites femences éparfes çà & là fur la superficie de la pulpe.

Feuilles. Les radicales pétiolées & ternées . dentées en maniere de fcie; les caulinaires fessiles

& entieres.

Racine, Roussatre, fibreuse, chevelue,

Port. Tiges rampantes, stoloniferes, quatre ou cinq fleurs sur un même péduncule, à la base duquel on trouve une feuille florale.

Lieu. Les bois, Lyonnoise, Lithuanienne. 34 Propriétés. La racine a une saveur astringente; les fleurs sont presque sans odeur; les racines & les feuilles sont diurétiques, apéritives; le fruit a une saveur visqueuse; il est rafraichissant, diurésique, apéritif.

Usages. De toute la plante on tire une cau distillée cosmétique; on s'en sert en gargarisme; on la donne intérieurement à la dose de 3 j ou 3ij; les racines & même les feuilles s'emploient en décoction, comme tisanes apéritives.

OBSERVATIONS. Les semences très - petites , sont brillantes, aigues, rougeatres; la pulpe charnue se détache facilement du calice; les feuilles avant leur développement, sont plissées à chaque nervure comme des manchettes, suivant leur longueur : dans cet état, elles

font enveloppées par les stipules; les jeunes feuilles sont tres-velues; les racines traçantes, ou les radicules, ont SECT. VII. une espece d'instinct pour choisir la terre qui leur est favorable; on s'en affurera en plaçant sous un Fraisser traçant, des vases garnis de sable, du terreau, &c. J'ai compté de douze à vingt étamines; les segmens du calice sont souvent fendus; les pétales découpés.

La Fraise est un de ces alimens salutaires pour presque tous les fujets; si quelques personnes, après en avoir beaucoup mangé, ont éprouvé des fievres avec éruption, on doit l'attribuer à un tempérament fingulier, qui ne tire pas à consequence pour le plus grand nombre des sujets.

La Fraise cultivée offre plusieurs variétés; on la trouve dans les jardins, à fleurs doubles; à fruit blanc; à gros fruits comme des prunes. On en cultive qui fleurissent zous les mois, & donnent du fruit tout l'été.

On peut affurer, d'après l'observation, que la Fraise rafraichit, & eit antiputride. On la conseille aux goutteux, qui en ressent de bons essets. Le céleure Linné éprouvoit rarement ses retours de goutte, depuis qu'il mangeoit beaucoup de Fraises; quelques phthisiques ont été guéris en mangeant souvent des Fraises. Nous en avons vu quelques-uns évidemment foulagés par ce moyen. On affure que les calculeux font moins fujets aux coliques néphrétiques, s'ils peuvent digérer une grande quantité de Fraites.

La d'coction des racines de Fraisser qui est un peu amere & aftringente, fournit une tilane rougeatre qui n'est pas à mépriter dans le traitement de la gale, des dartres, des fleurs blanches , de la bouffiffure & des diarrhées. Les Fraises gardées plusieurs jours se ramollisfent, noircissent; dans cet état, elles causent des diarrhées; on peut faire fermenter les fraises fraiches & en retirer un esprit ardent; on peut aussi en extraire un sel essentiel, acidule, très-agréable; celles du Nord sont plus agréables & plus aromatiques que celles du Midi; elles perdent auffi ces qualités par la culture. Sur nos Alpes, comme en Dauphiné & aux Pyrénées, elles sont aussi agréables que dans le Nord.

On ramone au genre des Fraissers le Fragaria sterilis L. le Fraisser stérile, qui ressemble beaucoup au Fraisser succulent, mais qui ne trace pas, quoique sa tige rampe; son placenta est sec, non-pulpeux; ses seurs blanches sont plus CL. VI. petites. Assez commun dans le Lyonnois, rare en Lithuanie. Sect. VII.

## 273. LA QUINTE-FEUILLE.

QUINQUEFOLIUM majus repens. I. R. H. POTENTILLA reptans. L. icosand. polyg.

Fleur. Rosacée; cinq pétales sous-orbiculaires, adhérens, a insi que les étamines, à un calice presque découpé en dix, les découpures alternes & recourbées.

Fruit. Presque rond; semences ramassées en maniere de tétes, enveloppées par le calice.

Feuilles. D'un vert fonce, pétiolées, digitées, peu velues, crenclées en leurs bords; cinq folioles fur un même pétiole; d'où vient le nom de Quinte-feuille.

Racine. Longue, fibreuse, noirâtre en dehors,

rouge en dedans.

Port. Tiges longues de deux à trois pieds, tondes, greles, flexibles, velues, genouillèes, rampantes, floloniferes; les fleurs jaunes, portées fur de longs péduncules, axillaires; teurilles alternes.

Lieu. Les champs fablonneux!, pierreux & humides. Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés. La racine est d'un goût astringent, elle est vulnéraire, astringente & sebrifuge.

Ulages. On ne le fert ordinairement pour Phomme, que des racines, foit en décoction, foit en tifanes, foit dans les apozemes aftringens; extérieurement, on emploie le fue des feuilles pour guérir les fifules; en gargarifine, pour les ulceres de la bouche. On donne aufii aux animaux les racines bouillies dans les boillons, à la dofe de 3 ij fur tbij d'eau.

OBSENTATIONS. La tige détend quelquefois à cinq pieds; alors elle eft plus ténue. On rouve des feuilles alert, VII. à lepro folioles à chaque nœud qui est entié; deux stipules bifides ou trifides; les cinq feuilles internes du calice font colorés, les pétales échanerés.

tone colores, les perales echancres.

L'observation a prononcé en faveur de la racine, pour le traitement des diarrhées, des dyssencies avec relachement; elle guérit seule les sievres intermittentes; elle a réulit dans les pertes de semence, les sleurs blanches.

Les vaches, les chevres, les moutons mangent cette plante; la racine est utile pour tanner les cuirs.

## 274. LA TORMENTILLE.

# TORMENTILLA sylvestris. C. B. P. TORMENTILLA ereda. L. icosand. polyg.

Fleur. Rosacée; à peu près les caracteres de la précédente, mais elle n'a que quatre pétales adhérens à un calice velu, presque découpé en huit folioles.

Fruit. Petit réceptacle chargé de femences menues & oblongues.

Feuilles, Pétiolées, ternées; les folioles sessiles, simples & entieres,

Racine. Noueuse, traçante.

Fon. Les tiges droites, longues de fix à huit pouces, gréles, foibles, velues, rougeatres; les fleurs petites, jaunes, folitaires, oppofées aux feuilles & foutenues par des péduncules; feuilles alternes.

Lieu. Les lieux humides. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. La racine a un goût styptique & amer; elle est vulnéraire & astringente.

Usages. On ne se sert ordinairement que de la

racine, qui se donne à l'homme depuis 36 jusqu'à 3 j dans une ou deux pintes d'eau; elle jouit des CL.VI. mêmes vertus que la précédente, & s'applique sarr.VII. aux nièmes usages. On en donne aux animaux la poudre, à la dose de 36.

OBSERVATIONS. La racine est rousse en dehors , rouge dans l'intérieur, un peu aussere, répandant un odeur particuliere; son principe médicamenteux est soluble par l'eau & l'esprit-de-vin; son suc est rouge, aussi la décostion prend-elle cette couleur.

Cette racine en poudre & en décodion, a réculi dans les diffencies, les fiveres intermittentes, les hémorargies; mais dans tous ces cas il faut supposer que ces maladies sont entretenues par un telichement des fances; asinf on ne doit prescrire cette plante que dans les diffencieres qui ont parcouru l'état d'itritation, & selument sir la fin des fiveres intermittentes. Plusieurs ulceres font entretenus avec des chairs molles, baveuses, par aonie; chance ce cas, notre racine el davantagues. J'at vu un jeune homme phthiss que guir par le seul usage d'une drachme de poudre de cette racines, qu'il prite pendant un mois, tous les matins. Un paysan de Lithuanie lui conseilla ce remech singulier; cette phthissé choir une suite de fréquens crachemens de sang, avec langueur d'edomac.

La racine de Tormentille sert à tanner les cuirs; son suc leur donne une belle teinte rouge; les vaches, les chevres mangent l'herbe, que les chevaux négligent.

Nous avons trouvé près de Grodno & dans le Lyonnois, une variété à tige plus menue, de cinq pouces, couchée; à feuilles plus petites; blanchitres; à feure d'un jaune fafrané, c'est le Tormentilla repens.

Jan Jan

CL. VI.

# 275. L'ARGENTINE.

PENTAPHYLLOIDES argenicum alaium, feu Potentilla. 1. R. H.
POTENTILLA anserina. L. icosand. polyg.

Fleur. Rofacée; caracteres de la Quinte-feuille n.º 27;.

Fruit. Sphérique, chargé de semences arrondies & jaunatres.

Faultles. Ailées, dentées en manière de feie, conjuguées, vertes par-dellus, & d'une couleur argentine par-dellous.

Racine, Noiratre, fibreufe.
Port. Tige herbacée, rampante, cylindrique; les fleurs jaunes, axillaires, folitaires, portées fur de longs péduncules.

Lieu, Le bord des rivieres, dans les fables humides, Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés. Toute la plante a un goût d'herbe un peu falé; elle est volucraire; astringente; dessires; quelques Auteurs la regardent comme fébrifuge.

Ufages. On fe fert pour l'homme, de la racine, des feuilles & des femences; le fuc de la plante fe donne depuis 3 iv jufqu'a 3 vj; on la donne en décoction ou en infution dans de l'eau, ou dans du vin. On donne aux animaux le fuc à th fk.

L'a Observation. Le suc des seuilles est recommande contre les seurs blanches, maladie aujourd'hui très-commune, qu'il est tres-fouvent dangereux de guérie avec les astringens; car c'est souvent une maladie dépuratoire. La racine a le goût de Panais, & plait aux cochons; elle peut servir pour tanner les cuies. Cette

plante gate les prairies, & se multiplie beaucoup dans ... les endroits où l'eau séjourne; cependant elle n'est pas entierement negligée des bestiaux. Nous trouvons quelques SECT, VIII. observations en faveur de la racine d'Argentine, pour la phthifie & l'empieme; ce qui confirme ce que nous avons vu au sujet de la Tormentille. La décoction de l'herbe est aussi employée dans les diarrhées, les hémorragies; mais elle n'a réuffi que lorique ces maladies étoient paffives, ou avec aronie. Nous ne fauriors trop répéter que dans les flux critiques, d'pendans de l'énergie du principe vital, les afringens font nuifibles.

II. OBSERVATION. Le genre des Potentilles contient trenze-une elpeces; contentons-nous de présenter les caracteres effentiels de celles qui font les plus communes en Europe.

1,º La Potentille argentée, Potentilla argentea, à tige droite, d'un pied; à feuilles digitées; cinq foiloles cunciformes, incifées, blanches en dellous; à calice velu ; à corolles jaunes, petites. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º La Potentille des roches . Potentilla rupestris . à tige d'un pied, velue; à feuilles alternes, ail es, de cinq, fept ou neuf folioles ovales, crénelées; à fleurs blanches. Lyonnoife.

3.º La Potentille droite , Potentilla recla, à tige droite formant un corymbe; à feuilles digitées de cinq ou sept folioles; à dents de scie, velues sur les deux faces; à tleurs jaunes. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º La Potentille blanche, Potentilla alba, à tige filiforme, d'un pied, couchée, velue; les feuilles inférieures alongées; pétioles digités; à cinq folioles soyeuses en dessous, blanches, dentées au sommet; celles de la tige à trois folioles; à pétioles courts; calices foyeux; pétales blancs.

En Dauphiné, sur les montagnes & dans les plaines de Lithuanie; très-commune pres de Grodno.

Comme dans les memes endroits j'ai trouvé des individus à tige droite, à tige couchée, à grandes & petites feuilles, ie pense, avec le célebre Chevalier la Marck, que la Potentilla cauleftens de Linné n'est qu'une variété de la blanche; cinq dents terminent la foliole im-Tome II.

paire; quarre, les intermédiaires; & deux, les extérieures; Ca. VI. les feuilies , avant leur développement , font pliées & Sact. VIII. adoffices comme les fecillets d'un livre; le fond du calice eff pourpre ; le diametre de la corolle de dix ligres. J'ai compté trente étamines dont la plupart n'avoient

point d'antheres.

5.º La Porentille printaniere, Potentilla verna, à tiges inclinées, nombreules, de quatre pouces, rameules; à feuilles radicales à longs pétoles, digitées, de cinq folioles mouffes, peu velues; celles de la tige de trois folioles; les pétoles accompagnées de deux fipules; à fleurs jaunes. Lyonnoite, Lithuanienne.

6.º La Potentille dorée, Potentilla autea, très ressemblante à la précédente, mais plus velue; les tiges plus longues; les feuilles moins émoussées; les steurs plus grandes, jaunes; l'onglet ossite plus souvent une tache

couleur de Safran.

Sur les montagnes du Force, commune en Lithuanie. Cette plante ne me paroit étre, comme l'a très-bien décidé le fameux Scopoli, qu'une variété de la précédente. Je le crois d'autant mieux, que j'ai trouvé près de Grodno, des individus intermédiaires, à tiges nombreufes, de deux ou trois pouces; à feuilles ternées, d'un vert gai, crenélées, dennées; à deux fipules lancéolées accompagnant les pétioles; à cinq pétales jauncs plus petits que le calice.

7.º La Potentille rouge, Comarum patufire L., Pentaphylloides palufire rubrum T., à tige en partie couchée; à feuilles ailées, de cinq à fept feuillers, argentées en deflous; à pétales étroits, rouges, plus cours que le calice; à réceptacle un peu charu. Lyonnoife,

Lithuanienne.

Dans les terrains aquatiques le calice est très-grand, d'un rouge foncé; la rige couché jette de fa baté quel-ques radicules; la racine servà teindre en rouge; quoique adringente, elle a guéri des jaunisse qui reconnoissement du système parenchymateux du foie. Cette plante n'est guere mangée que par les chevres. Le Chevalier Linne a formé un genre particulier du Comarum, par la considération des pétales plus courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice, & par le placenta sponjeux 3; mis courts que le calice de la calice de

M. de Haller n'a pas cru ces attributs suffisans , il a . cru que le Comarum devoit rentrer dans le genre des CL. VI. Fraisiers. M. Crantz, plus hardi encore, n'a fait qu'un SECT, VII. seul genre de la Tormentille , des Potentilles , du Comarum, des Fraissers & de la Sibbaldie; le nombre des segmens du calice & des pétales, varie dans le Comarum, J'ai compté cinq , fix , sept pétales ; on trouve de douze à vingt étamines.

8.º La Sibbaldie couchée, Sibbaldia procumbens, à tiges greles, foioles, de trois ou quatre pouces ; à feuilles digitées ; à trois folioles mouffes ; à dents au fommet, velues; les radicales pétiolées, celles de la tige sessiles; à fleurs à cinq pétales, à cinq étamines,

à cinq ovaires.

Sur les Alpes du Dauphiné. M. de Haller a ramené ce genre de Linné à ses Fraissers.

#### SECTION

Des Herbes à fleur polypétale, réguliere, rosacée, dont le pistil ou le calice deviennent des fruits mous.

## 276. HERBE DE S.T-CHRISTOPHE.

CHRISTOPHORIANA vulgaris nostras, racemosa & ramosa. Mor. Hist. ACT & A Spicata. L. polyand. 1-gyn.

 $F_{\it LEUR}$ . Rosacée, quatre pétales pointus aux deux extrémités, plus grands que le calice qui a quatre feuillets caduques,

Fruit. Baie noire, molle, ovoïde; les semences cut. VI. rangees sur deux rangs, collées ensemble & sous-sect. VIII. orbiculaires.

Feuilles. Deux fois ailées; cinq folioles entieres, dentelées, ovales; l'impaire à trois lobes; les inférieures pétiolées, les supérieures fessiles.

Racine. Noueuse.

Port. Tige herbacée, cylindrique, rameufe, de trois pieds; les fleurs au fommet de la tige, disposées en une grappe ovoïde; feuilles alternes. Lieu. Les hois de l'Europe. Lyonnoise, Li-

thuanienne. 34
Propriérés. Cette plante est regardée comme

vénéneufe; elle est apéritive, sudorifique,

Usages. On ne se sert que de sa racine; elle est peu employée en Médecine, & on ne doit la donner qu'avec beaucoup de circonspection.

Onsenvarions. Les folioles varient beaucoup pour la grandeur des dentelures; les pédincules sont blancs, comme diaphanes, emlis à leur semmet; les pétales érroits, presque transparens; les feuilles du calice blanchieres; on compre de sière à vingre-quatre étamines; les antheres sont blanches; le pitil est sans syle; le ligimate & le germe blancs. On trouve des brackes linaires à la baie de chaque pédicille.

Le plus souvent chaque grappe ne présente que cinq à fix sleurs. J'ai quelquesois trouvé au dessous de la branche portant la grappe, deux sleurs assisés sans pé-

duncules.

Cette plante très-commune dans les forêts de Lithuanie, ne se trouve dans nos Provinces du Lyonnois que sur

les plus hautes montagnes.

La racine prefipe lignente eff âcre; les baies font nauffendes, férides, vénémoules; le fix des baies, bomili avec l'alun, donne une couleur noire; em froiffant les fenilles, il s'exhale une odeur légret, défagréable; fi on les maiche, leur faveur est amere, apre, un peu acre,

La décoction des fenilles guérit la gale, tue les poux; la racine est surement purgative, comme nous l'avons Eprouvé; à petire dose, à dix grains, elle est utile dans les écrouelles, la chlorose, la jaunisse, l'anime piruiteux; Ct. VI. ets baies tuent les poules & les chiens. Cependant les Sccr. VIII. chevres, les mourons mangent l'herbe, que les chevaux régligent. Les Médecins conduirs par l'analogie tireront un jour parti du rob des baies. Nous en avons avalé quatre grains fans avoit éprouvé le moindre accident.

# 277. LE RAISIN D'AMÉRIQUE.

PHYTOLACCA americana majori fruclu.
1. R. H.

PHYTOLACCA americana. 10-dria, 10-gyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales ouverts, étendus, concaves, courbés à leur pointe; point de calice.

Fruit. Baie molle, ronde, comprimée, à dix finance, umbiliquée à l'infertion du pilil; composée de dix loges qui contiennen chacune une femence réniforme, glabre.

Feuilles, Pétiolées, fimples, très-entières, lisses, grandes, ovales, lancéolées.

Racine. Fuliforme, blanche, plus groffe que la jambe.

Port. Les tiges s'élevent quelquefois à la hauteur de fix pieds, rondes, fermes, rougeatres, rameufes, cylindriques; les fleurs blanches, verdatres, disposées en grappes opposées aux feuilles, sourenues par des péduncules rouges; les baies d'un beau rouge dans leur maturite; teuilles alternes.

Lieu. La Virginie, l'Amérique. On le cultive dans les jardins, & il ne craint point la rigueur

de nos hivers. 24

Propriétés. Les feuilles & les racines font anodines & réfolutives. Le fue de la racine est un

Ee iij

purgatif violent qu'il est dangerenx de mettre en ct. vi, usage; les baies donnent une teinture d'un trèssacr. Vill. beau rouge.

Usages. On emploie les feuilles pour les tu-

meurs douloureuses & difficiles à résoudre,

OBSERVATIONS. Les jeunes feuilles du Physolacca

s'adoucillent par la maturité appliquées sur les cancers ulcérés, elles calment les douleurs, un chien qui mangea des semences n'en éprouva aucun este; un autre chien éprouva des convulsions & la toux, après avoir avalé quelques goutres du sirc de cette plantes, mais ces simp-

tomes n'eurent aucune suite facheuse.

Cette plante le cultive en plein air, même dans le jardin de Grodno, elle s'clevoit la moitié moins qu'en France. Je ne doute point que l'extrait des jeunes feuilles ne recele des qualités analogues à celles des Morelles, J'at connu un Chirurgien qui guérifioit promptement les ulceres cacoétiques & carcinomateux, avec les feuilles en topique & avec leur extrait donné intérieurement.

# 278. L'ASPERGE.

ASPARAGUS sativa. C. B. P. ASPARAGUS officinalis. L. 6-dria, 1-gyn.

. Fleur. Rosacée ; six pétales réunis par leurs onglets, oblongs, droits, en forme de tube; les trois pétales intérieurs résléchis à leur sommet; point de calice.

Fruit. Baic sphérique, rouge dans sa maturité, rensermant deux ou trois semences anguleuses, noires, dures & glabres.

Feuilles. Sétacées, linéaires, molles, longues d'un pouce.

Racine. Nombreuse, comme attachée à une tête cylindrique & charnue.

Port. Les tiges s'élevent à la hauteur de deux ou trois pieds, litles, rameufes; à la base des Cr. VI. Fuilles & des rameaux on trouve de petites litpules sect. VIII. membraneuses; les feuilles en faiscaux, trois à trois, ou quatre à quatre ; les fleurs aux aislelles des feuilles à deux pédineules portant chacun une ou deux fleurs, dont les trois pétales extérieurs sont d'un vert rougeatre.

Lieu. Les terrains fablonneux , les isles du

Rhône, Lyonnoife, Lithuanienne. 24

Propriétés, Les racines ont une faveur douceâtre, gluante, un peu austere. On les place parmi les cinq grandes racines apéritives : elles sont

diurétiques.

UJiggs. Les jeunes tiges se mangent, provoquent l'urine & lui donnent une mauvaise odeur. L'on present les racines mélées avec les autres apéritives, depuis 3 6 jusqu'à 3 j pour chaque ib de décoction pour l'homme; on double la dose pour les animaux.

OBSERVATIONS. L'Asperge est spontance dans les isles du Rhône près de Lyon; je l'ai aussi trouvée dans plufieurs terrains fablonneux & incultes de Lithuanie; ses jeunes racines de la premiere année sont assez menues ; chaque année le tronc transversal prend de l'accroissement jusques à offrir la grosseur du bras. Ces racines ont une écorce blanche; le tronc jette une foule de rejets qui, transplantés, servent à propager la plante; chaque rejet de la racine produit une tige; l'odeur des racines fraiches est particuliere, sans être désagréable; si on les mache elles sont d'abord un peu douces, mais sur le retour on sent un gout amer, affez marqué; les jeunes pousses d'Asperge ont un goût de pois crus. Par la culture on obtient des Afperges plus groffes que le pouce; souvent cette groffeur excessive vient de ce qu'elles sont fasciées, c'est-à-dire, parce que plusieurs tiges naissent collées ensemble. Dans les pays très-chauds l'Asperge est ligneuse, très-fine, sans gout. La racine d'Asperge entre dans les Ec iv

· bouillons apéritifs; sa décoction n'est point inutile dans le traitement des dartres, des thumatitines, de la jau-Szor. VIII. nisse, de l'adématie; mais elle ne peut être que remede adiuvant dans tous ces cas.

L'Asperge mangée même en petite quantité rend les

urines fétides, leur donne une odeur particuliere; ce qui prouve la tendance d'un principe particulier vers les voics urinaires. On a éprouvé qu'elle est nuisible aux goutteux & aux calculeux. Les vaches & les chevres mangent l'Asperge sauvage, que les chevaux négligent.

On trouve en Dauphine l'Alperge piquante, Asparagus acutifolius, à tige ligneuse, anguleuse; à feuilles roides, piquantes, perfittantes, très-ténues, ramaffées, fept à fept par faisceaux très-courts; à sleurs solitaires, jaunitres, L'Asperge appartient à la famille naturelle des Liliacées par toutes les parties de sa fructification; mais elle s'en éloigne beaucoup par fon port.

## SECTION IX.

Des Herbes à slêur polypétale, réguliere, rosacée, dont le calice devient un fruit sec.

## 279. LE CUMIN SAUVAGE.

CUMINOIDES vulgare. I. R. H. LAGOECIA cuminoides. L. 5-dria, 1-gyn.

 $F_{\it LEUR}$ . Rofacée; cinq pétales fourchus fupérieurs; calice de cinq feuillets découpés en filets pinnés.

Fruit. Sous-orbiculaire; semences solitaires, ovales, oblongues, couronnées par le calice.

Feuilles. Ailées , terminées par une impaire , écartées, plus larges vers le bas.

Racine. Napiforme.

Port. La tige cylindrique, herbacée; les fleurs CL. VI. axillaires, pédunculées, disposées en ombelle; SECT. IX. à collerette générale & partielle, quelques épines fur les denticules des folioles.

Lieu. L'Itle de Crete, de Lemnos. ()

Propriétés. Cette plante a une odeur forte, elle n'est pas d'un grand secours en Médecine; on la reconnoît pour carminative.

Usages. On emploie l'herbe en infusion, pour

Phomme & pour les animaux.

OBSERVATIONS. Voilà encore une de ces plantes faciles à cultiver dans nos jardins , dont l'odeur annonce un principe médicamenteux énergique, qui néanmoins est négligée par les Médecins modernes; cependant elle peut réuffir dans les affections du bas-ventre, qui reconnoissent pour cause l'atonie & des amas glaireux. Ce genre a beaucoup de rapport avec la famille des Ombelliferes; il offre une collerette générale, de huit feuillers ailés, dentés, ciliés; la partielle, de quatre feuillets ailés; à segmens en fils enveloppant un seul péduncule qui est plus court que les folioles.

## 280. LA CIRCÉE

ou Herbe de Saint - Etienne. Herbe des Magiciennes.

CIRCEA lutetiana. Lob. icon. CIRCA lutetiana. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Rosacée; deux pétales en forme de cœur, de la grandeur du calice formé par deux feuilles vertes, repliées; deux étamines.

Fruit. Capfule ovoïde, rude, velue, aplatic, à deux loges; les semences solitaires, oblongues,

étroites à leur base.

## Rosacées.

Feuilles. Pétiolées, simples, ovales, pointues, peu dentées, presque égales aux pétioles.

SECT, IX. Racine. Rameule, rampante.

Port. Tige d'un ou deux pieds, droite, velue, quelquefois lifle; elle pouffe des rameaux, ceux des côtés étant les plus courts; fleurs en grappes terminant les branches; corolles blanches ou rofes; feuilles oppofées; aucuns supports.

Lieu. Les bois de l'Europe, Lyonnoise, Lithua-

nienne. 34

Propriétés. > Quelques Auteurs la croient réfolutive; fes vertus ne font pas Usages. affez connues, elles font même suspectes.

OBSERVATIONS. Cette plante a cté vantée en cata-

plasme contre les hémorroides.

Ajoutons à cette espece la Circée des Alpes, Circæa alpina, qui differe de la précédente par sa tige un peu conchée, haute de quatre à cinq pouces; par ses feuilles véritablement en cœur, plus profondément dentées; par son calice coloré en rouge. Cependant il faut avouer que toutes ces différences peuvent dépendre du climat; ce qui me le feroit croire, c'est que j'ai trouvé trèscommunément dans les forets de Lithuanie, des Circées d'un pied, à tige un peu couchée; à feuilles ovales & en cœur, dentées, ou peu dentées; à calice très-rouge; à une ou plusieurs grappes. Si cette Circée Lithuanienne ne réunit pas la Lutciiana & l'Alpina, alors il faudroit conflituer trois especes, ce qui ne paroit pas possible : ces trois especes seroient 1.º La Circee Parissenne, 2.º La Circée des Alpes , 3.º La Circée moyenne , Circæa media; mais ceux qui seroient tentés d'admettre ces trois especes, sont invités à vérifier les Galium, les Campanules des plaines du Nord qui, quoique très-modifices dans les plaines, n'en sont pas moins les Galium & les Campanules de nos Alpes. La Campanule thyrse. Campanula thyrfoides, qui en Lithuanie offre une tige élevée, à feuilles séparées, & qui sur les Alpes la présente courte, à feuilles resserrées, est une preuve bien claire de notre proposition.

#### 281. L'AIGREMOINE.

CL. VI. SECT. IX.

AGRIMONIA officinarum. 1. R. H. AGRIMONIA eupatoria. L. 12-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales planes, échancrés, attachés par de petits onglets à un calice d'une seule piece divisée en cinq; ce calice entouré d'un second calice.

Fruit. Le calice intérieur resserré & endurci tient lieu de péricarpe; il est couvert en dessus de poils rudes, pliés en hameçon; il renserme

deux femences obrondes.

Feuilles, Sessiles, veinées, velues; les caulinaires ailées avec interruption, terminées par une impaire; leurs folioles dentelées, sessiles, alternativement grandes & petites.

Racine. Horizontale, rameuse, noirâtre.

Port. Tige de deux pieds, fimple, velue, cylindrique; les seurs au sommer, éloignées, disposées en grappe; péduncule à une ou deux sleurs; corolles jaunes; on remarque deux stipules cordiformes, amplexicaules.

Lieu. Les prairies, les champs, les fosses. Lyon-

noise, Lithuanienne, 34

Propriétés. La raciné a une faveur astringente; les feuilles sont acres & astringentes; les sleurs ont une odeur douce; la plante est astringente, vulnéraire, apéritive, détersive, dessicative.

Usques. On se sert communément pour l'homme, de l'herbe, du suc, &c de la poudre seche des feuilles, qui se donne à la dose de 3j dans un véhicule convenable. La décoction, à la dose de 3j iy, le suc dépuré, à celle de 3jij ou 3jiy, la décoction des seuilles, à celle de poig, j pour tb j

Cc. VI. des feuilles pilées & bouillies dans l'eau ou le Szet. IX. vin, pour des cataplasmes sur les plaies & sur les ulceres.

Pour les animaux, on donne la plante en décoction, à la dose de poig, ij dans its ij d'eau.

OBSERVATIONS. La racine au printemps a une odeur aromatique; en n'écoutant que les observations, cette plante a quelquesois réessi dans la leucophlegmatie, la cachessie, l'ulcération de la vessie, les sievres intermittenees.

Le nombre des étamines varie de dix à douze. J'ai trouvé quelquefois fix pérales; il est rare de trouvez deux semences dans chaque calice; le plus souvent on n'en rencontre qu'une. Les chevaux & les vaches négligent l'Aigremoine; sois l'écorce de la racine on trouve une lame d'un beau rouge; si on froisse les feuilles entre les doigs, selles répandent une légre odeur aromatique; elles soin plutôt ameres qu'altringentes; elles fournissen par la distillation une petite quantité d'huile aromatique, qui conserve l'odeur propre de la plante; dans l'ordre naurel l'Aigremoine se rapproche beaucoup de la Benoite.

## 282. L'HERBE AUX ANES.

ONAGRA latifolia. I. R. H. ENOTHERA biennis. L. 8-dria, 1-gyn.

Fleur. Rosacce; quatre pétales cordiformes, inférés dans les divitions du calice supérieur au germe qui est cylindrique & alongé.

Fruit. Capsule cylindrique, tétragone, à quatre battans, à quatre loges remplies de semences anguleuses sans poils, attachées à un réceptacle en forme de colonne.

Feuilles. Ovales, lancéolées, fimples, presque

entieres y les inférieures ordinairement pétiolées ,
& les supérieures sessiles .

Racine, Rameuse,

CL. VI.
SECT. IX.

Port. La tige s'éleve à deux on trois pieds de hauteur, velue, cylindrique, filtuleufe; les fleurs axillaires, fans pédimendes; pétales jaunes, grands; les nervures des feuilles se prolongent & courent sur la tige; les radicales sont dentées à leurs pétioles.

Lieu, La Virginie; naturalifée en Europe depuis 1614; commune à Lyon fur les bords du Rhône & dans les fossés, Lithuanienne.

Propriétés, Quelques Anteurs la regardent comme un excellent vulnéraire & comme déterfive.

UJages. On emploie l'herbe en infusion & en décoction, pilée & appliquée.

Onsen/ATIONS. Les fleurs répandent une odeur affez vive, analogue à celle des primeveres ; la racine au princemps peut se manger en salade; elle contient une affez grande quantité de principe muqueux nurriess. En Lithuanie nous avons trouvé l'Herbe aux ânes presque naire, s'élevant de cinq à six pouces, offrant ses seuilles de ses fleurs puis petites; les fleurs naissent latéralement & forment comme un épi qui produit un bel effet, vu qu'elles soin grandes.

# 283. LE PETIT LAURIER-ROSE

ou l'Herbe de Saint-Antoine. L'Épilobe à feuilles étroites.

CHAMÆNERION latifolium vulgare. 1. R. H. EPILOBIUM angustifolium. 1. 8 - dria , 1-gynia.

Fleur. Rosacée; quatre pétales obronds; plus larges au sommet & échancrés; le calice supérieur au germe, divisé en quatre folioles oblongues, CL.VI. aigues, colorées; le fligmate recourbé; germe Secr. IX. grele, très alongé.

> Fruit. Longue capfule cylindrique, à quatre battans & autant de loges; les femences aigretées, attachées à un placenta tétragone.

Feuilles, Lancéolées, entieres,

Racine. Simple, ligneufe, rameufe.

Port. Tige herbacce, cylindrique, rameuse au sommet; les steurs axillaires, folitaires, pédunculées, calice rouge; les corolles irrégulieres, pourpres; les seuilles éparses; aucuns supports.

Lieu. Dans les fables aux bords du Rhône, de la rivière d'Aim. La variété à feuilles étroites dans les rochers des montagnes. Lithuanienne. 24

Proprietés. Saveur austere, gluante, un peu acre, point d'odeur; la plante vulnéraire, déterfive.

Usages. Peu employée; on en fait quelquefois des cataplasmes, des décoctions.

Observations. Les racines de cette espece, & des autres Epilobes, sont nutritives, sur-rout au primemps, On peut préparer avec leur mucus une bonne biere. On a préparé de trésbons seutres avec les aigrettes des semences; d'ailleurs ce gence est trés-voind de l'Onagra, il n'en disfere que par les semences qui sont aigrecées. Les especes d'Epileous asses généralement répandues en Europe, sont les suivantes.

1.º L'Epilobe à épis, Epilobium spicatum L., Chamænerion latifolium vulgare T., à tige de quatre pieds, lisse, rougeatre; à feuilles longues, lancéolées, blanchâtres en dessous, steurs en épis, grandes, rouges; à

calice coloré. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º L'Epilobe velu, Epilobium hirfutum, à tige de trois pieds; à feuilles embrassant la tige, opposées, lancéchiées, dentelées, hérissées, à grandes steurs pourpres; à siliques velues. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º L'Epilobe mollet , Epilobium mol. L., Chama-

nerion hirsutum parvo flore brassant la tige; à fleurs pl Linné ne fait de cette espefeuilles à peine emites, d'un rose pâle. Ct. VI. me variété de la pré-Sect. XI.

cédente. 4.º L'Epilobe de montago e, Epilohium montanum, à rige de deux pirds, rameufe; à feuilles périolées, opposées, ovales, dentées, lisses; fleurs rouges. Lyonnoise, Lithuanieme.

Lithuanienne.

5.º L'Epilobe à quatre pans, ou tétragone, Epilobium tetragonum, à tige d'un pied, tétragone; à feuilles lancéolées, dentées, liffes; les inférieures oppotées; fleurs perites, à pétales échancés. Lyonnoife, Lithuanienne.

6.º L'Epilobe des marais, Epilobium palustre, à tige droite, de sept à huit pouces; à feuilles lisses, étroites, lancéolées, très entieres, opposées, Lyonnoise, Lithuaniense.



Ct. VII. SECT. I. The same

# CLASSE VII.

DES HERBES ET SOUS - ARBRISSEAUX à fleurs fimples, polypétales, régulieres, rofacées, difpofées en parafol ou en ombelle, nommées Ombelliferes. (\*)

### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice devient un fruit composé de deux petites femences striées ou cannelées.

# 284. L'AMMI.

Ammi majus. C. B. P. Ammi majus. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacée, en ombelle; cinq pétales cordiformes, recourbés & inégaux en grandeur; l'enveloppe générale composée de folioles linéaires, ailes.

<sup>(\*)</sup> La classe des Ombolliferes est véritablement naturelle, parec que les esfeces de cette famille oliferat des attributes femblables dans 1s raciues, les tiges, les feuilles & les parties de la réunificarion ; accouncifier les pedimentes commentes de les pedimentes de la commente de la réunificarion ; accouncifier les pedimentes (ombolle; réunifitz les pétales & les antheres, vous rapprodictions de la commente de la reconstruction de la commente del commente de la commente de la commente del commente de la com

ailées, à peine de la longueur de l'ombelle; l'enveloppe particuliere composée de plutieurs Ca VII. folioles linéaires plus courtes que l'ombelle ; SECT. L. l'ombelle générale composée d'un grand nombre de rayons, la partielle courte & ramallée; toutes les fleurs hermaphrodites.

Fruit. Ovale, litle, composé de deux semences cannelées d'un côté & convexes de l'autre.

Feuilles. Les inférieures ailées, à folioles lancéolées, dentées; les supérieures très-divisées, à folioles étroites.

Racine. Fullforme.

cherez les Omhelliseres des Syngeneses ou composées. Dans la plupart des plantes a ombelles , les racines font fufiformes, aliez épasites, marquées par des firies transversales, formant des anneaux d'où nutfent les radicules. La tige est prefquo dans toutes, hérbacce, firiée, fistuleuse, contenant plus ou moins de moelle ; elle offre fes feuilles & fes rameaux le plus fouvent alternes. Dans le plus grand nombre, les feuilles font ailees ou pinnées ; les fleurons sont à peduncules ; les ombelles composées. Dans la plupart, une ou deux collererres formées par des feuilles simples ou composées, enveloppent l'extremité des rameaux ou des péduncules qui supportent les ambelles ou les

Dans toures, le fruit inférieur est composé de deux semences collées enfemble avant la maturité, mais féparées lorfqu'elles font mûres ; fur le germe , dans la plupart , on trouve un placenta pulpeux , environné par les feuillets tres-courts du catice propre. Dans toutes, on compte cinq pétales à la corolle, cinq étamines, deux piffils; les pétales sont souvent en cœur, planes, ou à segraens repliés.

Le plus touvent les petales de la circonférence plus longs que caux du centre, rapprochent ces Ombelliferes des Syngareres radices : dans les ombelles refleriées, les fleurs centiales tont

fouvent fteriles.

Quant aux propriétés générales, on peut dire que la plupart des Ombelliferes contiennent dans l'écorce des femences , u a buile effentielle, aromatique; leurs feuilles & leurs racires font fouvent aromatiques, un peu-acres. Ces deux principes les rendent utiles cans toutes les maladies dans lefquelles il faut ranimer le principe vital, augmenter le ton des folides, exciter la fueur, le flux des urines , ôce.; cependant quelquesunes (les aquatiques ) font naufécules , vénencules.

Tome II.

Port. Tige d'un pied & demi, simple, herbacée; CL. VII. les sieurs au fommet en ombelle composée d'un Suct. L. grand nombre de rayons; les feuilles alternes, amplexicaules.

Lieu. Les Provinces méridionales de la France.

Cette plante est rare. ()

Propriétés. La plante est aromatique, âcre, piquante au goût, stomachique, emménagogue, diurétique & un excellent carminatif.

Usages. On ne se sert que de sa semence, l'une des quatre semences chaudes. On en fait une poudre que l'on donne aux animaux à la dose de 3 ij.

Obsentations. La femence d'Ammi est rousse, d'une faveur asse aurquée, mais peu aromatique; elle ne mérite aucune préstrence sur les autres Ombellistrers; aussi est-elle négligée par tous les Médecins qui ne presérvivent plus dans la même formule, les quatre sémences chaudes; ils savent qu'une seule sustin, & déclarent hardiment que c'est une ignorance impardonnable sur la fin du dix-huitieme fiscle, d'entasser plusseurs médicamens congéneres dans la même potion, qui seroit aussi attie en augmentant les doses, en n'employant qu'une seule plante.

On trouve en Dauphiné & dans le Lyonnois, l'Ammi plaucifolium, assez distingué du précédent, parce que les folioles de toutes les seuilles sont lancéolées.

# 285. LE PERSIL COMMUN.

APIUM hortense, seu Petroselinum vulgò.
C. B. P.

APIUM petroselinum. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; plusieurs pétales obronds, égaux, recourbés; l'enveloppe générale composée d'une foliole; la particuliere, de plusieurs très-petites.

Fruit, Ovale, strié, se divisant en deux semences -

ovales, striées d'un côté, planes de l'autre. Feuilles. Deux fois ailces, amplexicaules; les Sect. L.

inférieures à folioles ovales ou cunéiformes, incifées; celles des tiges linéaires; celles du fommet ailées, à trois ou cinq folioles très-entieres; une foliole unique à la base de l'ombelle,

Racine. Fuliforme, de la groffeur du pouce . fibreuse, blanchâtre, pivotante.

Port. Tige de deux ou trois pieds, herbacée, ftrice, fillonnée, nouée, creuse, souvent ramcuse; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains humides : cultivé dans nos jardins.

Proprietés. La semence un peu âcre, toutes les parties de la plante apéritives; les feuilles résolutives & vulnéraires; la racine diaphorétique; la femence est une des quatre semences chaudes mineures; elle est atténuante, diurétique.

Usages. La racine s'emploie dans les tisanes & apozemes apéritifs; les feuilles appliquées diffipent le lait des mamelles; la décoction de la racine facilite l'éruption de la petite vérole & du claveau dans les moutons. On tire de la semence une eaus distillée qui se donne depuis 3 ij jusqu'à 3 iv dans les potions apéritives. On donne aux animaux la décoction de la racine, à la dose de 3 ij sur 15 6 d'eau, ou la poudre à la dose de 3 s.

OBSERVATIONS. La semence est aromatique & amere : elle fournit une huile essentielle qui est assez pesante pour gagner en grande partie le fond de l'eau. L'esprit-de-vin extrait le principe le plus énergique; on le regarde affez unanimement comme capable de résoudre, de dissiper les vents, d'augmenter le cours des urines; la poudre des semences est contraire aux poux; l'herbe répand une odeur particuliere, très-agréable, elle contient aussi l'huile effentielle. On prétend que les épileptiques sons

pius farigués s'ils mangent natitutellement du Perfit dans fac, y/n; les ragonas; les perfonas tièpres à l'ophralmi en font sucri, le certainement plus incommodées. Le Perfit plit & appliqué fut les mancdes engorgées par le lair grunnels é, dilipe promprement les glandes, comme nous l'avons vérifié pluficurs fois.

On affure que le fix de Perfil eft utile aux graveleux. La racine réunit la doucent avec un principe un peu facre. Ple perd par la deficacion fon acrimonie; elle nutre avantageulement dans les tifanes apéritives; elle nous a fouvent réufil dans le traitement des darres, de la gale, du rhumatine; mais elle ne peut cre alors que remede adjuvant. Voilà tout ce que l'obievarion rous apprend fur les vertus du Perfil; mais un Médecin rationnel, conduit par l'analogie, peut étendre à plutieurs maladies l'application des racines, des fementes & des feuilles de cette plante.

Le Perfil à seuilles frisces, crepues, n'est qu'une variété

caufée par la culture.

# 286. LE CÉLERI

ou Perfil des marais.

APIUM dulce, Celeri Italorum. H. R. Par. APIUM graveolens. L. 5-dria, 2-gyn.

Fruit. Caracteres du précédent.

Feuilles. Pinnées, deux ou trois fois ailées, à foides cunciformes, luifantes, incifées, dentées; les caulinaires en forme de coin, dentées, fetilles; les inférieures pétiolées, fe divifeut en trois.

Racine. Pivotante & fibreufe, rouffe en dehors & blanche en dedans.

Port. Tiges hautes de deux pieds, cannelées profondément, noueufes; les fleurs ordinairement

axillaires, aflifes quelquefois au fommet des rameanx; les feuilles de la tige alternes, les inférieures oppofées; on remarque des points blancs SECY. L für les dentelures.

Lieu. Les terrains humides, marécageux. On l'a naturalifé dans les jardins potagers, où l'on

blanchit les tiges par la culture, d'

Propriétés la racine de la plante fauvage est d'une faveur desagréable, acre, un peu amere; fon odeur forte & aromatique; celle des jardins est plus douce; elle est apéritive, sudorifique, durétique & emménagoue.

Ufages. La racine est une des cinq racines apéritives majeures, & la feuence une des quatre femences chaudes. On se sert pour l'homme, de la racine, des semences & des seuilles. On en tire un suc qui, aspuré, se donne à la doss de 3 iv pour exciter la fueur. L'on confit les sommités sleuries, qui sont caminatives, d'intériques; on en donne jusqu'à 5 8; le sus fert aussi à deterger les ulceres feorbutiques de la bouche.

On donne le suc aux animaux, à la dose de th &; & la semence en poudre, à la dose de 3 s.

Observations. L'odeur de la racine du Céleri fauvage la rend futfecte, comme nauficufe; auffi quelques perfonnes en ont ciprouvé de mauvais effect; elle régand un fice Jaume, Étride; la racine du Céleri cultivé eft resperçule, fuccionite, blanche; fon odeur vize nest point aufit arounatiques; ce principe se perd en grande partie par la destination. A la coction. On pretend que le Céleri est multiple aux éxpiperiques & à ceix qui sont font signi avvertiges, de nieme qu'aux vieillardes; les hypocondriaques & les huft rigues en sont certainement incommodés. Le fue de Céleri pris à six onces, pendant le frisson, a emporté derbulce des fievres internitemes qui avoient résisté à pitificurs autres remédes; nous avons vérité pinseurs los cette belle observation de Chomel; la fincir

abondante & fétide que ce remede excite, est véritable.

Sect. I. On mange les feuilles & les racines en salade; dans ce cas, elles sont souvent aphrodifiaques. Le suc des feuilles & des racines est utile aux calculeux.

Les semences cendrées, acres, ameres, aromatiques, fournissent peu d'huile essentielle; l'esprit-de-vin en separe un principe aromatique vis. Les semences du Cétavage sont plus énergiques que celles du cultivé.

Quoique le Céleri sauvage soit suspect, cependant les chevres, les moutons & quelquesois les vaches le man-

gent; mais les chevaux n'y touchent pas.

Dans le Nord, malgré la culture la plus soignée, les racines & les feuilles de Céleri n'acquierent pas le tiers de la grosseur qu'elles ont en France.

# 287. LE PERSIL DE MACÉDOINE.

APIUM Macedonicum. C. B. P. BUBON Macedonicum. L. 5-dria, 2-gyn.

Flur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales lancéolés, recourbés; l'ombelle univerfelle, de dix rayons; la partielle, de quinze à vingt; l'enveloppe générale divifée en cinq folioles, la partielle en a quelques-unés de plus.

Fruit. Ovale, cannelé, velu, couronné, se divisant en deux semences aplaties d'un côté &

convexes de l'autre.

Feuilles. Rhomboïdales, ovales, crénelées; les inférieures deux fois ailées, celles du fommet simplement ailées & cotonneuses.

Racine, Fusiforme, blanche, ridée,

Port. Tige haute d'un pied & demi, velue, rameule; l'ombelle au sommet, blanche dans les jeunes plantes; les seuilles alternes, amplexicaules.

Lieu. Les rochers & lieux pierreux de la Macédoine. of Propriétés. Le goût de la racine est âcre; celui des feuilles moins piquant que dans le Persil des

CL. VII. SECT. L

des feuilles moins piquant que dans le Perfil des jardins; les femences odorantes, aromatiques, d'un goût acre; la femence carminative, diurétique, emménagogue, alexipharmaque.

Usages. Onne se sert que de sa semence, & trop rarement. On peut en donner aux animaux, à la dose de 3 s

#### 288. L'ANIS.

APIUM anifum dictum, femine fuaveolente majori. 1. R. H.

PIMPINELLA anifum. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales ovales, recourbés, égaux; l'ombelle universelle a pluseurs ayons; la partielle un plus grand nombre; point d'enveloppe générale ni partielle; le calice propre à peine vitible, les stigmates globuleux.

Fruit. Oblong, ovoïde, se divisant en deux semences convexes, cannelées d'un côté.

Feuilles. Ailées; les radicales arrondies, découpées & divifées en trois; celles du fommet plus découpées.

Racine. Fuliforme, blanche, fibreuse.

Port. La tige n'a pas un pied; elle est branchue, cannelée, creuse; les sleurs naissent au sommet; les seuilles alternes, amplexicaules.

Lieu. Il vient d'Egypte. On le cultive dans nos jardins. 🕥

Propriétés. La semence est carminative, stomachique & apéritive.

Ulages. On se ser principalement de la semence, C. MI. très-rarement des feuilles, jamais de la racine. La sere. L. semence réduite en poudre se donne à l'homme, depuis 31 jusqu'à 31 en insusson ans du vin, de l'eux-de-vie ou de l'eux simple; on en tire une luille distillée ou exprimée qui a plus de vertus que la semence elle-même; sa dose est depuis gout. ji jusqu'à gout. xou xij; aux animaux, on donne la semence en poudre, à la dose de 31, ét insusse dans de l'eux-de-vie, à la dose de 31 fur ib 6 de liqueur.

I.' OBSERVATION. La semence d'Anis est douce, gromatique, moins âcre que celle des autres Ombel-Libres; trois livres de femences fournissent une once d'huile éthérée qui réfide dans le tiffu cellulaire de l'écorce; car, des grains purement farineux, on retire une huile graffe, fans gout, & fans odeur d'Anis. L'espritde-vin extrait le, principe aromatique, & l'Iuile effentielle. Dans le Nord on aime le pain petri avec des semences d'Anis. L'huile essentielle retient très-bien l'odeur de la semence; le moindre froid la fige comme du beurre; elle est si pénétrante, que des semmes qui en avoient pris quelques gouttes, rendoient un lait vraiment anifé. L'Anis est célebre, comme propre à diffiper les vents, en détruisant les spasmes des intessins qui, par leurs étranglemens, les empechent de circuler. On a raison d'ordonner les semences d'Anis dans l'anorexie caufée par des glaires accumulées. Dans les affeczions hypocondriaques & hystériques, c'est une ressource pour ranimer les organes.

II. OBSERVATION. Les Boucages offrent les caractères génériques de l'Anis; on trouve communément:

1.º La Boucage nineure, Pimpinella favifraga L., Traggifinum minus T.: fa tige est d'un pied, gréle, pen ramenfe ; seuilles radicales aitées, à cinq on fix filolès arrondies & denties; la foliole impaire, fouvent à rois lobes; ces feuilles se literislent bientot; les feuilles de la tige à folioles décongrés tres-menu; les supérieures

n'offrant presque que des gaines alongées; les ombelles fans collerettes, penchées avant la florasión; les fleurs blanches, presque régulieres; les fruits ovales, oblongs, firiés. Lyonnoise, Lithuanienne.

CL. VII.

2.º La Boucage naieure, Pimpinella magna L, Traggelfium mijus T,; elle ne dificee de la précédente que par fec riges plus hautes, de deux piede; par fes feuilles liffes, brillantes, à folioles ovales, lancéolés, y dentelées, offrant fouvent des oreilletes; l'impaire à trois lobes; les feuilles de la rige étroites. Lyonnoife, Lithuanienne.

3.º La Boucage naine, Tragoselinum pumilum de la Marck, Pimpinella glauca L., à tige de six pouces, groffe, très-ramente; à folioles très-découpées, comme pinnées; à ombelles, nombreuses, Lyonnoise, Lithua-

nie nne.

Cette effece est à peine distinguée du Syfeli glaucum; d'ailleurs j'ai trouvé rant d'individus internédiaires, que je serois porté à regarder la plinart des Boucages comme ne formant qu'une espece, que l'élévation du fol, à température font varier relativement à la hauteur des tiges & aux découpures des feuilles. Quoi qu'il en fôit, les Boucages sont tris-voiceiuses en Médecine.

On emploie 1.º la racine, l'herbe, la femence du Pimpinella fazifraga , fous le nom de Pimpinella alha. Sa racine, fouvent auffi groffe que le doigt, eft blanche, très-acre, piquante, échauffant vivement la langue; lorfqu'elle est récente, elle répand une odeur vive : elle perd beaucoup de son acrimonie par la dessication. Cette racine fournit par la distillation une huile effentielle, jaune, très-scre; le vin & l'eau-de-vie font les vrais menstrues du principe énergique. On ordonne l'extrait ou la pondre; Stahl employoit fréquemment la Boucage tontes les fois qu'il vouloit ranimer le ton des fibres, atténuer une pituite épaisse & accumulée dans quelques organes; il l'avoit tronvée très-énergique dans l'affilme pituiteux, dans les catarres, l'angine catarrale, l'anorexie, la chlorose. Si on miche la racine de Boucage, elle fait couler une quantité confidérable de falive; auffi comme masticatoire, est-elle recommandée dans les paralyfies, fur-tout de la langue.

Ct. VII.

Les Médecins Allemands emploient beaucoup une variété de Boucage qui eft le Daucar cyanopus de Cordus, le Tragosfelinum majus ombélla candida fuccum caralteum fundente de Johren & de Bergen, Elle est commune dans toute l'Allemagne & en Lithannie; fa racine récente est rousse, elle devient noire; par la dissiliation, elle donne un eau couleur de faphir, & une huile aromatique bleue. Indépendamment des vertus de la précédente qui sont bien confirmées par notre propre expérience, on la croit encore excellente fur la fin des fievres intermittentes suivies de l'ensure. La Boucage commune a aussi cette propriécé. Dans cer plantes, l'înerbe a un goit piquant, quoique plus soible que les racines.

## 289. LA GRANDE CIGUË.

CICUTA major. C. B. P.
CONIUM maculatum. L. 5-dria, 2-gyn.

Flur. Rosacée, en ombelle très-ouverte; cinq pétales en cœur recourbé; les ombelles ont plusieurs rayons ouverts; l'enveloppe générale est composée de quatre ou cinq folioles très-courtes; la partielle, d'un feuillet, divisée en trois, n'occupant qu'un côté de l'ombellule.

Fruit. Strié, obrond, divisé en deux semences convexes, hémisphériques, crénelées des deux côtés. Feuilles. Grandes, trois fois ailées; à folioles lancéolées, découpées, pointues, luisantes, d'un

vert noirâtre.

Racine. Fusiforme, jaunâtre en dehors & blanche en dedans.

Port. La tige s'éleve à la hauteur de quatre pieds, lifle, branchue, marquetée de quelques taches d'un rouge noirâtre; l'ombelle naît au fommet; fleurs blanches; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains aquatiques, mais rare dans

le Lyonnois, commune en Lithuanie; elle se eultive & se multiplie facilement.

Propriétés. Toute la plante est nausceuse par sa

saveur & par son odeur; elle est résolutive & narcotique.

CL. VII. SECT. L

Usages. On se sert de la racine, de l'herbe & de la semence. De la racine on tire une poudre; de l'herbe un suc simple ou épaisse; on en fait des emplatres, des cataplasmes. La cigue prise intérieurement à une dose considérable, devient un poison; donnée avec prudence elle est salutaire. La poudre se prescrit pour l'homme, à la dose de cinq à dix grains dans les fievres malignes, fievres quartes & avant l'accès. Son plus grand usage est à l'extérieur; on en tire un extrait utile dans les cancers & les tumeurs scrofuleuses, Quant aux animaux, un mulet morveux a été traité avec la Ciguë. L'on a commencé par gros i; on a été graduellement l'espace de vingt jours jusqu'à gros xij; cette derniere dose a un peu purgé l'animal; on a continué pendant cinq jours, chaque jour la purgation diminuoit; au vingt-fixieme on a donné gros xiv, ce qui a occasionné des tranchées assez vives ; 3 ij n'ont ensuite rien produit jusqu'au trente-unieme jour; mais au trente - deuxieme pareille dose a excité un sueur générale; l'animal avoit les oreilles froides, & il fut dégoûté; on a continué la même dose jusqu'au quarantieme jour, & la dose de 3 iij jusqu'au quarante - quatrieme . le tout sans effet. Ces observations peuvent conduire à la détermination des doses de certains remedes administrés aux animaux.

OBSERVATIONS. La grande Cigue fraiche répand au loin une odeur naufcabonde, particuliere; cette plante anciennement négligée en Médecine, et die verne cécleve depuis les expériences du Baron Storck; il s'est alsuré que l'extrait ou la poudre des seulles donnée à très petite dos é, depuis deux grains, écoit un remede efficace pour

réfoudre les tumeurs squirreuses, même pour guérir les Ct. VII. carcinomes & les cancers vicérés. On l'a vu reufir dans Secr. L. des suppressions des regles, dans la chlorose, les écrouelles, la vérole, le rhumatime.

Les malades s'accourument tellement à l'action de ce médicament, que plufieurs on pris une once de l'extrait chaque jour, fans en cirre incommodés. Dans quelques fujess il augmente le cours des urines, excite la fueur; dans d'autres, il ne procure aucune évacuation fenfolse. A haute dofé, fur-tout l'heroe frache, excite des vomif-femens, des cardialgies, des étourdificmens, la perte de fremens, des cardialgies, des étourdificmens, la perte de

la vue, le délire & la mort.

Si nous parcourons ce qui a été avancé pour & contre la Cigue, nous resterons dans la plus grande incertitude. La moitié de ceux qui disent l'avoir employée dans les cas ci-deffus énoncés, la déclarent utile ; l'autre moirié l'annoncent ou comme inutile ou comme nuifible. En général les Médecins Allemands foutiennent que les observations de Storck sont sures ; les Anglois & les François les infirment. Dans cette incertitude, declarons de bonne foi ce que nous avons vérifié. 1.º Plufieurs Médecins se plaignoient en ma présence de l'inutilité de la Cigue, je voulus voir la plante qu'ils employoient; je trouvai au lieu du Conium, le Charophyllum bulbofum, bien tacheté comme la Cigue, mais fans odeur virulente; je foupçonnai d'autant plus cette méprite, que la Cigne étant très-rare dans nos Provinces, l'avidité des Herboristes devoit néceffairement substituer quelques plantes plus communes : si cette méprife a été auffi fréquente ailleurs , peut-on être furpris fi les Médecins n'éprouvent aucun effet de l'extrait de Cigue?

2.º Etant à Vienne, je vis Messeurs Storek & Coin: ce dernier me mortra pluseurs malades vraiment gueris par l'extrait de Gigne; les icunes Madeins qui fixi olent les visites de M. Coin, m'affurerent tous que les guérisms, dans les cas énoncés et-defus, évoient très -ordinaires

dans l'Hópital de Pazmann.

3.º Pendant mon féjour à Grodno, j'ai fouvent guéri avec l'extrait de la Cigue du pays, plufieurs maiadies graves, entr'autres, un carcinome à la langue.

4.º Il est yrai que nous avens vu périr fous nos yeux,

plusieurs femmes attaquées de cancer, pour lesquelles on n'avoit pas inénagé la Cique ; mais ces faits ne peuvent CL.VII. débiliter les observations qui constatent des guérisons. Sucr. L. Faut-il nier que les Praticiens out guéri des hydropisses, parce que nous voyons chaque jour des hydropiques conduits au tombezu?

On peut placer après la grande Cigue, la Cicutaire aquatique, Cicuraria aquatica du Chevarier la Marc. Cicuta vitofa de Linné, Sium paluftre alterum foliis ferratis de Tournefort. Sa racine est très-grande, groffe comme le bras d'un enfant , vide , à diaphragmes ; fa rige groffe s'éleve à trois ou quatre pieds ; ses feuilles deux ou trois fois aiices, à folioles lancéolces, incifées; la collerette univerfelle, ou nulle, ou d'ene, deux ou trois folioles; la partielle, de plufieurs felioles étroites, très-longues; ses ombelles liches, opposées aux feuilles; fleurs blanches, prefique régulières; femences ovales, un peu velues ; à marges blanches ; à dos chargé de trois ailes. Cette plante qui est rare en France, est trèscommune en Lithuanie; c'est la plus vénéneuse des Ombelliferes. En coupant un jour des racines pour en exprimer le suc qui est jaune & féride, nous éprouvâmes en vielent mal de tête, & des étourdissemens. Voyez l'admirable Traité de Vepfer, de Cieuta aquatica, dans lequel your trouverez une foule d'expériences qui prouvent : que cette racine excite tous les symptomes des poisons, comme, anxiétés, coliques, versiges, convulsions, vomissemens. Vepfer a prouvé qu'elle tuoit en causant l'inflammation , la gangrene. Le meilleur remede est de donner promptement l'émétique à ceux qui par méprite ont mangé de cette racine.

Cette racine est aussi mortelle pour les boufs que pour l'homme, comme l'expérience l'a trop fouvent démontré; quelques Pharmacologifles, & meme Linné, conseillent de préparer l'emplure de Cigue, plutot avec cette plante qu'avec le Conium maculatum.

On peut encore, pour ne pas perdre de vue les Ombelliferes vénéneuses, ajouter aux Cigues les plantes fuivantes :

1.º La Phellandrie aquatique , Phellandrium aquaticum L., l'Enanthe phillandrium de M. de la March:

fa tige ell de deux pieds, plus groffe que le pouce; feuilles Cc. VII. trois fois ailées; à foilois brifées avec les périodes, formant un angle obrus; ces foiloies lancéolées, dentées, obrufés: collerette générale, nulle; partielle, de fept feuillets, cours; les ombelles opporées aux feuilles; fleurs petites, blanches, à pétales en cœur; fermences ovales, liffes, couronnées par une effece de calice, & par les flyles perfillans. Lyonnoie L. Lithuanienne.

Les femences àcres, aromatiques, infofées dans du vin, ont ché éprouvées avec fuccès, pour déterger les ulceres cacoétiques; cette même graine eff indiquée, d'après quelques obfervations, dans les fievres intermittentes, la phthife, l'affime, les obitructions du foie, de la rate; la dose est d'une demi-drachme. Cette plante en cataplasme est uite pour arciter la gangrene & les progrès du carcinome; elle est si peu vénéneuse que certainement les chevres & les moutons la mangent impunément; & si on l'a cru un poiton pour les chevaux, on doit attribuer les accidens qu'elle leur cause, à une espece de Charançon qu'elle lourrit.

## 290. LA PETITE CIGUE.

ETHUSA cynapium. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales inégaux, en forme de cœur recourbé; les rayons de l'ombelle générale vont en diminuant de grandem jusqu'au centre; point d'enveloppe générale; la partielle composée de trois ou cinq folioles étroites & longues.

Fruit. Presque rond, cannelé, se divisant en deux semences sous-orbiculaires & strices.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles fessiles & profondément découpées, comme pinnées.

Racine. Fusiforme.

Port. Cette plante est beaucoup plus basse que a la précédente; les tiges d'un pied & demi, herbacées, cannelées, rameuses; l'ombelle au sommet; les seuilles alternes.

CL. VII. SECT. L.

Lieu. Dans les jardins où elle ne se mêle que trop souvent avec les herbages. Lyonnoise, Lithuanienne. 🕙

Propriétés. Toute la plante a une saveur d'ail; elle elt nauséeuse, résolutive, calmante extérieurement; c'est un poison très-énergique, prise intérieurement.

Usages. On n'emploie que l'herbe. On pourroit dans le besoin la substituer à la précédente.

Ossravationes. La petite Ciguë confondue dans les falades avec le Perfil qui lui reffemble beaucoup pour la forme des feuilles, a caufé les plus grands maux, & méme la mort; elle fait auffi périr les oies; cependant les befilaux la mangent impunément.

## ou Cumin des prés.

CARVI cafalpini. C. B. P. CARUM carvi. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales presque égaux, cordiformes, obtus, échancés, recourbés au sommet; l'ombelle générale composée de dix rayons souvent inégaux; ceux de la partielle rassemblés; enveloppe nulle, ou d'une seule seulle, & le calice peu apparent.

Fruit. Ovale, oblong, strié, se divisant en deux semences aplaties d'un côté, striées du côté convexe.

Feuilles. Amplexicaules, lisses, deux fois ailées; les folioles simples & découpées en deux ou trois lobes anguleux.

Racine. l'uniforme, peu fibreule, de la grosseur

Sect. 1. Port. Tiges hautes de deux pieds, cannelées, lifles, branchues, rameufes; l'ombelle au fommet; les femiles alternes.

Lien. Dans les pres des montagnes. Lyonnoise,

Lithuanienne. 🗸

Propriétés, La racine a un goût âcre & aromatique, ainti que la femence, l'une des quarre femences chaudes; elle eft carminative, fromachique, diurétique.

Ujuges. On ne se sert communément que de la senence; on la donne en poudre, pour l'homme, depuis 9 j. insqu'à 3 j; on en tire une huile eisentielle que l'on present depuis gout, iij jusqu'à gout,

vi mélées avec du facre.

On peut aussi faire entrer la racine dans les apozemes & lavemens carminatis. On donne la semence en poudre aux animaux, à la dose de 31, & la racine à celle de 5 ij sur 16 j d'eau.

OBSERTATIONS. La plante du Carvi cultivé, produit de plus groffes finances dont l'aromat eft plus agréable; elles font moins acres que celles du Carvi navage. Dans le Nord on mele cette finance avec la paie du pain, & avec l'eau-de-vie de grains.

Les jeunes racines le mangont en falade; les femences infufées dans l'eau, l'impregnent d'un aromat très-agréable. Une livre de femences donne par la diffillation une grande quantité d'huile effentielle jaune, deux drachmes

für une livre.

On a besucoup loué (es sémences dans le traitement de l'affection in pocondriaque & hydérique ; elles rédifficien révévoien daps les colipses fapfinodiques, venteules i mattes avec le miel, c'est un expectorant urile dans les cartarres. Infistes dans du vin, elles offient une potion cordiale que l'on pout prescrire avec sincès dans tous les temps des malaties accompagnées de langueur, de foibleffe. Ayec cette potion nous avons vu aitparotres

#### Ombelliferes. 469

des fievres intermittentes vernales. Alors il faut la faire prendre au commencement du frisson. En soutenant les CL.VII. forces de la digestion , les semences de Carvi augmentent la quantité du lait.

#### 292. LA TERRE-NOIX.

BULBOCASTANUM majus apiifolio. C. B. P. BUNIUM bulbocastanum. L. 5-dria, 2-gyn.

Flux. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en forme de cœur, recourbés, presque égaux; l'ombelle générale a près de vingt rayons, cœux de la partielle son trés-courts & rassembles; l'enveloppe générale divisée en pluieurs foltoles courtes & linéaires, ainsi que la partielle qui est de la longueur des petites ombelles.

Fruit. Ovoide, composé de deux semences légérement striées, convexes d'un côté & aplaties

de l'autre.

Fauilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles linéaires & très-divifées, ressemblant aux feuilles du Persil.

Racine. Tubéreuse, solide, arrondie, noirâtre.

Port. Tiges d'un pied & demi, herbacée, soible;
Pombelle au sommet; les seuilles alternes.

Lieu. Dans les pâturages des hautes montagnes du Lyonnois.

Propriétés. La femence est âcre au goût; la racine mucilagineuse, un peu astringente.

Usuges. On emploie en Médecine la femence, & rarement la racine; celle - ci peut servir de nourriture.

OBSERVATIONS. Les semences âcres, aromatiques, sont très-analogues à celles du Carvi; elles contiennent une huile effentielle, très-pénétrante. La racine fournit Tome II.

une farine légere, nourrissante, dont on peut faire du Ct., VII. pain; on peut meme, en enlevant l'écorce, la manger SECT. croes e, les fournit aux cochons une abondante & excellente nourriture ; le ne l'ai vue nulle part aussi commune que sur les montagnes des Pyrénées.

Cette espece, unique dans son genre, se trouve presque sans interruption depuis les Pyrénées jusques en Danemarck; cependant nous ne l'avons point trouvée en Lithuanie.

Al. Gouan reconnoit deux especes de Terre-noix, ¿º le Bauinm majus , à feuilles de la tige trèvé-troise; à collerette générale, nulle; à fruits ovales, aigus; à styles persistants. 2.º Le Banium minus, à feuilles uniformes; à collerette de plusseurs dessistants commercylindriques, épaissis au sommet; à styles caduques, renverses.

#### 293. LA CAROTTE.

DAUCUS sativus radice luted & rubrâ.

I. R. H.

Daucus carotta. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en cœur, recourbés; les pétales extérieurs plus grands que les intérieurs; l'ombelle univerfelle ainti que la partielle, composte d'un grand nombre de rayons presque égaux, un peu plus courts dans le centre; l'enveloppe générale compostée de plusieurs folioles de la longueur de l'ombelle, ses folioles linéaires & ailées; l'enveloppe partielle simple & de la longueur des petites ombelles,

Fruit. Ovoïde, couvert de poils rudes, composé de deux semences convexes, hérissées d'un

côté, & aplaties de l'autre.

Feuilles. Velues, amplexicaules, à pétioles nerveux en dessous, ailées; les folioles ailées & très découpées.

Racine. Fusiforme, jaune ou rouge, ce qui ne constitue qu'une variété.

Ct. VII.

Port. Tige de deux ou trois pieds, herbacée, cannekée, rameule, velue; l'ombelle très garnie au fommet; fleurs blanches; les feuilles alternes.

Lieu. Les prés, les champs arides; cultivée dans les potagers. Lyonnoife, Lithuanienne.

Propriétés. La femence carminative, apéritive, diurétique; elle est une des quatre semences chandes mineures.

Ulages. On n'emploie que la racine & les semences. On donne aux animaux la racine pour nourriture & la semence comme médicament, à la dose de \$ j macérée dans du vin blanc.

OBSERVATIONS. La Carotte sauvage offre quelques variécés; nous l'avons observée à feuilles plus ou moins velues ; à ombelles roses, souvent au centre ou voit une seur is content en centre ou voit une fleur isolée, pourpre, siérile; la tige est quelquesois simple, très-courte. Nous en avons observé pres de Grodno des individus de quatre à cinq pouces. Les seurs de la circonfèrence sont souvent sériles, quelquesois elles n'offrent que les pissis; celles du disque sont herma-obtrodires.

cacoériques; elle diminue les douleurs des cancers, &

SECT. I. Les diffill

Les femences aromatiques, âcres, fourniffent par la diffillation le principe recteur & l'huile effentielle; elles rendent la biere plus agréable; nous les préférons, comme très-communes, aux autres femences des Ombellifferes; aufil les avons-nous fouvent employées avec fuccès dans les affections fpafmodiques avec flatuofités, dans l'anorexie, les diarrhées avec relichement, &c.

L'ombelle portant des femences, change de forme; les péduncules se plient vers le centre, de même que la collerette qui les embraffe; alors l'ombelle forme comme un godet; elle ne se développe qu'après la parfaite maurité des démences; ce changement de forme étoit né-

cessacimences; ce changement de forme etoit necessaire; sans cela, les semences hérissées, adhérentes à tout ce qui les touche, auroient été arrachées avant la maturité.

DATUITIC.

# 294. LE SISON aromatique.

SIUM aromaticum, sison officinarum.
I. R. H.

Sison amomum. L. 5-dria, 2-gyn.

Eleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales lancéolés, recourbés; l'ombelle générale composée d'environ fix rayons inégaux, la partielle de dix; l'enveloppe générale & la partielle de quatre folioles.

Fruit. Ovoïde, cannelé, composé de deux semences ovales, convexes & cannelées d'un

côté, & aplaties de l'autre.

Feuilles. Amplexicaules, ailées, composées de cinq à sept folioles ovales, lancéolées, simples & dentelées à leurs bords.

Racine. Fusiforme, simple, blanche, dure.

Port. Tiges de deux pieds, gréles, strices, moelleuses, rameuses; l'ombelle redressée au CL.VII. fommet; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains humides & glaifeux.

Propriétés. Les semences acres & plus aromatiques que les racines; elles sont carminatives & diurétiques.

Ulages. On ne le sert communément que des semences, dont on tire une eau distillée qui se donne, depuis 3 iv jusqu'à 3 vi Jans les potions carminatives. On en augmente la vertu en y ajoutant gout. y ou gout. yi de l'huile essentielle de la même plante.

OBSERVATIONS. Le genre des Sisons de Linné présente quelques especes qui méritant d'être caractérisées.

1.º Le Stion des Blets, 3/fon fegreum, à tige droite de fept à buit pouces; à feuilles alices, de onne à quinze folioles petites, ovales, pointues, dentées, & quelquefois un peu incifées; à ombelles de cinq à fix rayons, inclinées. Dans les champs un peu hunidés en France.

2.º Le Sifon-Ammi, Sifon Ammi, à feuilles trois fois ailées; à folioles des radicales linaires; celles de la tigo fetacées; celles qui terminent les flipules plus longues que les feuilles de la tige qui est courte. En Portugal; cultivé dans les jardins: Cell'Amni parvum folisir feniculi C. B.

La semence est petite, strice, d'un gris brun, amere; son odeur aromatique est analogue à celle de l'Origan; elle sournit une grande quantité d'huile aromatique, qui a l'odeur & le goût de la semence; l'extrait spiriqui a l'odeur & le goût de la semence; l'extrait spiri-

tueux conserve la saveur de la semence.

Cette plante, abandonnée de nos jours, a paru fi énergique à nos Anciens, qu'ils ons cru, d'après l'expérience,
que plufieurs femmes flériles avoient conçu après avoir
pris pendant quelques jours une drachime de lemences
de Sifon-Anmin. Quoi qu'il en foit, ces femences font
carminatives, antipafmodiques, d'unrétiques; mais la
foule des Congénères les a fait rigliger.

3.º Le Sison inondé, Sison inundatum L., Sium minimum Vaill. Par., à tige petite, rampante, à seuilles

radicales, très-découpées, à folioles capillaires; celles

CL. VII. de la tige ailées, à folioles impaires de trois lobes; à

SECT. L. ombelle de deux ou trois rayons.

Dans les terrains inondés en Breffe.

4.º Le Sifon vericillé, Sifon vericillarum L., Carvifoliis tenuiffmis afphodelt radice T., à racine charnue, oblongue; à tige d'un pied, très-grâte; à feuilles dont les foiloles très-courres, capillaires, entourent le pétiole, comme en anneaux; à ombelles terminant la tige, de fix à dix rayons; collectue générale & partielle, la générale de cinq folioles, très-courte. Lyonnoife, dans les terres humides.

#### 295. LE CHERVI.

SISARUM Germanorum. 1. R. H. SIUM fifarum. L. 5-dria, 2-gyn.

Flur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales est cœur, recourbés & égaux; le nombre des rayons varie dans les ombelles; la partielle est plane, étendue; l'enveloppe générale a pluseurs folioles lancéolées plus courtes que l'ombelle.

Fruit. Ovale, presque rond, petit, strié, se divisant en deux semences convexes d'un côté,

strices, planes de l'autre.

Feuilles. Amplexicaules, ailées, terminées par une impaire, souvent cordiformes; les folioles simples, entieres.

Racine. Tubéreuse, ridée, fibreuse.

Port. Tiges de la hauteur de trois pieds, noueufes, cannelées; l'ombelle au fommet; les feuilles alternes; les florales ternées.

Lieu. On le cultive dans les jardins potagers. 24 Propriétés. Les racines font douces, apéritives

& vulnéraires.

Usages. On ne se sert que des racines, & plus souvent comme nourriture que comme remede.

Osser/atroxs. La racine de cette plante contient un mucus fucré. M. Marggraaff en a retiré trois gros d'une demi-livre. On obtient auffi de l'amidon, en triturant cette racine dans l'eau; elle fournit une nourriture faine & kigere; elle eft auffi recommandée comme adoucilfante, bonne contre le crachement de fang, les ardeurs d'urine & le ténefine.

CL. VII. SECT. I

## 296. LA PERCE-FEUILLE ou Oreille de-Lievre.

BUPLEURUM perfoliatum, rotundifolium, annuum. I. R. H.

Bupleurum rotundifolium. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales recourbés, en forme de cœur; l'ombelle générale a moins de dix rayons, ainsi que la partielle qui est droite & étendue; l'enveloppe générale nulle, la partielle composée de cinq folioles ouvertes, ovales; les trois plus grandes pointues, les deux plus petites obtules; le calice à peine visible.

Fruit. Sous-orbiculaire, cannelé, aplati, composé de deux semences oblongues, ovales, aplaties d'un côté, convexes & cannelées de l'autre.

Feuilles, Ovales, lancéolées, simples, dures, entieres, perfeuillées, lisses, nerveuses.

Racine. Simple, blanche, peu fibreuse. Port. Tige unique, haute d'un pied & demi, grêle, longue, liste, cannelée, creuse, noueuse, rameuse; l'ombelle à steurs jaunes au fommet; les feuilles inférieures finissent en pétiole.

Lieu. En Pologne & en Dauphiné. ①
Propriétés. Vulnéraire & astringente.
Usages. On se ser de toute la plante; on ets
G g iv

#### 472 Ombelliferes.

fait des décoctions; les feuilles (échées se réduice. VII. fent en poulre. La plante bouillie dans du vin secr. La vec de la farine de seves, forme des cataplasmes dans les hernies ombilicales. On mele cette plante avec d'autres vulnéraires pour les animaus.

OBSERVATIONS. Cette plante s'étend depuis nos Provinces méridionales juiques en Pologne. Nous l'avons rouvée dans les champs près de Varfoive, mais je la croirois d'autant plus échappée des jardins, qu'elle étoit aufil devenue fipontanée près de Grodno dans les champs qui avoisnoient le Jardin Botanique. Nous avons trouvé des individus à tige grefe, de cinq pouces; à feuilles arrondies, obtutées; la vertu vulnéraire de cette plante est duteute; la femence est fillonnée, noire, ápre. Si on máche l'herbe, elle paroit âpre, aussere. Ceux qui savent que la seule pression des paroit apre, ausser des hernies, douteront de la vertu antiherniaire attribuée au Percefeuille. Comme les échimos se des fillipsent d'elles-mémes, nous croyons aussi que la Perce-feuille est fais vraie énergie pour ces accidens.

Le genre des Bupleures est assez nombreux, ses quinze especes Européennes sont ou Alpines ou Méridionales; nous allons présenter les caractères des plus généralement

citées dans nos Auteurs claffiques.

1.º Le Bupleure à feuilles longues, Bupleurum longifulium, à tige fimple, d'un pied à feuilles embraffant la tige, longues, tilfes, pointues; les inférieures pétiolèse; à collectte générale, de trois feuillets; la partielle de cinq feuillets ovales, de la longueur des fleurs, En Dauphiné & en Allemagne.

2.º Le Bupleure-Faucillier, Bupleurum falcatum, à tige de deux pieds, un peu code à chaque neud; à feuilles lancéolcies, nerveufes; les suprireures plus étreites, courbées en faucille; la collerette générale d'un à trois feuilles, la partielle de cinq petits, aigus. Lyonnoife.

3.º Le Bupleure roide, Bupleurum rigidum, eft trèsreffemblant au Faucillier; mais fes feuilles font plus feches, plus roides, plus clargies, plus nerveufes; la collereure partielle formée par des feuillets très-petits, aïgus, En Languedoc.

4°. Le Bupleure étalé, Bupleurum odontites, à tige de huit pouces; à branches très-écartées, très-ouvertes, noueuses à leur base; à seuilles linaires, lancéolées; SECT. L. à collerette générale, de cinq feuillets; la partielle de trois ou de cinq, longs, lancéolés; le fleuron central beaucoup plus élevé que les autres ; à fleurs jaunes. Lyonnoise.

5.º Le Bupleure menu, Bupleurum tenuissimum, à tige d'un pied, gréle; à branches pourpres, alternes; à feuilles linaires, pointues; à petites ombelles aux aisselles des feuilles, formées par un petit nombre de fleurs ; à collerette générale, de trois feuillets courts, la partielle de cinq feuillets fétacés, courts. Lyonnoise & Allemande.

#### 297. LE BUPLEURUM arbre en ou Séféli d'Ethiopie.

BUPLEURUM arborescens salicis folio. I. R. H. BUPLEURUM fruticofum. L. 3-dria, 2-gyn.

Fleur. } Comme dans la précédente.

Feuilles. Simples, très-entieres, en ovale renverse, plus larges dans le haut que dans le bas, traversées dans leur longueur d'une forte nervure qui se confond avec un pétiole creusé en gouttiere, & amplexicaule.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Cet arbrisseau s'éleve de quatre à cinq pieds; les tiges droites, rameuses; la fleur au fommet. Il jette plusieurs rejetons par le pied. On y voit au printemps plutieurs feuilles plus grandes que les feuilles ordinaires.

Lieu. Originaire du Levant; il réuffit parfaite-

ment dans nos climats. 24

Propriétés. Cet arbrisseau froissé entre les doigts CL, VII. répand une odeur forte; son goût est âcre, aroma-SECT. L. tique, défagréable; sa vertu carminative.

Usages. On l'emploie en décoction & en in-

fulion.

OBSERVATIONS. On a trouvé cet arbrisseau spontané près de Marseille & de Narbonne , peut - être s'est -il échappé des jardins ; il forme de très - beaux espaliers , fouffre la taille, prend une belle forme, & produit un bel effet par ses fleurs très-nombreuses.

#### SECTION

Des Herbes à fleurs rosacées, en ombelle, soutenues par des rayons, dont le calice se change en deux petites semences oblon-. gues & un peu épaisses.

#### 298. LE FENOUIL COMMUN.

Foniculum dulce majore & albo semine. I. R. H.

ANETHUM faniculum. L. 5-dria, 2-gyn.

 $m{F}_{LEUR}$ . Rofacée , en ombelle ; cing pétales entiers, lancéolés, recourbés; les ombelles composces de plutieurs rayons, aucune enveloppe; le calice à peine vilible.

Fruit. Ovale, composé de deux semences convexes, cannelées d'un côté, aplaties de l'autre, sans être environnées d'une membrane comme

l'Anet.

### Ombelliferes. 475

Feuilles. Très-grandes, lisses, amplexicaules, plusieurs fois ailées; les folioles simples, ailées, les car. VII. néaires, comme cylindriques, terminées en pointe.

Racine, Fusiforme, cylindrique, presque blanche.

Port. Tiges de la hauteur d'un homme, nonbreufes, droites, cylindriques, cannelées, noueufes, liffes, l'Ombelle au fommet, grande, concave, à fleurs jaunes; les feuilles alternes.

Lieu. Dans les vignes pierreuses des Provinces

méridionales , dans les jardins.

Propriétés. Sa racine a une saveur aromatique, toute la plante un goût âcre, aromatique & pénétrant; elle est résolutive, carminative, diuré-

tique, sudorifique, stomachique.

Ujages. L'herbe, les femences, la racine, sont fouvent employées pour l'homme. On tire de la racine un suc adouct avec le sucre, se donne à la dose de 3 iv. De l'herbe, on tire une eau simple & une cau distillée. Toutes les deux se presente une huile exprimée, une huile distillée, routes une huile exprimée, une huile distillée, aux les distillées, une huile distillée, une huile distillée, aux les distillées, une huile distillée, aux les distillées, une huile distillée, aux les distillées, une poudre qui se donne dans du vin , depuis 3 si susqu'à 3 j. Aux animaux, on donne la semence en poudre, à la dose de 3 j, ou macérée dans de l'eau-de-vie à 3 j sur bi j de siqueur. On leur donne l'huile essentiel et à la dose de 3 j.

OBSERVATIONS. Je ne fais file Fenouli est originalrement spontané en Lithuanie, mais il el certain qu'il croit sans culture pressue par - tout autour de Grodno; on distingue trois variétés de Fenouli! le fauvage, qui est plus âcre; le cultivé d'Allemagne, qui est plus doux; & le cultivé d'Italie, dont les tiges & les racines plus grosses que le bras, se mangent en laidae.

La tige & les feuilles de Fenouil répandent une odeur

aromatique (píciale; les femences brunes font auffi Ct. VIII. Tes-aromatiques; on peut en extraire par la difillation, SECT. III. une huile effentielle, jaune, douce, fuave; elle se fige comme du beurre au moindre froid. Les semences fournissent encore une huile graffe qui réside dans leur subtance farineuse; les habitans du Nord aiment le pain aromatise avec les femences de Fenouil; on les a regardees de tout temps comme efficaces dans les affictions spassinodiques causses par des vents décteus; pluseurs

Praticiens les precirivent dans les potions purgatives, pour empécher les flatuofités; il est bien permis aujour d'hui de rire de leurs prétentions.

On assure que les nourrices qui mangent du Fenouil ont beaucoup plus de lait; tous les stomachiques

peuvent produire cet effet.

La racine du Fenouil, peu aromatique, a cependant un goût très-agréable, sur-tout celle du Fenouil d'Italie qui est plus blanche, plus succulente.

## 299. LE SÉSÉLI DE MARSEILLE

#### FŒNICULUM tortuosum. J. B. SESELI tortuosum. L. 3-dria, 2-gyn.

Etur. Rosacée, en ombelle arrondie; cinq pétales en cœur, recourbés, un peu inégaux; l'ombelle générale varie dans sa forme; la partielle est présque ronde & très-courte; point d'enveloppe générale, la partielle composée de plusseur solioles linéaires, pointues, de la longueur des petites ombelles.

Fruit. Petit, ovale, strié, divisé en deux semences cannelées, convexes d'un côté, & de l'autre aplaties.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées, les folioles linéaires, railemblées en failceaux, plus épailles que celles du Fenouil.

Racine. Fusiforme, petite, tortue.

Port. Tige herbacée, haute, droite, roide, Ct. VII. tortueuse, cannelée, très-rameuse; l'ombelle au sur. IL. sommet; les seuilles alternes.

Lieu. L'Europe méridionale. 4

Propriétés. La femence est aromatique, un peu acre au goût, stomachique, diurétique, emménagogue, résolutive, carminative.

Usages. On ne se sert que de la semence, &

rarement.

Ossenvations. Cette espece a été trouvée en Dauphiné & dans le Palatinat; ainis sa station s'étend beaucoup plus haut qu'on ne l'avoit pense; sa semence verte, est aromatique, assenvation combellières aromatiques; mais le grand nombre de ses congéneres l'a fait abandonne; cependant, pour prouver combien les Auteurs les plus graves font portés à accorder aux plantes des vertus imaginaires, Schroder nous annonce gravement que la semence du Fenouil tortu peut seule détruire les mauvais esses de de Cigue.

Ramenons à cette espece principale quelques Sésclis assez communs en France pour mériter d'être au moins

dénommés.

1.º Le Sécili des montagnes, Scéli montanum, à tige d'un piede, lifle; à l'euilles radicales, deux fois ailées, à folioles étroites, fendues en trois fegmens; celles de la tige à pétioles membraneux, oblongs, entiers; plus petires, moins compofées; à ombellules denfes, rougeitres; nulle collerette générale. Lyonnoife. C'est le Carvifolia Vailli. Bot. Par. Tab. V. fig.:

2. Le Séfeli annuel , Sefeli annuum , à tige d'un pied, firiée, légérement rameule; à gaine des feuilles échancrée à fon fommet; elles font deux fois ailées, lilfes, à folioles affer roides, linaires, pinnatifides, Lyonnoife, Lithuanienne. C'est le Faraiteulum fytvestreannuum tragos[chin odore, umbellă alpă de Vaillant Botan, Par.

Tab. IV. fig. 4.

CL. VII.

### 300. LE MEUM.

Meum foliis anethi. с. в. р. Атнаманта меит. L. 5-dria, 2-gyn.

Flur. Rosacée, en ombelle ; cinq pétales en forme de cœur, recourbés, un peu inégaux; l'enveloppe générale; nulle, ou quelquefois d'un feul feuillet; la partielle de trois feuillets, ornant un feul côté de l'ombellule ; l'ombellule générale ouverte, composée de plusieurs rayons, la partielle en a moins.

Fruit. Ovale, oblong, cannelé, divifé en deux femences glabres, cannelées, convexes d'un côté & aplaties de l'autre.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles courtes, capillaires.

Racine, Fufiforme.

Port. Les tiges d'un ou deux pieds, herbacées, cannelées, l'ombelle au fommet; les feuilles alternes.

Lieu. Les Alpes en Suisse, en Espagne, au Mont Pila. 🔿

Propriétés. La racine a un goût piquant, assez agréable à sentir; elle est carminative, diurétique, emménagogue, somachique, incisive, détersive, sudorifique & antialthmatique.

Usages. On se sert seulement de la racine, & rarement; on en tire une eau simple, peu usitée, on en sait une poudre, des insusions; on donne aux animaux la poudre à \$ 8, & l'insusion à \$ 1

dans thi de vin blanc.

OBSERVATIONS. Les genres des Ombelliferes sont si peu prononcés pour la plupart, que les Auteurs les plus célebres disserent presque tous en ramenant les especes

CL. VII.

fous leurs genres définis, le Meum en est une preuve, Linnée na voir fait un Athamenta, il l'a enfoite foumis à l'Ethufa; Scopoli en a fait un Sofel.; Crante un Liguglicum; Jacquin un Meum. Linné s'est décidé fur la structure des collerettes qui son tries-incertaines dans la plupart des Ombellistres. Quoi qu'il en soit; cette plante qui est très-commune dans les pariries de Mont Pila, & que nous avons aussi trouvée dans des près en montant à la Chartreuse, a été aussi obsérve sur les montagnes de la forèt d'Hircinie, en Allemagne; elle est sous-paine.

La racine extérieurement brune, est âcre, aromatique; la plante répand une odeur propre, agréable, pénétrante; les semences sont aussi aromatiques. Dans les prairies de Pila, cette espece est si abondante, qu'elle impregne le foin d'une odeur très-vive, qui peut causer des maux de tête à ceux qui reposent sur ce foin. Le Meum pourroit, au moins pour nos Provinces, tenir lieu de toutes les autres Ombelliferes : éminemment médicamenteux, tonique dans toutes ses parties, c'est un bon flomachique, cordial, sudorifique, diurétique; on peut donc le prescrire dans les maladies avec atonie, comme chlorose, suppression des regles, anorexie, paralysie, assimme pituiteux, fievres intermittentes. Cette espece plait à tous les animaux ruminans ; mais on a observé qu'elle leur cause des égagropiles, boules légeres qui ne font autre chose que les filets des feuilles & des racines, liés par le gluten des ventricules; ces boules retiennent

## 300 \*. L'ENANTHÉ aquatique.

ENANTHE aquatica. T. ENANTHE fiftulofa. L. 5-dria, 2-gyn.

l'odeur du Meum.

Fleur. Rosacce, en ombelles irrégulieres, celles du disque assises, stériles; la collerette universelle, souvent nulle, ou d'une foliole; l'ombelle com-

SECT. U.

posée de trois ou quatre rayons qui soutiennent chacun une ombellule très-ramasse, plane,

Fruit. Oblong, couronné par le calice &

les flyles pertiflans.

Feuilles, Les radicales deux fois ailées ; à folioles planes; à lobes arrondis; celles de la tige ailées, filtuleuses, filiformes, cylindriques.

Racine. Stolonifere; elle produit çà & là dans la

vafe, des bulbes.

Port. La tige d'un pied, cylindrique, lisse, fistulenfe, presque nue; fleurs blanches.

Lieu. Dans les marais, Lyonnoife , Lithua-

nienne.

Propriétés, Les semences acres, aromatiques; les racines répandent une odeur fétide. Cette plante est suspecte, comme vénéneuse. Un chien oui avoit mangé de sa racine, périt en peu de jours; les vaches, les chevaux ne touchent point à cette plante; la décoction de cette racine, verlee fur les taupinières, fait, dit-on, périr les taupes.

OBSERVATIONS. Ajoutons à cette espece principale, 1.º L'Œnanthé-Pimprenelle, ou à feuilles de Perfil, Enanthe pimpinelloides L., à tige de demi-pied, anguleuse; à feuilles radicales deux fois ailées; à folioles cunciformes, incifées; celles de la tige plus fimples, à peine ailées; à folioles linaires, très-longs; à collerette générale & partielle, de plusieurs feuillets, en alène, fetacés; à corolles blanches, les extérieures un peu plus grandes. Sur les montagnes du Lyonnois.

Nous trouvons dans nos marais formés par les eaux flagnantes du Rhône, une belle variété de cette espece, que M. de la Tourrette a appelée Enanthe tenuifolia. & qui a été bien destinée par M. Buliard dans sa Flore de Paris. Sa tige s'éleve à un pied & plus ; les feuilles

des tiges font à folioles plus menues.

2.º L'Enanthé safrance, Enanthe crocata L., à racine donnant un suc jaune; à tige de deux pieds, d'un vert roussatre; toutes les seuilles une ou deux sois ailées; à folioles uniformes, cunciformes, incifées, lisses; collerette générale .

générale, nulle ; ombelle de quinze à vingt rayons, opposée aux feuilles.

Observée en Provence & en Suede; elle passe pour Sect. II.

un poison très-dangereux.

#### 301. LA LIVECHE ou Ache de montagne.

ANGELICA montana perennis , paludapii folio. I. R. H. LIGUSTICUM levislicum. L. 5-dria , 2-gyr.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales égaux, blancs, entiers, recourbés au fommet, planes, creufés en torme de carene; l'enveloppe générale de sept ou huit folioles linaires, lancéolées, inégales; la partielle de quatre au plus; l'ombelle générale est composée de plusieurs rayons, ainsi

que la partielle. Fruit. Oblong, anguleux, fillonné, divifé en deux semences oblongues, glabres, profondément cannelées d'un côté, à cinq fillons, & de l'autre aplaties.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles cunéiformes, oppofées, feilles, fimples, liffes, découpées à leur fommet.

Racine. Fuliforme, rameule, longue d'un pied. Port. Les tiges de la hauteur d'un homme, de la groffeur du pouce, nombreuses, noueuses, épailles, creules, cannelces, peu rameules; l'ombelle au sommet; les feuilles alternes.

Lieu. Les Alpes, l'Esperou. 24

Propriétés. Toute la plante, fur-tout la semence, a une odeur défagréable; elle est carminative, stomachique, antihyttérique, emménagogue, sudorifique, résolutive. Tome II.

Ufages. On Ge fert pour l'homme, de la racine, s. vii. des femilles & des Gemenes. Des feuilles, on fat er. il. des décoctions ; elles entrent dans les emplatres vulnéraires. La racine le prefert en poudre, depuis 3 B ufqu'à 5 J s urec la femence on fait une farine & des infutions. Pour les animaux, on preferit la racine en poudre depuis 3 B ufqu'à 5 J.

Observations. La Liveche cultivée dans les jardins s'en échappe facilement, & devient ainfi comme fiontanée; toute la plante répand une odeur forte, particulière; fa faveur est vive, aromaique. Elle contient un fue jaune, affez abondant; la Liveche le dispute en vertus avec l'Angiliue & l'Impératoire; elle a réusifi dans les affécions spasmodiques, hydériques; son suc raines fustificamment pour accélérer chez les femmes fobles & l'accouchement & l'expussion de farriere-faix.

Nous l'avons souvent vu réussir dans les suppressions des regles avec chioroie. La semence qui est brune, sournit une huile essentielle; son odeur & sa saveur sont plus fortes que celles de l'Angélique; elle augmente évi-

demment la quantité du lait aux nourrices.

Sa racine, jaune en dehors, blanche en dedans, a une odeur analogue à celle du Melilor, mais plus forte; fi faveur est vive, pipuante, plus chergique que celle de l'Angélique; fon principe muqueux est doux, & fe dissour en partie dans l'eau, fan retenir l'odeur de l'écore. L'extrait spirincux ofite le principe aromatique, l'huile essential plus de le corps doux muqueux. Une cuilleré de la poudre de la racine suint souvent pour rétablir los mentirues.

JA.K.

### 302. LA PETITE ANGÉLIQUE fauvage.

ANGELICA Sylvestris minor seu erratica. C. B. P.

ÆGOPODIUM podagraria. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales ovales, concaves; point d'enveloppe; l'ombella générale de forme convexe, est composée de plufieurs rayons, ainsi que la partielle dont la forme est aplatie.

Fruit. Ovale, oblong, cannelé, divifé en deux femences oblongues, convexes d'un côté & apla-

ties de l'autre.

Feuilles. Amplexicaules; les inférieures deux fois ternées, leurs folioles sessiles; les supérieures fimples, ternées & les folioles pétiolées; toutes les feuilles simples, assez grandes, ovales, entieres & dentées.

Racine. Longue, rampante, horizontale, fibreuse. Port. Tige de deux pieds, droite, anguleuse, herbacée, cannelée; l'ombelle au fommet, denfe, inégale; fleurs blanches; les feuilles alternes,

Lieu. Les haies, les bords des vignes. Lyon-noise, Lithuanienne. 24

Propriétés, > Quelques Auteurs la croient réfolutive. Ufages.

OBSERVATIONS. Tournefort a placé la Podagraire avec ses Angeliques; Crantz en fait un Ligusticum; Scopoli un Scieli; le Chevalier la Marck un Tragofelinum. Après tant de variations, qu'on nous affure d'un ton magistral que les genres sont tous naturels, constans ! ceux qui pensent ainsi, n'ont qu'à examiner les genres des Ombelliferes, des Cruciformes, des Caryophyllées; .Hh ij

& ils verrent combien ils sont peu fondés sur des caracteres Ct. VII. invariables. Quoi qu'il en soit, la Podagraire, peu aroma-SECT. II. tique, se recueille dans le Nord, au printemps, pour etre mangée comme plante potagere; tous les bestiaux s'en nourrissent avec plaifir. Les Praticiens qui savent que la goutte est une maladie dépuratoire qu'il ne faut pas guérir, & qu'heureusement on ne peut guérir, rient des affertions des Anciens qui prétendent avoir guéri des goutteux avec certe plante; ce qui lui a valu le nom de Podagraria. Cent remedes inutiles sont vantés contre la goutte, parce que les accès se sont dissipés en prenant ces remedes; mais ils n'ont pas eu plus d'effet pour guérir cette maladie, que les prétendus vulnéraires appliqués for les plaies, tandis que la nature seule les purge, fait poufier les chairs, les remplit & les confolide.

## 303. LA SANICLE FEMELLE.

ASTRANTIA major, corona floris candida vel purpurascente. I. R. H. ASTRANTIA major. L. 5-dria , 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; plusieurs pétales en forme de cœur, recourbés, divifés en deux à leur extrémité; l'enveloppe générale divifée en plusieurs folioles; la partielle en a une vingtaine, laucéolées, à trois nervures, colorées, plus longues que les petites ombelles; l'ombelle générale composée de trois rayons; la partielle d'un très-grand nombre.

Fruit. Ovale, obtus, cannelé, couronné, compose de deux semences ovales, oblongues.

Feuilles. Palmées, divisées en cinq lobes qui se subdivisent en trois parties; les radicales pétiolées, les caulinaires feffiles.

Racine. Fusiforme, accompagnée de petites racines de la même forme & paralleles.

met; les ombelles partielles femblent former une CL. VII. belle fleur radice, rougeatre ou blanchatre; les SECT. IL feuilles ordinairement deux à deux fur la tige . leurs dentelures terminées par des poils.

Port. Tige haute d'un pied; l'ombelle au fom-

Lieu. Les Alpes, les Pyrénées, sur les montagnes fous-alpines du Bugey. 24

Propriétés. La racine est purgative.

Usages. On n'emploie que sa racine, & son ulage est presque abandonné en Médecine.

OBSERVATIONS. Pluseurs fleurs de cette plante, auffi appelée Radiaire majeure, avortent; les angles des semences font à dentelures. On trouve encore fur les Alpes du Dauphiné une autre espece de Radiaire appelée mineure, Aftrantia minor L. T., à tige plus grele, plus petite; à feuilles digitées, de sept folioles distinctes, plus étroites, fimplement dentées; à ombellules très-petites, dont la collerette déborde très-peu.

#### 304. LE CERFEUIL.

CHEROPHYLLUM Sativum. C. B. P. Scandix cerefolium. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en cœur, recourbés, les extérieurs plus grands que les intérieurs; point d'enveloppe générale; la partielle de deux, trois ou cinq folioles de la longueur des petites ombelles; l'ombelle générale longue . composée de peu de rayons, la partielle plus nombreuse.

Fruit. Long, subulé, ovale, strié, composé de deux semences tillonnées d'un côté, planes de

l'autre, lussantes.

Feuilles, Amplexicaules, deux ou trois fois ailées; les folioles un peu élargies, obtufes, découpées, un peu velues, imitant celles du Perfil.

Hh iii

CL. VII. SECT. II.

Racine. Fuiforme, menue, blanche, fibreufe. Port. Tige d'une cousée, cylindrique, cannelée, noueufe, lillé, branchue; l'ombelle au fommer, ou affile, latérale; les feuilles alternes; routes les fleurs hermachrodites.

Lieu. Les jardins potagers; spontance dans les

champs des Provinces méridionales. O

Propriétés. La racine est légérement âcre; les feuilles ont une saveur & une odeur aromatique; la plante est incisive, apéritive, résolutive, diu-

rétique.

Ujuges. On se sert, pour l'homme, de l'herbe & des semences, de l'herbe, on tire un suc que l'on donne à la dose de 3 ii) ou 3 iv. On en fait une décoction qui se present depuis 3 v jusqu'à 3 vj. Le suc exprimé ou les décoctions, sont un durétique doux; la plante pilée & appliquée est antihémorroitale. On donne le suc aux animaux, à la dose de 18 s.

OBSERVATIONS, Souvent les fleurs du dique sont feutement à ctamines, ou mâies; le necâtire potif sir le sommet du germe est un mamelon persistant aplati, blanc anguleux, fendu par son milieu. M. Cusson qui avoit beaucoup travaillé sur les Ombelliseres, nous allurois, en 1773, que cette partie de la frucisitation trop négligie par Linné, offroit pluseurs modifications essentieles & tris-fures pour contiuer les geners. L'examen des Ombelliseres d'Europe nous a consirmé l'affertion de ce favant Botantise.

Le Cerfeuil mérite toute l'attention des Praticiens ; fans parler de son usige dans nos cuisines , connu de tout le monde , son odeur agréable annonce un principe recleur & une huile essentielle , tonique , cordiale, apéritive; cette huile essentielle , tonique , cordiale, apéritive; cette huile essentielle essentielle , tonique , cordiale, apéritive; cette huile essentielle essentielle, son sur contient un fel piquant qui ne déconne pas comme le nitre. Ce suc de Cerfeuil donné à une ou deux onces le matin , est tres-utile dans les obstructions de la rate, du mésentere; dans l'îcter , l'althme , les de la rate, du mésentere; dans l'îcter , l'althme , les

flevres lentes, la phthlife, l'hydropisse; d ns les tumeurs = indolentes des mamelles, les dépots facteux; dans les Ct. VII. écronelles , les dartres. Nous trouvers des observations SECT. II. spéciales qui prouvent l'énergie de ce remede dans tous ces cas : nous l'avons éprouvé dans quelques-unes de ces maladies, il a foulaga les malades; mais rous n'avors que trop éprouvé que plusieurs de celles qui sont énoncées résistent à rous les remedes; les seuilles de Cerferil pilées, appliquées extérieurement, peuvent réfoudre les tumeurs des mamelles, caufées par le lait.

Ramenons fous ce genre,

1.º Le Peigne de Venus, Scandix pellen. Voyez

ci-après le n.º 324.

2.º Le Scandix heriffe, Scandix anthrifeus, à tige liffe, de deux pieds; à feuilles trois fois ailées, légérement velues; à folioles petites, incifées; à ombelles latérales; à péduncules courts; à flours petites, presque régulieres; à semences ovales, héritsées, d'une ligne & demie de longueur. C'est le Chærophyllum fylvestre feminibus brevibus hirfutis T. En effet, il reffemble beaucoup au Cerfeuil. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º Le Scandix noueux, Scandix nodofa, à rige hériffée de poils mous, renvertes; à nœuds renflés; à feuilles trois fois ternées; à folioles découpées, rudes; à collerette générale nulle; les partielles de deux ou trois feuillets en aléne, très-courts; à semences alongées, hériffées de poils redreffés. C'est le Chærophyllum fylvestre alterum geniculis tumentibus de Tournefort. J'ai trouvé cette plante dans le Lyonnois, à Chazay-sur-Azergues.

#### 305. LE CERFEUIL SAUVAGE.

CHEROPHYLLUM Sylvestre perenne, cicutæ folio. I. R. H.

CHEROPHYLLUM Sylvestre. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en forme de cœur, recourbés, les extérieurs un peu

CL. VII.

plus longs que les intérieurs; point d'enveloppe générale; la partielle divifée en cinq ou dix folioles lancéolées, concaves, recourbées; l'ombelle générale ouverte, la partielle composée d'un nombre de rayons presque égal à ceux de l'ombelle générale.

Fruit, Ovale, oblong, pointu, divisé en deux femences oblongues, très-menues à leur pointe, lisses, convexes d'un côté, aplaties de l'autre.

Feuilles, Amplexicaules, deux ou trois fois ailées; les folioles pinnatifides & pointues, imitant celles de la Ciguë.

Racine, Fullforme,

Port. Tige herbacée, striée, rameuse, de deux à quaire pieds, un peu enflée à chaque nœud; Pomb lie au sommer; les feuilles alternes; toutes les fleurs hermaphrodites.

Lieu, Les vergers, les lieux cultivés. Lyonnoise,

Lithuanienne,

Propriétés. Cette plante est amere & âcre au goût. Quesques Auteurs la regardent comme réfolutive. Le Chevalier Linné croit ses vertus douteuses, & la souoçonne vénéneuse.

Usages. On l'emploie pour arrêter les progrès

de la gangrane.

Opentations. Le Chevaller de la March ramene à certe cépece, comme fimple variété, le Cefréuil héraité, Charophyllum hirjimum L.; mois il diflère par la racine plus longue, par la rige cylindrique, hériflée; par les feuilles à nervues plus venues; par fon fruit plus alongé, terminé par dein arctes plus longues, séches, dares, l'yonnoité, Linuarinne.

La Co-fuill fluvage, Cherophyllum filvefee L, vraiment noutiews, fielde, ne de le point être coordonné avec les Omediffers aromatiques, à huile effentielle, cordiale; la reflemolance, au meins par les feuilles, avec la Cigue, l'a rendu avec raifon fuspect, comme vénéneux; mais l'expérience n'a pas encore prenoncé

d'une maniere décifive sur ses mauvais esses. On emploie en Suede ses sleurs pour teindre les laines en jaune, Ct. VII. & se sei sieps pour les teindre en vert; on le croit dangereux dans les prairies.

Faisons encore connoître quelques especes de Cerfeuils

qui peuvent tomber sous la main.

1.º Le Cerfeuil bulbeux, Chevophyllum bulbofum, à racine charmue, en toupie; à tige de cinq pieds, lifle, tachette comme celle de la Cigré, enlice à chaque neud, hériffee à fa bafe; à feuilles trois tois ailies; à folioles incifées; à collevertes de cinq à fept feuillers infiguax, en alène, presque réunis par la bafe. Ce grand Cerfeuil fe trouve dans les prairies d'Allemagne & en Lithuanie trouve dans les prairies d'Allemagne & en Lithuanie.

2.º Le Cerfeuil penché, Chærophyllum temulum, à tige rude, tachetée, dont les nœuds sont ensiés; à feuilles deux fois ailées; à folioles découpées, obtufes; à ombelles lâches, souvent penchées. Lyonnoise, Lie

thuanienne.

4.º Le Cerfeuil doré, Chærophyllium aureum, à tige petite, d'un pied, anguleufe, stricé, inférieurement hériffée; à feuilles deux fois ailées, hériffées en deffous; à folioles découpées; à pétales blancs, extérieurement un peu rouges; à tenneces à peine firiées, cylindriques, jannes, Ceft le Myrthis perennis alba minor, folis

hirfutis, femine aureo T.

On la trouve en France, en Allemagne, Lyonnoise, fur les montagnes.

CL. VII.

## 306. LE CERFEUIL MUSQUÉ.

Scandix odorata. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; caracteres du Cerfeuil, n.º 304.; l'enveloppe ne persite que peu de temps.

Fruit. Grand, long, composé de deux semences profondément fillonnées & anguleuses.

Feuilles. Grandes, larges, molles, amplexicaules, trois fois ailées; à folioles découpées, un peu velues.

Racine. Fuliforme , blanche , molle.

Port. l'iges herbacées, cannelées, rameules , pieds, l'étuleufes, de la hauteur de trois ou quatre pieds; l'ombelle au fommet; les feuilles alternes; les fleurs du disque n'ont que des étamines.

Lieu, Les Alpes & les montagnes du Lyonnois: on le cultive dans les jardins potagers. 24

Propriétés. La racine est d'une saveur agréable, aromatique, un peu âcre, ainsi que les semences; cette plante a toutes les vertus du Cerseuiln." 304, on la regarde aussi comménagogue, incisive; sa décoction est emménagogue.

Usages. On emploie toute la plante en infusion ou en décoction. (\*)

<sup>(\*)</sup> Les propiéées que nous alignons à toutes les plactes des fan lies nauvelles, ne four oue les révitants de no sobjete des fan lies nauvelles, ne four neue les révitants de no sobjet nations, ou de celles des plus éclôbres l'anticens : en les réquants fous des regles géée alse, nous voyons avec pluif reque tres-fouvent les plantes de ces familles ont à-peuprès les mêmes verturs : c'ét nauve beinfarfante de la Providence; vue d'autant plus admirable, que les plantes ne croffinet pas toutes dans le mine leup, & courns se cetypeur dans le mine temps.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice devient un fruit arrondi, un peu épais & de médiocre grosseur.

### 307. LE MACERON commun.

SMYRNIUM. Math.

SMYRNIUM olufatrum. L. 5-dria, 2-gyn.

LEUR. Rofacée, en ombelle; cinq pétales lancéolés, un peu recourbés; l'ombelle générale est inégale, la partielle droite; aucune enveloppe. Fruit. Presque rond, cannelé, compose de deux

femences en forme de croillant, d'un côté convexes & à trois cannelures, aplaties de l'autre côté.

Feuilles. Amplexicanles, trois fois ternées; les caulinaires à folioles ovales, dentées, liffes, luifantes, pétiolées, dentées en maniere de feie.

Racine. En forme de rave, blanche.

Port. Tiges de trois pieds, rameuses, cannelées, un peu rougeâtres; l'ombelle au sommet; fleurs d'un jaune pâle; les seuilles alternes.

Lieu. A Montpellier, dans les terrains maré-

cageux. of Propriétés. La racine est âcre & amere, ainsi que les semences; toutes deux sont apéritives, carminatives, diurétiques.

Usages. On ne se sert que de la racine & de la semence, sur-tout de la racine; elle entre dans les tisanes & apozemes pour purifier le sane. On met pour les animaux 3 j des semences sur tbj d'eau.

CL. VII. SECT. III.

OBSERVATIONS. Les gaines des feuilles font déchirées & ciliées; on rouve fouvent des colleretes trèvecurers; les fleurs du dique font la plupare mâles, ou à étamines; celles du rayon font hermaphrodites. Cette plante fe trouve auffi dans les marais de Hollande; elle eff abiolument négligée dans la pratique, e quoique fa (veuer annonce beaucoup d'énergie. Les anciens Médecins l'ont louée pour le traitement des maladies chroniques avec épaiffiliement des humeurs, atonie, comme, la paralyfie, les obde tructions, les langueurs d'efformac, &c. Rien n'empéche d'ajouter confiance à leurs obfervations, vu que l'anlogie parle en leur faveur. On peut regarder les racines du Maceron comme analogues à celles du Céleri; aufil les peut-on manger au printemps, de même que les jeunes tiges, foit en falade, foit cuties au jus.

# 308. LA CORIANDRE.

CORIANDRUM majus. C. B. P. Idem. L. 8-dria, 2-gyn.

Flun. Rosacée, en ombelle: cinq pétales en forme de cœur, recourbés; ceux du disque sont égaux; ceux de la circonférence inégaux; les extérieurs plus grands & divisés en deux: l'enveloppe genérale d'une seule follole; la partielle divisée en trois folioles linéaires: l'ombelle composée d'un très-petit nombre de rayons; la partielle de plusseurs.

Fruit. Rond, sphérique, ridé, strié, composé de deux semences hémisphériques à stries légeres, Feuilles, Les inérieures deux fois ailèrs, à foliolès asses deux ses ailèrs, à foliolès asses deux ses ailèrs, à foliolès asses deux compensations de coupées, amplexicaules, ailèrs; les caulinaires découpées, trèsmenues.

Racine. Fusiforme, foible, blanche, peu fibreuse.

Port. Tige simple, grêle, cylindrique, pleine

sle moelle, haute de deux ou trois pieds; l'ombelle au sommet; les feuilles alternes; les fleurs CL, VII. du disque ne produisent souvent point de se- Sect. III.

Lieu. L'Italie; on la cultive aisement dans les iardins. ()

Proprietés. La semence fraîche est d'une odeur défagréable; elle devient plus douce en séchant;

elle est carminative, stomachique.

Usages. On n'emploie que la semence; dont on tire une eau distillée; on en fait des décoctions & une farine. On la donne en poudre aux animaux, à la dose de 36.

OBSERVATIONS. On ne peut nier, en raffemblant toutes les obiervations, que la Coriandre cultivée ne foit une espece hétéroclite, intermédiaire entre les Ombelliferes cordiales, toniques, & les vénéneuses. Il est certain que des masses de cette plante fraiche, portent à la tête, causent des cardialgies, comme nous l'avons nous-mêmes éprouvé; aussi dans les Provinces méridionales dont les champs sont infectés de Coriandre . a-t-on observé que lorsque le temps est pluvieux, cette plante en végétation répand une odeur si désagréable . qu'elle cause des maux de tête, avec envie de vomir, à ceux qui traversent les terres à blé ; mais ce qui prouve que ce principe vénéneux est très-volatil, c'est que des peuples entiers ont consommé en ragout une quantité prodigieuse de Coriandre; il faut croire que la décoction distipe ce principe nuisible. Quoi qu'il en soit, on n'emploie de nos jours que les semences de Coriandre, qui donnent peu d'huile essentielle. Ces semences fraiches répandent une odeur désagréable, analogue à celle des punaises; elles perdent cette odeur en vicillissant, & en acquierent une autre vraiment aromatique; aussi dans le Nord, les méle-t-on avec la pâte, pour aromatifer le pain. Ces semences en poudre ont réussi pour fortisser l'estomac, pour dissiper les vents, calmer les assections spasmodiques des premieres voies; deux drachmes de cette poudre ont quelquefois emporté des fievres quartes,

#### 194 Ombelliferes.

on la fait boire au commencement de l'accès, dans une CL.VII, verrée de vin. Ce remede augmente la fiteur; l'infusion SECT.III, des semences dans du vin a souvent seule rétabli les menstrues.

Le Cotiandre didyme, Coriandrium testiculatum, est affez distingué du cultivé par ses sleurs plus petites, presque régulieres; par son fruit géminé, sans stries.

Sa tige eit anguleufe, haute d'un pied; les feuilles deux fois ailées, à folloles très-étroites, pointues; les ombelles petites & fouvent fimples; la collerette générale d'un feuil feuillet, les partielles nulles. Cette efpece eff encore plus fétide que la cultivée; le trouve en Languedoc.

#### SECTION IV.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice devient deux femences ovales, aplaties & affez petites.

# 309. L'IMPÉRATOIRE.

Imperatoria major. C. B. P. Imperatoria oftruthium. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en cœur, recourbés, presqueégaux; point d'enveloppe universelle; la partielle composée de plufeurs foholes ténues, de la fongueur de la petite ombelle; l'ombelle universelle plane, composée de pluseurs rayons; la partielle inégale.

Fiuit. Obrond, comprimé, se divisant en deux semences arrondies, ou formant une bosse au

centre, marquées de deux fillons, entourées d'un large rebord.

Feuilles. Radicales, trois fois subdivisces par trois SECT. IV. folioles, larges, ovales, à grandes dentelures, quelquefois trois fois ternées, à trois lobes; les

feuilles florales opposées.

Racine, Charnue, tubéreuse, oblongue, épaisse, ridée, articulée, se propageant par des rejetons.

grife en dehors, blanche en dedans.

Port. Tige de deux pieds, au sommet de laquelle naît une large ombelle blanche; les feuilles radicales; la plante a à peu près le port de l'Angélique, mais moins rameufe & moins fiftuleufe. Lieu, Les montagnes d'Italie, d'Allemagne, les

Alpes. Lyonnoife. 2

Propriétés. Cette plante est âcre, sur - tout sa racine, aromatique, agréable; la racine est sudorifique, carminative, emménagogue, cordiale,

céphalique, itomachique par excellence.

Usages. On ne se sert que de sa racine, dont on fait des infusions, des vins, des décoctions. On donne pour l'homme, la décoction de la poudre, à la dose de 31, & de 3 iv pour les animaux en substance à la dose de gr. x, & aux animaux à celle de 3 i.

OBSERVATIONS. Quelquefois l'enveloppe générale est d'un ou de deux feuillets très-petits ; la stipule du

pétiole est grande, membraneuse, ventrue.

Si on coupe la racine fraiche, elle laisse échapper un suc d'un blanc jaunatre, amer. Cetre racine machée, laisse dans l'arriere-bouche une sensation de chaleur ; les feuilles ont un goût & une odeur analogue à celui

de la racine, quoique plus foible.

Cette racine jouit d'une grande célébrité; son gout vif & son odeur pénétrante annoncent assez son énergie; auffi l'observation parle-t-elle en sa faveur pour la guérison de plusieurs maladies; elle a réussi en poudre ou en infusion dans du vin , dans les rétentions d'urine CL. VII. SECT. IV.

& la colique néphrétique causée par des glaires; dans l'adhme pituiteux, dans l'assection hyterique & hypocondria pre avec aconie. Ceit un ton remede dans routes les sievres intermittentes; si on la miche, elle fait assection une grande quantité de scive; austi est-elle utile dans l'angine catarreuse, l'ophtalmie, l'edontalgie streuse, la parabse de la langue; catérieurement elle ranime les vieux alteres, les détrege.

J'ai trouvé l'Impératoire spontanée en Lithuanie; mais je la crois volontiers échappée des jardins.

# 310. L'ANGÉLIQUE.

IMPERATORIA sativa. I. R. H.
ANGELICA archangelica. L. 5-dria, 2-gyn.

Flur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales lancéolés, un peu recourbés; ils font d'un jaune verdure, & ton-bent bientor; l'enveloppe univerfelle, petite, divisée en trois ou en cinq folioles, la partielle en huit; l'ombelle générale, obtonde, composée de plusteurs rayons; la partielle exactement sphérique lorsquelle est en fluer.

Fruit, Obrond, anguleux, divisé en deux semences ovales, planes d'un côté & entourées d'un rebord, convexes de l'autre & marquées de trois

lignes.

Feuilles. Amplevicaules, deux fois ailées, terminées par une foliole impaire, divifée en lobes; les folioles oppofées, fetfiles, ovales, lancéolées, à dents de feie, fimples, entieres.

Racine, Fuliforme, grande, brune en dehors. Port. Tige herbacce, filtuleuse, rameuse, de la hauteur de trois on quatre pieds; Pombelle au fommet; les feuilles alternes.

Lieu. Les Alpes; cultivée dans les jardins. 24 Propriétés. Toutes les parties de cette plante font d'un goût aromatique, un peu âcre & amer, = d'une odeur agréable. Elles font cordiales, stoma- CL. VII. chiques, carminatives, vulnéraires, apéritives, Sect. IV. emménagogues & antivermineuses,

Ulages. On le fert souvent pour l'homme, de l'herbe, de la racine & des semences; on fait de la racine fraîche un extrait; de la racine feche une poudre; de l'herbe en général, une eau diftillée; avec les femences, on compose une liqueur spiritueuse, une huile, un baume. La décoction de la racine seche se donne, à la dose de 3 i en fubstance, & en poudre à la dose de gr. x dans un demi-verre de vin ou d'autre liqueur. On donne aux animaux la poudre à la dose de Zij.

OBSERVATIONS. Souvent l'enveloppe générale n'est que d'un feuillet.

La racine renferme dans des vaisseaux particuliers un suc jaune, gommeux, résineux, très-vif; toute la plante a une odeur agréable, pénétrante, sur-tout les racines; on les fait confire; alors c'est un des meilleurs stomachiques. Cette racine offre aux Praticiens les plus grandes ressources pour ranimer le principe de vie, réveiller les organes de la digestion; aussi est-elle indiquée dans toutes les maladies aigues ou chroniques, qui exigent des cordiaux toniques , fortifians. Là viennent parmi les premieres, les fievres intermittentes, les hémitritées : parmi les fecondes, l'anorexie, la paralysie, le rhumarisme, les douleurs de tôte cavises par relachement de l'estomac, la chlorose, la suppression des regles, les dartres; dans tous ces cas, & plusieurs autres analogues, notre propre expérience nous oblige à confirmer pas notre aveu, les observations des Anciens.



CL. VII. SECT. IV.

# 311. L'ANGÉLIQUE DES PRÉS.

Angelica pratenfis major. I. R. H. Angelica Sylveflis. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Caracteres de la précédente.

Feuilles. Deux fois ailées, à foioles égales, ovales, lancéolées, dentées en leurs bords en manière de feie.

Racine, Futforme,

Port. Comme la précédente, moins forte, moins nourrie; les feuilles alternes.

Lieu. Dans les parties froides & humides des forêts. Lyonnoife, Lithuanienne. 24
Propriétés. 1 Elle jouit des mêmes vertus que

Ulages. Plagélique des Alpes, mais dans un moindre degré; on la croit anticpileptique.

OBSERVATIONS. La petite Angélique, quoique moins pénétrante, a les mêmes propriétés que la précédente; il fuffit d'augmenter la dofe: en prétend, en outre, que la poudre de les semences tue les poux.

### 312. LA PERCE-PIERRE, Crifte marine ou Fenouil marin.

CRITHMUM seu Fæniculum minus. I. R. H. CRITHMUM maritimum. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales ovales, courbés, presque égaux; l'auveloppe universelle horizontale, de cinq tolioles lancéolées, obtuses; la partielle divisée en sept petites folioles

linéaires ; l'ombelle générale globuleuse, composée de plusieurs rayons , ainsi que la partielle.

Fruit. Ovale, comprimé, divifé en deux semences elliptiques, comprimées, planes d'un côté, striées de l'autre.

Fauilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles lancéolées, charnues, fucculentes, blanchâtres.

Racine, Fusiforme.

Port. Tige herbacée, d'un pied, le plus souvent très-simple, sans rameaux, courbée, cannelée; l'ombelle au sommet; les seuilles alternes.

Lieu. Au bord de la mer, fur les rochers; cul-

tivée dans les jardins, 24

Propriétés. Apéritive, diurétique, emménago-

gue, lithontriptique.

Ujages. On confit les feuilles dans le vinaigre; elles font bonnes à manger. On donne fon fuc en Médecine,

Ousear ATTONS, Les fruits du Crifle, suyann M. le Chevallier de la Marck, ne sont point comprimés; ses sémences sont lisses, ayart sur le des un oeglet tranchant, & deux laceraux ples petits; velles sont celles que nour avens sors les yeux. Quoi qu'il en fait, cette elpece est en quelque maniere solitaire dans sa famille; ses seulles sitecolentes & son port, la distinguent sinstâmment de toutes les autres Ombelistens; & cenme M. de Hallet pensé que le Crifle des Pyrines n'est qu'une variété de l'Athàmanta libanosis, cette espece maritime se trouve seule de sin gene.

16-94

CL. VII.

# 313. L'ANET.

ANETHUM hortense. I. R. H.
ANETHUM graveolens. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle, plane; cinq pétales lancéolés, recourbés; aucune enveloppe; les ombelles composées de plusieurs rayons.

Fruit. Presque rond, aplati, divisé en deux femences presque rondes, convexes, cannelses d'un côté, aplaties de l'autre, entourées d'un rebord membraneux, ce qui distingue l'Anet du Fenouil, dont la semence est sans bordure & ovale,

Feuilles, Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles imples, ailées, linéaires, aplaties.

Racine. Funtorme, cylindrique, rameuse, blanche.

Port. Tige d'un ou deux pieds, herbacée, ftriée; à stries alternativement blanches & rougaires; Pombelle au sommet, à steurs jaunes; les feuilles alternes.

Lieu. L'Espagne, l'Italie; on le cultive aisé-

ment dans nos jardins. O

Propriétés. Son odeur est forte, son goût âcre & piquant; la plante est carminative, assoupiffante, stomachique, antiémétique, résolutive.

Ujages, On se sent rarement des sleurs & de Pherbe, on tire une buile par infusion & par coctions des semences, une huile par infusion & par coctions des semences, une huile exprimée, une huile distillée, une eau de peu d'usage. L'huile des semences de onne à l'homme, depuis gout, ij nisqu'à gout, iv. On emploie extérieurement les feuilles & les semences dans l'a cataplasses & les semences dans les cataplasses de la semence de la cataplasse de la cataplasse de la cataplasses de la cataplasse 
lavemens carminatifs. On donne aux animaux la femence en poudre à 3 ij, & l'essence à 3 ß

Ct. VII. SECT. IV.

OBSERVATIONS. L'odeur des feuilles d'Anet en particuler, forte, pénétrante; la Revur ent vive, a romatique; les fleurs font plus flaves; l'odeur & la faveur nitte, en fleurs font plus vives; les femences four-niflent par la diffiliation une huite effentielle, jaune; conièrvant l'odeur de l'Anet; se figeant facilement au froid. On retire de quatre livres de femences deux onces d'huile effentielle. L'obfervation est favorable aux préentions des Praticiens qui d'éclarent les femences d'Anet utiles dans les coliques venteufes; les vomiffemens fpasimodiques avec glaires, l'anorete par atonie, les hoquets fpasimodiques cavel's par une humeur glaireuêt; elles augmentent la quantiré du lait; l'herbe cuite avec le poisson, lui donne un goût agréable, & en facilite la digeftion.

#### 3 14. LE FENOUIL DE PORC ou Queue de pourceau.

PEUCEDANUM Germanicum. 1. R. H. PEUCEDANUM officinale. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur, Rosacée, en ombelle; cinq pétales égaux, oblongs, recourbés, entiers; l'enveloppe générale composée de plusieurs petites folioles linéaires, recourbées; la partielle encore plus petite; les rayons de l'ombelle générale très-alongés & ténus; la partielle ouverte; les fleurs du centre avortent souvent.

Fruit. Arrondi, entouré d'un rebord membranovales, alongées, comprimées, marquées de trois ftries du côté convexe, entourées d'une membrane échancrée au fommet.

Feuilles. Amplexicaules, ailées, cinq fois divifées en trois; les folioles linéaires & filiformes.

Racine. Grande, fullforme, groffe, noire en dehors, blanche en dedans, SECT. IV.

Port. Tige de deux pieds, herbacée, creusée, cannelée, rameuse; l'ombelle au sommet; les feuilles alternes.

Lieu, En Provence, dans les terrains maréca-

genx & ombrageux. Lyonnoife, 24

Propriétés. La racine est pleine d'un suc jaunatre; elle a une odeur de poix; elle est apéritive, résolutive, diurétique, antispasmodique.

Usages. On n'emploie que la racine, dont on tire un fuc en y faifant des incisions; on le fait deflecher. & on le donne à l'animal, à la dofe de gr. x dans 3 i de miel blane; on se sert encore de la racine pilée & appliquée en cataplasine sur les plaies & les ulceres. On donne aux animaux le fue a la dofe de 3 i.

Observations. La racine est âcre, amere, aromarique, mais d'un aromat défagréable; cette racine fraîche cil justement suspecte, mais elle perd son principe nuisible par la deffication. En n'ayant égard qu'aux observations, son infusion dens le vin, ou sa poudre, a été utile dans quelques suppressions des regles avec anasarque, dans les empatemens glaireux des visceres, dans l'afthme pituiteux. Cette meme décoction à feule guéri des ulceres: prife intérieurement, & employée extérieurement, on l'a regard'e comme pforique, propre à guérir la gale; queiques faits confirment encore cette propriété, D'après ces affertions émanées de l'expérience, on entrevoit facilement que cette racine peut être employée comme énergique, dans plusieurs maladies analogues à celles que nous venons d'énoncer.

CL. VII. SECT. V.

### SECTION V.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice devient un fruit compofé de deux femences ovales, aplaties & d'une grosfeur considérable.

# de montagne:

OREOSELINUM apiifolio majus. 1. R. H. ATHAMANTA libanotis. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacée, en ombelle; cinq pétales en cœur, renversés, un peu inégaux; l'enveloppe générale divisée en pluiteurs folioles linéaires, un peu plus courre que l'ombelle; la partielle égale aux rayons; l'ombelle générale composée de plufieurs rayons, étendue, hémisphérique; la partielle moindre.

Fruit. Arrondi, oblong, strié, divisé en deux semences arrondies, velues, convexes & striées d'un côté, planes de l'autre.

Feuilles, Amplexicaules, deux fois ailées, planes, lisses, imitant les feuilles du Persil ordinaire.

Racine. Fuisforme, blanche en dehors, noirâtre en dedans, succulente.

Port. Tige de quatre ou cinq pieds, cannelée, divifée; l'ombelle au fommet; les feuilles alternes, Lieu. Sur les montagnes du Bugey & du Dau-

phiné, & en Allemagne, dans les terrains fablonneux & marécageux. 24 SECT. V.

Propriétés. La semence a un goût âcre & aromatique, ainsi que la racine; la semence sur-tout est carminative, diurctique, emménagogue; la

racine odontalgique.

Uluges. Communément on n'emploie que la femence, & rarement la racine ; la femence se prend en infusion & en décoction; on mâche la racine. On donne la semence aux animaux, à la dose de Zij en poudre.

OBSERVATIONS. Souvent la tige s'éleve à peine à un pied.

On trouve fous ce genre trois especes qui sont affez

recommandables pour etre caractérifées.

1.º L'Athamanta cervaria L., à tige de cinq pieds; à feuilles deux fois ailées, glauques, veinées en dessous ; à folioles larges, lancéolées, dentées, comme à trois lobes, Lyonnoife, Lithuanienne.

2.º L'Athamanta oreofelinum, à tige de deux pieds; à feuilles trois fois ailées; à folioles cunéiformes, incifées, dentées; les pétioles comme brifés ou interrompus

dans leur direction. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cette espece trop nérligée de nos jours , mérite l'attention des Praticiens; la racine fusiforme, succulente, donne un fuc laiteux, amer, gluant, qui par l'évaporation présente une résine brillante, jaunatre, aromatique; cette racine fournit par la distillation, le principe aromatique ; l'esprit-de-vin en extrait une teinture qui a l'odeur & le gout de la Saxifrage ; l'extrait vineux est très-amer; on attribue à la racine, d'après l'observation, la propriété de faciliter la sueur, le cours des urines, de rétablir les menstrues, d'enlever les obstructions commencantes; elle a réuffi dans la jaunisse. la fievre quarce, dans l'anorexie; sa semence ovale, comprimée, aplatie, ayant une bordure membraneuse, blanche, est vive, aromatique; sa saveur est analogue à celle de l'Orange; on en retire une eau distillée aromatique; l'herbe infusce donne à l'eau une odour de

Citron; cette infusion est utile dans les foiblesses d'eftomac.

3.º L'Athamantha cretenfis L., Daucus creticus Sect. V. officin. , à tige strice , un peu velue ; à feuilles velues , trois fois ailées ; à folioles profondément divifées en deux segmens linaires; à pétales en cœur ; à semences oblorgues, hériffées. En Dauphiné sa semence est âcre . chaude, aromatique; elle fournit de l'huile effentielle, & une eau diffillée, aromatique; on l'a ordonnée avec fuccès dans quelques coliques spasmodiques , & pour accélérer l'écoulement des urines dans ceux dont les reins & la vessie, dans un état d'atonie, laissent accumuler des glaires ou des graviers.

# 316. LE PERSIL DES MARAIS.

THYSSELINUM palustre. 1. R. H. SELINUM palustre. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacce, en ombelle; cinq pétales en forme de cœur, recourbés, inégaux; l'enveloppe générale divifée en plutieurs folioles lancéolées, linéaires, recourbées; la partielle à peu près femblable: l'ombelle générale composée de plusieurs rayons, étondue, plane; la partielle de même.

Fruit. Comprimé, plane, elliptique, oblong, strié dans le milieu; divisé en deux semences oblongues, elliptiques, planes de deux côtés, striées dans leur milieu, membraneuses à leurs bords.

Feuilles. Radicales ou amplexicaules, quatre fois ailées; les folioles linéaires; les bords des feuilles légérement crenelées.

Racine. Une seule racine fusiforme.

Port. Tige d'un pied & demi, ferme, droite, striée, noueuse, blanchâtre; l'ombelle au fommet; les feuilles alternes; toute la plante est recouverte d'un suc desséché, blanchâtre.

# 308 OMBFLLIFERES

Lieu. Les prés & terres marécageuses. Lyon-CL. VII. noise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Usages. } du précédent.

Observatione. La racine est brûlante, âcre; Phethe rompue répand un suc laiteux, amer. Cette espece est sans raison suspense pour l'homme, comme vénéreate; elle sert de paure aux bestiaux; son suc laiteux, amer, peut se prendre à haute dosse faire cultier des ravages; nous l'avons pluseurs sois éprouvé dans le Nord; on mache la racine comme silvaire; elle fair couler une étonnante quantiré de failive. Nous avons encore à connoitre dece genre,

1.º Le Selin fauvage, Selinum fistvosfre, à racine sufforme, divisce; à tiges nombreuses, lisses; à seuilles trois sois ailées; à folioles linaires; à semences ovales; oblongues; à trois côtes élevées, obusses, rapprochées; à collerette générale & partielle. Lyonnoise, Lithuanienne. L'herbe brisse donne encore plus de lait que la pré-

cédente.

cceente.

1.º Le Selin à feuilles de Chervi, Sclinum carvifolia, à tige fillonnée, anguleufe ; à feuilles trois fois ailées; à foiloles un peu clargies, fimples & à trois fegmens, reminées par une pointe blanche; la collerette générale nulle; à femences ovales , comprimées, à trois côtes clevées. Lyonnéife, Lithunaienne.

Suivant Bohemer, Flor. Lipf. c'est une Angélique. Scopoli en fait un Laserpitium. C'est le Carvifolia de Vaill. Flor. Par. tab. 5. sig. 2. Les pétales sont extérieurement rouges; les pissis du fruit sont renverses.



# 317. LE PANAIS

CL. VII. SECT. V.

PASTINACA fativa (vel fylvestris) latifolia.

1. R. H.

PASTINACA fativa. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales lancéolés, recourbés, saus enveloppe générale nu particuliere; l'ombelle générale plane, composée de plusiteurs rayons, ainsi que la particuliere.

Fruit. Comprinié, aplati, elliptique, divisé en deux semences prosque aplaties de deux côtés & bordées d'une membrane.

Feuilles. Amplexicaules, une fois ailées; à folioles affez larges, incifées.

Racine, Fuliforme,

Port. Tige herbacée de trois ou quatre pieds, cannelée, creuse, rameuse; l'ombelle au sommet; seurs jaunes; seuilles alternes.

Lieu. Les jardins potagers. Lyonnoise, Li-

Propriétés. La racine a un bon goût; elle est

nourrillante, venteuse.

Ufages. On s'en s'en fert dans les cuisines; on l'a

Ossarations. Le Panais cultivé n'est qu'une variété du suvage dont la racine est plus séche, plus petite; dans le cultivé elle est asser le la livé elle est affez succulente, un peu aromanique, sournissant même de l'huile essentielle, soborante, sechant dans son mucus une petite quartité de sel facturin; occre racine donne une affec bonne noutriture qui convient aux calculeux de any shistique; si este actuel dans quelques cas le vonissement, des anxistés, est qu'elle étoir gaice; les sementes qui donnen une cest qu'elle des services par les sements qui donnen une

petite quantité d'huile effentielle, sont aromatiques; om les croit féorifuges & utiles pour les embarras glaireux SECT. V. des voies urinaires ; l'analogie est favorable à ces observations; la décoction de la racine est un bon auxiliaire dans le traitement de la gale, des dartres.

Nous avons trouvé des individus de Panais sauvages. dont la tige n'avoit pas fix pouces ; les feuilles lisses ou velues varient beaucoup pour la forme. Nous avons inutilement voulu transformer le Panais sauvage en Panais cultivé; il n'a jamais acquis les qualités du

cultivé.

Le Passinaca opoponax, qui suivant MM. Gouan & la Marck, est la mome plante que le Laferpitium chironium L., a une tige de cinq pieds, lisse, peu rameuse; ses seuilles deux sois ailées, sont très-amples; à pétioles hériffés; à folioles ovales, dentées & remar-

quables par un lobe à leur base.

Dans les Provinces méridionales de la France. On retire de cette plante un suc qui en s'épaississant, fournit des grains réfineux, extérieurement jaunes, blancs en dedans, amers, nauscabondes, d'une odeur balsamique. Cette réfine est, comme bien d'autres, propre pour faciliter l'expectoration ; on l'a utilement ordonnée dans l'afthme pituiteux : elle est encore indiquée dans la suppression des regles, pour le traitement des écrouelles.

### 318. LA BERCE, ou Fauffe Branc-Urfine.

SPHONDYLIUM vulgare hirlutum. C. B. P. HERACLEUM Sphondyl. L. 5-dria, 2.gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales; les pétales des fleurs du disque recourbés, crochus; les pétales extérieurs des fleurs de la circonférence plus grands, divifés er deux, oblongs, recourbés; l'enveloppe universelle polyphille, caduque; la partielle composée, depuis trois jusqu'à sept

folioles linéaires, lancéolées; cette espece n'a quelquesios aucune enveloppe; l'ombelle univerfelle très-grande; la partielle plane. Fruit, Elliptique, aplati, échancré, cannelées la la literature de la la literature de la la literature de l

Ct. VII. SECT. V.

dans le milieu des deux côtés, divité en deux semences ovoïdes, aplaties, feuillées.

Feuilles. Très-grandes, amplexicaules, ailées; les folioles héritlées, découpées profondément en cinq ou fept lobes larges.

Racine. Futiforme, charnue, blanche, remplie d'un fuc jaunâtre.

Port. Tige de trois ou quatre pieds, droite, ronde, noueuse, velue, creuse, rameuse; l'ombelle au sommet; seuilles alternes.

Lieu. Les bords des bois, les prés. Lyonnoise,

Lithuanienne.

Propriétés. Le suc de la racine a un goût âcre, un peu amer; les semences ont une odeur désagréable; les racines & les semences incilives, apéritives, carminatives & antispasmodiques.

Usages. On se sett de l'herbe & des semences, seulement en décodition, pour les bains & les lavements; on en sait une farine; on se sert des seuilles en cataplasme. Quelques Auteurs prétendent que la racine pilée & appliquée, dissipe les callosités,

OBSERVATIONS. On tronve fur nos montagnes du Lyonnois, & très-communément dans les plaines de Lithuanie, une autre effece de Berce à feuilles étroites, Heracleum anguitifolium L., facile à diflinguer par fes folioles étroites, & par les fleurs verdâtres moins irrégulieres.

La Berce est une de ces plantes qui présènent pluseurs principes opposits par leur nautre; l'écorce & la racine sont assez de rouve dans des vaisseurs particuliers un sio mucilagineux, saccharin; ce sucre transide à travers les tiges & les pétioles des seulles concasses à abandomices quelques jours sur de des seulles concasses à abandomices quelques jours sur de est est est particular ces tiges & puelques jours sur des ches seulles concasses de la production de la conceptación de la principa de la pr

# 510 OMBELLIFEBES

CL. VII. SECT. V.

ces pétioles brifés , dans un tonneau ; verfez de l'earl pour couvrir le tout; après un mois vous retirerez une miffe d'un goût aigrelet & affez agréable. Si vous faififfez le moment de la fermentation vineuse du suc faccharin, foumettez ce marc à la distillation ; il vous sournira un esprit ardent plus actif que cestui de grains.

En Lithuanie, pour les tables des gens aiffs, on prépare ce qu'on appelle les Battes avec les Petteraves rouges, canduites à la fermentation acécenie; mais il n'eit pas moins verai que les pavlars favent les préparer avec la Perce. Nous pouvons réflure que l'usage de ces vigétaux rendes aigreless par la fermentation, ne contribue en rien au d'évicoppement de la plique; cette malsdie très-réelle, elt caude par un virus auffi particulier que celui de la vérole de

# 319. LA FÉRULE.

FERULA galbanifera. Lob. 1con. Bubon galbanum. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur, Rosacée, en ombelle; cinq pétales jaunes, lancéolés, recourbés; l'enveloppe générale composée de cinq folioles lancéolées, aigües, étendues, écales; la partielle d'un pius grand nombre; l'ombelle générale composée d'environ dix rayons, la partielle de quinze ou vingt.

Fruit. Ovale, strié, velu, couronné, divisé en deux semences ovales, planes d'un côté, con-

vexes de l'autre, strices, velues.

Feuilles. Rhomboïdes, strices, dentées en ma-

niere de scie, glabres.

Racine Fusiforme & fibreuse.

Port. Tiges de cinq ou fix pieds, ligneuses, cylindriques, articulées, rameuses, remplies d'une moelle blanche; un petit nombre d'ombelles au sommer; les étuilles & le port de la Liveche

n.º 301, caractere générique du Perfil de Macédoine n.º 187, dont il differe par les feuilles & Ct. VII. par le petit nombre de ses ombelles.

SECT. V.

Lieu. L'Ethiopie. 34

Propriétés. La plante est remplie d'un suc visqueux, laiteux & clair; on en tire le Galbanum. Il faut bien distinguer cette plante du Ferulago latiore folio. C. B. P. dont on tire une forte de gomme rouge qui n'a pas beaucoup d'odeur, & dont les vertus sont intérieures à celles du Galbanum.

OBSERVATIONS. Il n'est pas bien fur que le Galbanum se retire de cette espece de Bubon ; il est probable qu'on le peut obtenir de plusieurs Ombelliferes refineuses: quoi qu'ilen foit, cette gomme réfine qui est blanche, rousse, marbrée par des taches blanches, est amere, âcre, d'une odeur forte : cette gomme réfine a plusieurs propriétés très-reconnues; elle échausse, augmente le flux des urines, excite la sueur, les menstrues; elle réussit assez bien dans la cachexie , l'afihme pituiteux , & autres maladies caufées par le relachement des folides, & flux de l'érolités.

Nous pouvons citer, fous ce tableau, la Férule commune. Ferula communis : sa tige, de cinq à six pieds, est épaille, peu rameuse; ses feuilles plusieurs fois ailées, sont à folioles très-longues, linaires; ses ombelles très garnies , arrondies , font disposées trois à trois , l'intermédiaire plus grande ; le fruit est ovale , comprime, à trois stries sur chaque face.

Sur les bords de la mer Méditerranée, en Languedoc; fes semences sont aromatiques, sudorifiques.



CL. VII.

# 320. LA THAPSIE, Malherbe ou Turbith bâtard.

THAPSIA latifolia villosa. I. R. H. THAPSIA villosa. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur, Rosacée, cinq pétales lancéolés, recourbés; aucune enveloppe; l'ombelle générale grande, composée d'environ vingt rayons d'une hauteur à-peu-près égale; la partielle de même.

Fruit. Oblong, entouré d'une membrane longitudinale; divilé en deux grandes femences oblongues, pointues aux deux extrémités, entourées d'un large rebord plane, tronqué à la bafe & à la pointe.

Feuilles. Grandes, larges, velues, blanchatres en dessous, amplexicaules, deux fois ailées; les folioles dentées, réunies à leur base.

Racine. Fuliforme.

Port. Tige herbacée, de deux ou trois pieds, rameuse, itriée; l'ombelle au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Les Provinces méridionales, aux bords de la mer. 4

Propriétés. Sa racine est très-âcre; on prétend Usages. que le suc de cette racine récente purge & enslamme les intestins.



SECTION

# SECTION VI.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice fe change en deux semences assez grandes & profondément cannelées.

# 321. LE CAUCALIS, le Caucalier à grandes fleurs.

CAUCALIS arvensis echinato magno frudu.

I. R. H.

CAUCALIS grandiflora. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacce, en ombelle; cinq pétales en forme de cœur, recourbés, égaux dans le difque, inégaux à la circonference, où l'on voit un pétale très grand & divisé en deux. Les enveloppes composées de cinq rayons lanccolés, aigus, membraneux à leurs bords; l'ombelle générale a peu de rayons, la partielle un plus grand nombre; les cinq exterieurs sont les plus grands.

Fruit. Ovale, oblong, avec des stries longitudinales, hérissé de poils très-rudes; deux semences oblongues, planes d'un côté, convexes

de l'autre & couvertes de poils rudes,

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles linéaires, divilées en d'autres folioles finement découpées, un peu velues.

Racine, Fusiforme.

Port. Tige d'un pied, herbacée, foible, cannelée, rameuse; l'ombelle au sonunet; feuilles alternes.

Tome II. K k

Lieu, Dans les blés, dans les champs. Lyons

CL. VII.

Sect. VI.

Propriétés, Mathiole le regarde comme un bon

CT. VI. Propriétés.

Usages.

Mathiole le regarde comme un be apéritif, mais il est peu d'usage.

Observations. On doit rapporter à ce Caucalier quelques autres plantes affez communes.

queques autres plantes anez communes.

1.º Le Caucalier àpre, Tordylum anthrifuus; à tige de deux pieds, rude au toucher; à feuilles ailées; a foiloles ovales, lancéolées, profondément incitées; à ombelles de cinq à dix rayons; à femences petites, ovales, bériflées de poils courts, rudes. Lyonnoité, Lithuanien, de la commune de la commu

2.° Le Caucalier nodiflore, Tordylium nodojum; à rige d'un pied, roide, dure; à feuilles hérifles, ailées; à à folioles pinnatiflots i à fegmens éroits, pointus; ombelles petites; à péduncules très-courts aux aiffelles des feuilles; femences ovales, hériflées, petites. Lyonnoife, Allemande.

3. Le Caucalier à larges feuilles, Caucalis latifolia; à tige d'un pied, anguleufe; à feuilles deux fois ailées; à folioles ovales, pinnatifides, rudes; fruits hériffés de poils rouges. Lyonnoife.

# 322. LE SÉSELI DE MONTAGNE.

LIGUSTICUM cicutæ folio glabrum. 1. R. H. LIGUSTICUM austriacum. 1. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales égaux, recourbés au sommer, pliés en carene; l'enveloppe universelle découpée en fept toiloles, la partielle en quatre parties au plus; l'ombelle générale composée de plusieurs rayons, ainsi que la partielle.

Fruit. Oblong, anguleux, fillonné; divisé en deux semences oblongues, glabres, planes d'un côté, marquées de l'autre de cinq stries saillantes.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les

folioles découpées, entieres, se confondant les unes dans les autres; à ners sistuleux.

Ct. VII. SECT. VI.

Racine. Fusiforme. Port. Tige herbacée; l'ombelle au sommet; feuilles alternes, imitant celle de la Ciguë; la corolle a les caracteres de la Liveche n.º 301.

Lieu. Les Alpes. 24

Propriétés. La plante a un goût âcre ; elle est emménagogue.

Usages. On l'emploie en infusion & en décoction.

# 323. LE LASER.

# LASERPITIUM gallicum. C. B. P. Idem. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle; cinq pétales à peu près égaux, dont le sommet est en œur, recourbés; l'enveloppe universelle petite & polyphille, ainsi que la partielle; l'ombelle universelle grande, composée de vingt à quarante rayons, la partielle de pluséeurs & plane.

Fruit. Oblong, remarquable par huit membranes longitudinales; divife en deux femences grandes, alongées en demi-cylindre, planes d'un côté, & de l'autre couvertes de quatre membranes.

Feuilles. Amplexicaules, ailées; les folioles en forme de coin, divilées en fourche, rameules, sessiles, resiemblant à celles de l'Aubepin.

Racine. Fuliforme.

Port. Tiges herbacées, striées; les sleurs au fommet; seuilles alternes.

Lieu. Les Provinces méridionales.

Propriétés. La plante a un goût âcre; elle est résolutive, diurétique, emménagogue, stomachique. K k ij

Ulages. On l'emploie en décoction, en infu-CL. VII. fion & réduite en poudre. SECT. VL.

OBSERVATIONS. Ce genre présente encore quelques especes qui méritent d'être connucs.

1.º Le grand Laser , Laserpitium latifolium : sa racine est grosse, aromatique, couronnée de soies; sa tire branchue, de trois à quatre pieds, les pétioles trèslarges à la base, en gaine; les seuilles deux sois ailces; à grandes folioles en cœur, incifées, en lobes dentelés; ombelles très-grandes; les fruits charges fur chaque de quatre ailes membraneuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Sa racine acre, piquante, est indiquée dans le traitement des dartres, de l'anorexie, de la chlorose, de la suppression des regles , du rhumatitine chronique avec

atome.

2.º Le Laser à trois lobes, Laserpitium trilobum; il differe du précédent par les folioles découpées en trois lobes obtus, incifées au fommet; ses pétales tont petits, blancs; ses semences strices & ailces.

Cultivé dans les jardius, spontanée en Lithuanie; sa racine est piquante & aromatique, elle a les memes propriétés que celles du précédent.

3.º Le Laser de Prusse, Laserpitium prutenicum; à tige de trois pieds , hériffée , principalement vers la bate, de poils blancs; à feuilles ailées; à folioles lancéolées, entieres, velues; à germes velus, quoique les semences murcs foient presque lisses : les folioles des collerettes font blanches: les semences aromatiques, sudorifiques, diurétiques, sont certainement visqueuses avant la maturité; ce gluant n'est autre chose que l'huile essenrielle qui transiide. Cette plante est très - commune en Lithuanie, on l'a aussi trouvée en Dauphiné.



#### SECTION VII.

Des Herbes à fleurs rofacées, en ombelle, foutenues par des rayons, dont le calice fe change en deux semences qui ont une enveloppe spongieuse.

# 323 \*. L'ARMARINTE.

CACHRYS semine sungoso plano majori, foliis peucedani angustis. Mor. Umb. CACHRYS Libanotis. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rosacée, en ombelle; cinq pétales jaunes, lancéolés, droits, égaux; l'enveloppe universelle polyphille, ses solioles linéaires, lancéolées; la partielle de même; l'ombelle univerfelle, ainsi que la partielle, composée de plusieurs rayons.

Fruit. Très-gros, ovale, arrondi, anguleux, obrus, divifé en deux femences très-grandes, planes d'un côté, très-convexes de l'autre, fongueufes, dans chacune desquelles est renfermé un noyau.

Feuilles. Amplexicaules, deux fois ailées; les folioles aigues, linéaires, pointues.

Racine, Fuliforme,

Port. Tiges de deux pieds, herbacées, rameufes, friées; les fleurs jaunes au fommet; feuilles alternes. Lieu. Nos Provinces méridionales, Montpellier. 22 Kk iii

#### \$18 OMBELLIFERES.

Propriétés. La femence est âcre; toute la plante CL. VII. a une odeur aromatique & d'encens; elle est SECT. VII. échaussante, anti-ictérique.

Usuges. On emploie rarement la semence, à cause de son âcreté; on applique sur les contusions les seuilles, comme celles du Persil & du Cerseuil;

on fait infuser la racine dans du vin.

#### SECTION VIII.

Des Herbes à fleurs rosacées, en ombelle, soutenues par des rayons, dont le calice se change en deux semences terminées par une longue queue.

# 324. LE PEIGNE DE VÉNUS ou l'Aiguille.

SCANDIX semine rostrato, vulgaris. C. B. P. SCANDIX peden. L. 5-dria, 2-gyn.

FLEUR. Rofacée, en ombelle; hermaphrodite dans le difque, femelle à la circonférence; cinq pétales en cour, recourbés; les pétales exérieurs plus grands que les intérieurs; point d'enveloppe univerfelle; la partielle diviée en cinq. & de la longueur des petites ombelles. L'ombelle univerfelle longue, de deux ou trois rayons; la partielle ca a un plus grand nombre.

Fruit, Très-long, en forme d'alène, divisé en deux semences filiformes, rensermant la semence à leur base, planes d'un côté, convexes & sillon-

nces de l'autre,

# OMBELLIFERES (19

Feuilles. Amplexicaules, ailées, les folioles finement découpées. CL. VII. SECT. VIIL

Racine. Ténue, fustorme.

Port. Tiges d'un pied, herbacées, striées, rameuses, velues, légérement cannelées; les fleurs au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Les blés, les champs, les vignes. Lyon-

noise. ①

Propriétés. Le goût âcre, mais doux; la plante est diurétique, vulnéraire.

Usages. On n'emploie que la racine, & trèsrarement.

OBSERVATIONS. Quelquefois les tiges sont très-basses; les feuilles sont souvent un peu velues. J'ai trouvé cette plante affez commune dans les terres à blé, près de Variovie.

#### SECTION IX.

Des Herbes à fleurs rosacées, en ombelle, ramassées en forme de tête arrondie.

# LA SANICLE.

SANICULA officinarum. C. B. P. SANICULA officinalis. L. 5-dria , 2-gyn.

 $F_{\it LEUR}$ . Rofacée , en ombelle; cinq pétales comprimés, recourbés, découpés en deux à leur fommet; l'enveloppe universelle placée extérieurement; la partielle entourant les petites ombelles, & plus courte que les fleurs ; l'ombelle univerfelle le plus souvent composée de quatre rayons.

la particuliere globuleuse, de pluseurs rayons

CL.VII. ramatiés, très-courts.

Sect. IX. Fruit. Ovale aigu, hérissé, rude divisé en

Fruit. Ovale, aigu, hérissé, rude, divisé en deux semences planes d'un côté, de l'autre con-

vexes & rudes au toucher.

Faultas, Simples, palmées, digitées, découpées en cinq lobes ovales, lancéolées; les radicales pétiolées; les caulinaires prefque feliles, ordinairement foitaires; une feuille féminale ovale ou cruciforme.

Racine. Napiforme, blanche dans l'intérieur,

noiratre au dehors.

Port. Tiges d'un pied & demi, herbacées, prefque nues, fimples; les fleurs feffiles au fommet; les petites ombelles disposées en rond, ramasses en tête. Lieu. Les bois de l'Europe, Lyonnosse, Lithua-

nienne. 4. Propriétés. La racine a un goût amer; les fouilles

Propriétés. La racine a un goût amer; les feuilles font aussi ameres, âpres, vulnéraires, astringentes,

déterives.

Ujagos, On ne fait ufage que des Ecuilles; elles entrent dans les tifanes, potions & apozemes aftringens. Le fue des feuilles fe donne pour l'homme, à la dole de 3 iij ton fe fert des feuilles en maniere de Thé; les teuilles pilées & appliquées s'emploient à l'extérieur pour les plaies, On donne aux animaux les feuilles dans les décoctions vulnéraires, à la dofe de poig, j' fur fb. j' d'eau.

OBERTATIONS, La Sanicle est une de ces plantes autrefois célèbres, comme vulnéraires; mais fa réputation est bien déchue à ce titre, depuis que l'on fait que la nature feule guérit les plaies; elle est plus utile pour déterger les ulceres; quant à fa propriécé d'arrêter les hémorragies internes, comme hémophthise, elle est résdouteule. Nous favons aujourd fui que ces hémorragies, fouvent actives, exigent plutot les calmans que les amers, Qu'elques obsérvations confirment la vertu du fue

de Sanicle, pour les ulceres de la vessie & de la gorge. A-t-elle produit quelques effets dans les hernies? on peut Ct. VIL croire que c'est alors un bien petit secours : la compression SECT. IX. en est le premier & le meilleur remede. La Sanicle est une des principales plantes des vulnéraires de Suisse qui sont des collections tres-arbitraires, & sentant la barbarie. Chaque Collecteur adopte, fuivant fon caprice, telles ou telles especes: les principales sont, la Sanicle, l'Aigremoine, la Véronique, la Bétoine, la Sauge, la Scolopendre, le Pied-de-lion.

### LE CHARDON ROLAND, Panicaut, Chardon à cent têtes.

ERYNGIUM vulgare. C. B. P. ERYNGIUM campestre. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleurs. Rofacées en tête, fessiles, sur un réceptacle conique, séparées les unes des autres par des écailles; cinq pétales oblongs, recourbés à leur extrémité; l'enveloppe du réceptacle polyphille, plane, en forme d'alene, plus longue que le réceptacle ; le périanthe des fleurs inséré au germe, découpé en cinq folioles droites, aigues, plus longues que la corolle.

Fruit. Ovale, se divisant en deux parties; semences oblongues, cylindriques.

Feuilles. Composées, dures, d'un vert foncé, avec de fortes nervures blanchâtres; les caulinaires amplexicaules, plutieurs fois ailées; les radicales pétiolées, leurs folioles subdivisées en trois, celles de l'extrémité courant fur le pétiole; chaque dentelure terminée par une épine jaunátre.

Racine. Longue, groffe comme le doigt, rameuse, molle, blanche à l'intérieur, noirâtre au dehors.

Port. Tige herbacée, droite, striée, rameuse, de la hauteur d'un pied ou deux; un grand nom-SECT. IX. bre de fleurs ramallées au fommet, entêtes arrondies & verdatres, imitant des têtes de Chardon; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes, les bords des che-

mins. Lyonnoise. 24

Propriétés. La plante est aqueuse, légérement aromatique; la racine d'une saveur douce; toute la plante diurétique, emménagogue, aphrodi-

fiague.

Ulages. On se sert de toute la plante, en particulier de la racine, comme plus efficace; elle s'emploie fraîche en décoction, à la dose de Zi pour l'homme, & pour les animaux, de Ziij sur tt i de décoction.

I." OBSERVATION. Les Panicauts ressemblent aux Chardons par leur port, aux Scabieuses par la disposition de leurs fleurs, & aux Ombelliferes par les pétales, les étamines & les semences; dans la chaine des végétaux ils offrent les chainons qui unissent les Ombelliferes avec les Compofées.

La racine de Panicaut est d'abord douce ; sur le retour elle lâche son principe légérement aromatique & un peu acre ; l'herbe a les même propriétés. Cette racine est auxiliaire dans le traitement des maladies cutanées, dans celui des empitemens des visceres; nous l'avons souvent ordonnée, mais nous devons avouer que son énergie est presque nulle. Quelques hypocondriaques ont cependant été soulagés par une tisane faite seulement avec le Panicaut; le suc de l'herbe déterge les ulceres. On assure qu'il est un bon antiscorbutique; les bestiaux négligent. le Panicaut; sa tige, en vieillissant, prend une couleur. un peu bleue.

II. OBSERVATION. Ce genre nous offre encore quelques especes qu'il est agréable de pouvoir dénommer.

1.º Le Panicaut plane, Eryngium planum; à tige droite; à feuilles radicales, périolées, ovales, en cœur,

crénelées, dentelées; celles de la tige affises, palmées, dentelces, épineuses; fleurs en tête petites, ovales. CL. VII.

En France, fur les montagnes de Provence, très- Sict. IX. commun dans les plaines de Lithuanie; dans la jeune plante, les folioles de la collerette sont très-certainement plus longues que la tête; mais dans la plante avancée, les têtes des fleurs s'alongent tellement qu'elles sont plus longues que la collerette; les dentelures des feuilles sont inégales, comme cartilagineuses.

2.º Le Panicaut améthyste, Eryngium amethystinum : à tige cylindrique, rameule, d'un bleu violet, d'un pied ou deux.

Les feuilles inférieures à longs pétioles , presque arrondies, & divisces en trois parties pinnatifides; les supérieures affifes, ailées; les têtes des fleurs ovales, terminales, remarquables par la couleur d'Améthysie de la collerette, qui est à folioles étroites, épineuses. En Languedoc.

3.º Le Panicaut des Alpes, Eryngium alpinum; à tige d'un pied & demi, rameuse, d'un beau bleu d'Améthyste; à feuilles radicales, en cœur, entieres, sinueuses, dentées; celles de la tige affifes, palmées; à lobes étroits, épineux; à collerettes de neuf folioles linaires, dentées,

épineuses.

Commun en Lithuanie & près de Varsovie. C'est PEryngium planum cæruleum campestre polonicum Corvini. Voyez sa figure dans Barrelier, 1174. Je crois que ce n'est qu'une variété du plane, tout comme l'A-

methyste n'est qu'une variété du commun.

2.º J'ai encore trouvé près de Grodno un petit Panicaut haut au plus de trois ou quatre pouces, branchu, à feuilles radicales, oblongues, échancrées à la ba'e, découpées en lobes épineux; celles de la tige palmées, à cinq lobes affez larges, dentés, épineux; la collerette de fix folioles lanceolées, à une ou deux dents ; les tetes des fleurs affises, plus courtes que la collerette. Ces rameaux n'étoient point bleus. C'est probablement l'Eryngium pusillum L. Dans le même endroit se trouvoient des individus sans seuilles radicales; à tige de trois pouces; à rameaux & à têtes bleues, qui par leurs fevilles & la tige , représentaient si parfaitement l'Eryngium pusillum

amethylfinum de Barrelier, tab. 376 f. 3., que je ne doute Ct. VII. point qu'il n'ait deffiné de pareils individus envoyés par le Sacr. D. Chevalier Corvini; tout bien examiné, je ferois porté à croire que ce Panicaut nain est notre Panicaut commun, dégénéré dans les terres du Nort.

### 327. LE PANICAUT DE MER.

ERYNGIUM maritimum. C. B. P. Idem. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Caractere du précédent; les enveloppes Fruit. foliacées, ovales, de la longueur des têtes.

Feuilles. Les radicales obrondes, plissées, épineuses, pétiolées; les caulinaires amplexicaules.

Racine. Grosse comme le pouce, longue, rameuse, éparse, noueuse, blanchâtre, un peu odorante.

Port. La tige s'éleve du milieu des feuilles, à la hauteur d'un pied & plus, herbacée, branchue; les fleurs au sommer, disposées en petites têtes épineuses, portées sur des péduncules; feuilles alternes.

Lieu. Aux bords de la mer.

Propriétés. Les mêtnes que le précédent, & Usages. à un degré supérieur; on mange les jeunes pousses comme les Asperges.

16 W

# 327 \*. L'ÉCUELLE D'EAU. CL.VII. SECT.IX.

HYDROCOTYLE vulgaris. I. R. H. Idem. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Rosacée, en ombelle simple; cinq pétales ovales, aigus, ouverts; le périanthe peu apparent; l'enveloppe petite, découpée en quatre folioles.

Fruit. Orbiculé, droit, divisé en deux semences

comprimées, fémi-orbiculaires.

Feuilles. Pétiolées, en rondache, radicales, folitaires, entieres, orbiculées, crénelées, imitant celles du Nombril de Vénus.

Racine, Horizontale, noueuse, stolonisere, di-

vifée en petites racines perpendiculaires.

Port. Les tiges rampanies, longues de quatre à cinq pouces; les fleurs petites, blanches, font au nombre de cinq ou huit, ramallées en têtes trèspetites; elles portrent fin des péduncules qui partent de la racine; feuilles alternes; aucuns fupports.

Lieu. Dans les étangs, les marais, les rivieres.

Lyonnoife. 24

Propriétés. Vulnéraire & déterfive à l'extérieur; intérieurement apéritive.

Usages. On s'en sert en décoction, en cataplasme; peu usitée.

OBSENFATIONS. Quoique l'aye inutilement cherché cette plante en Lithuanie, elle s'éleve cependant bien avant dans le Nord, puifquon l'a obfervée en Suede & en Danemarck. Elle reflemble fi peu aux Ombelliferes, que C. Bauhin l'a rangée avec les Penoncules, & l'a appelée, Ranumulus aquaticus cotytédonts folio.



DES HERBES ET SOUS - ARBRISSEAUX à fleur polypétale, réguliere, disposée en œillet, nommée Caryophillée.

#### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur disposée en œillet, dont le pistil devient le fruit.

# 328. L'ŒILLET.

CARYOPHILLUS maximus ruber. C. B. P. DIANTHUS caryophyllus. a coronarius. L. 10-dria , 2-gyn.

LEUR. Caryophillée; cinq pétales, les onglets de la longueur du calice, étroits, inférés au réceptacle; le limbe plane, élargi & crénelé au fommet; calice cylindrique, alongé, découpé en cinq à son extrémité, entouré à sa base de quatre écailles courtes, presque ovales.

Fruit. Capfule cylindrique, uniloculaire, s'ouvrant par la pointe en quatre parties, renfermant plutieurs femences aplaties, obrondes.

Feuilles, Setfiles, très-entieres, linéaires, pointues, d'un vert tendre.

Racine, Ramoule , très-fibroufe.

Port. Tige de deux ou trois pieds, droite, flier, noueufe, les nœuds d'un vert clair; les CL. VIII. fleurs folitaires, fimples ou doubles, de plufieurs sacr. L couleurs, que la culture fait varier agréablement; les feuilles raifemblées au bas des tiges, opposées fur leurs articulations.

Lieu. On le croit originaire de Suisse, d'Italie; on le cultive dans tous les jardins. On soupçonne que toutes les variétés de l'Œillet des Jardiniers tirent leur origine de la variété sauvage qui est

inodore. 2

Propriétés. La fleur a une odeur de Girofle; sa saveur est amere; les bases des onglets fournissent une goutte d'excellent miel; elle est cordiale,

diaphorétique.

*Ufages*. On n'emploie que ses sleurs, dont on fait une conserve peu usitée, une cau presque inutite, un vinaigre peu recommandé, des insusions abandonnées, mais un sirop très-employé; on ne s'en sett guere pour les animaux.

OBERTATIONS. Le genre des Œillets est des plus naureis; non-feulement ies plantes se ressemblent par les parties de la fructification, mais encore par les tiges, les seuilles; un calice cylindrique d'une seule piece, orné à la basé d'écailles; cinq pétales à onglets , une capsule cylindrique à une loge, forment le caractere ellentiel générique; en outre tous let Œillets on la racine ligneuse; la tige herbacée, noueuse à chaque articulation, les se seulles molles, posses, po

Nous allons présenter les caracteres essentiels des

especes les plus communes.

## ŒILLETS à fleurs agrégées.

1.º L'Œillet barbu , Dianthus barbatus ; à tiges d'un pied , nombreules , liffes, très-feuillées ; à feuilles lancéolées, à trois nervures, d'un vert foncé; les fleurs forment un failceau bien garni , terminant la tige ; le limbe des pétales liffe, denté, panaché; écailles du calice

الروسية الت

de la longueur du tube, ovales, à sommet en alène.
CL. VIII.
Originaire du Languedoc, cultivé dans nos jardins; la
SECT. L varieté cultivée à les feuilles larges de trois ou quatre
lignes.

2.º L'Orillet des Chartreux, Dianthus Carthusianorum; il distre du barbu par sa tige un peu rude; par ses senilles plus étroites, plus roides; par ses pétales à limbe velu, rouge, crénélé. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º L'Œillet velu , Dianthus armeria, à tige peu rameufe; à fleurs en faifteaux, peu garnis; à écailles du calice velues, lancéolées, de la longueur du calice; à limbe de la corolle rouge, étroit, peu denté. Lyon-

noise, Lithuanienne.

4.º L'Œillet prolifere, Dianthus prolifer, à tige peu rameufe, un peu couchée vers la bafe; feuilles tresétroites; fleurs en très compades; les écailles du calice ovales, obtufes, plus longues que le calice. Lyonnolfe, Lithuanienni.

### ŒILLETS à fleurs folitaires.

5.º Le petit Œillet, Dianthus diminutus, très-ressemblant au volu, à tige rameuse; à feuilles encore plus étroites, mais à seurs solitaires terminant les rameaux; huit écailles enveloppent le calice; la corolle très-courte surpassife à peine le calice. Sur les montagnes du Lvonnois, & en Allemagne.

6.6 L'Œillet des Fleuristes, Dianthus caryophyllus, à écailles du calice très-courtes; c'est celui qui est décrit

dans le tableau 328.

7.º L'Gillet couché, Dianthus deltoides, à tiges rameuses, couchées avant la floraison; à deux écailles du calice lancéolées, un peu plus courtes que le calice; à

limbe denté. Lyonnoise, Lithuanienne.

8.º L'Œillet frangé, Dianthus plumarius, à feuilles d'un vert de mer, très-ouvertes; à écailles du calice ovales, très-courtes; à limbe de la corolle très-découpé; à gorge velue. En Lithuanie, en Dauphiné.

9.º L'Willet superbe, Dianthus superbus, à tige droire; à steurs en panicule; à écailles du calice très-courtes, aiguis; à limbe des pétales très-découpées en segmens capillaires. En Dauphiné, en Lithuanie.

Les

Les fleurs, sur-tout la nuit, répandent une odeur trèspénétrante & agréable. Nous en avons retiré par la diftillation, une eau aromatique, dont le principe odorant SECT. La

se perdit promptement. 10.º L'Œillet des sables , Dianthus arenarius ; à tige de six pouces; seuilles d'un vert de mer, étroites; seurs terminant la tige; à pétales très-découpés, velus; à poils pourpres: une tache livide à la base du limbe; à écailles du calice obtuses. Sur les montagnes du Forez: commun dans les plaines de Lithuanie ; le plus souvent

### 329. LE LYCHNIS SAUVAGE.

### LYCHNIS Sylvestris alba simplex. C. B. P. LYCHNIS dioica. L. 10-dria, 5-gyn.

Fleur. Caryophillée; cinq pétales; l'onglet de la longueur du calice; le limbe plane, en cœur; le calice d'une seule piece, obrond, rensé, velu, à cinq dentelures. Dans cette espece de Lychnis, on trouve des fleurs males & des fleurs femelles fur des pieds différens.

Fruit. Capsule presque ovale, fermée, uniloculaire, ou à une loge; les femences nombreuses . petites, arrondies.

Feuilles, Seffiles , simples , très-entieres , ovales , lancéolées, hérissées,

Racine. Menue, fimple.

la corolle est toute blanche.

Port. La tige de deux pieds, articulée, cylindrique, à rameaux dichotomes; les fleurs blanches entallées au fommet, à péduncules courts, quelquefois axillaires; feuilles oppofées.

Lieu. Les champs. Lyonnoise, Lithuanienne. O Propriétés. Les semences sont, sans fondement, annoncées comme antispasmodiques, vulnéraires & déterfives. I. 1

Tome II.

OBSERVATIONS. Il est fur que les caracteres, d'après CL. VIII. lefqueis Linné a forme ses genres de Ly. hnis , de Cucu-SECT. L. balus, d'Agroftema & de S.lene, font trop peu constans; zinfi , Tournefort & Hailer ont eu de bonnes raisons pour ne former de toutes les efocces que Linné a indiquées fous ces differens noms, qu'an teul genre naturel, que

I'on peut diviler d'apres les observations de Linné. La Lamprette d'orque, ou le Lychnis sauvage, offre plusieurs variétés; les pétales sont le plus souvent blancs, on les trouve cependant rouges. Nous avons observé près de Grodno des individus à fleurs hermaphrodites; d'autres à tleurs males , & à fleurs liermaphrodites ; quelques-uns ne nous ont offert que des fleurs à huit étamines, d'autres des fleurs à deux flyles & à quatre pétales; dans un autre nous n'avons trouvé que des fleurs femelies, a fix flyles; les feuilles sont plus ou moins velues, fuivant les terrains; on trouve auffi des échanzillons nains, de cinq à fix pouces.

Ajoutons à cette espece de Lychnis, celles qui méritent le plus d'etre défignées, ou comme curienses, ou comme

communes.

1.º La Lamprette croix de Malthe, Lychnis chalcedonica, à tige de deux pieds; à feuilles velues; à fleurs en faisceaux, nombreuses, écarlates; à pétales trèséchancrés. En Ruffie; cultivée dans nos jardins.

Cette plante fait un bel effet par ses beaux bouquets de fleurs ramaffees. On peut obtenir un favon végétal

de ses seuilles & de ses racines.

2.º La Lamprette déchirée, Lychnis flos coculi , à tige rougeatre, un peu visqueuse; à scuilles lisses, lancéolées, à limbes des pétales rouges, divités en quatre lanieres; à capsule à une loge arrondie. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º La Lamprette vifmenfe, Lychnis vifcaria : elle differe de la précidente en ce qu'elle est plus vifqueuse, par fon calice range, par les fleurs plus grandes, à pétales entiers. Lyonnoife, Lithuanierne.

Ses fleurs sont verticillées, en épis.

4.º La Lamprette des Alpes, Lychnis alpina, à tige : de fix pouces; à feuilles linaires, lancfoices; à fleurs en tete aplatie; à pétales fendus, rouges; à quatre fivles. Sur les montagnes du Dauphiné.

### 330. LE BEHEN BLANC.

Ct. VIII. SECT. L

LYCHNIS Sylvestris, quæ Behen album vulgò. c. B. P. CUCUBALUS behen. L. 10-dria, 3-gyn.

Fleur. Caryophillée; cinq pétales; les onglets de la longueur du calice; le limbe plane, profondément fendu; le calice monophille, globuleux, glabre, veiné en maniere de refeau.

Fruit. Capsule pointue, triloculaire, s'ouvrant au fommet en cinq parties; plufieurs femences obrondes.

Feuilles, Lisses, fessiles, simples, elliptiques, lancéolées, entieres, un peu arrondies, d'un vert clair.

Racine. Simples, ténues.

Port. Tige d'un pied de haut, herbacée, cylindrique, rameule; les fleurs au fommet ou axillaires, portées par des péduncules dichotomes, c'est-à-dire qui se divisent en deux; seuilles oppolées.

Lieu. Les champs, les prés secs. Lyonnoise. Lithuanienne.

Propriétés. ¿ Les mêmes que le précédent. On Inc s'en sert plus en Médecine.

OBSERVATIONS. Les veines du calice sont vertes ou rouges; les dents du calice sont tres-courtes : entre deux péduncules à plusicurs fleurs, on en trouve qui ne portent qu'une fleur. Les nœuds de la tige font très-enflés; les flyles font très-longs; la capfule a fix valves. Nous avons trouvé dans quelques fleurs cinq fly les; fouvent la plante est naine, à fleurs plus petites. Les vaches, les chevres, les moutons mangent cette plante.

Les Cucubales les plus communs en Europe sont les fuivans ;

1.º Le Cucubale à baies , Cucubalus bacciferus , \$ tige volubile, de fix à huit pieds, rameuse; à seuilles ovales, lancéolées; à péduncules à une fleur; à calices SECT. L. enfiés, en cloche; à pétales écartés, dentelés; à fruits mous, arrondis. Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige froissée répand une odeur désagréable ; la capfule, avant sa maturité, est succulente comme une baie; elle offre deux écorces, l'extérieure feche, fragile, âcre, se séparant facilement ; l'intérieure contigue à la premiere enveloppe; plusieurs semences en reins, noires. lisses, adhérentes à un placenta blanc.

2.º Le Cucubale dioique, Cucubalus otites, à tige pluante, d'un pied & demi; feuilles radicales nombreuses. ovales, lancéolées, celles de la tige plus étroites; les fleurs en panicule, males ou femelles, fur des pieds différens; calices tubulés; pétales très-étroits, entiers, verdatres; capfules à trois loges. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'espece que j'ai décrite dans la Flore de Lithuanie, sous le nom de Cucubalus hermaphroditus, ne me paroit être qu'une variété de l'Otites, quoique ses pétales soient

plus blancs, ses feuilles plus succulentes.

#### 331. LA NIELLE DES BLÉS, ou Agrosteme des Blés.

LYCHNIS segetum major. C. B. P. AGROSTEMA githago. L. 10-dria, 5-gyn.

Fleur. Caryophillée; cinq pétales nus, entiers; les onglets de la longueur du tube du calice; le limbe ouvert , obtus; le calice d'une seule piece; le tube ovale, oblong, coriacé; corolle rouge, quelquefois blanche.

Fruit. Capsule ovale, oblongue, fermée, uniloculaire, à cinq valvules; semences noires, rudes,

réniformes,

Feuilles. Sessiles, simples, entieres, linaires, aigues, hérissées de poils.

Racine. Petite, fimple, blanche.

articulée, creule, rameuse; les sleurs au sommet, Sacr. L solitaires, pédunculées; feuilles opposées.

CL. VIII. SECT. L

Lieu. Dans les blés. Lyonnoife, Lithuanienne. O Propriétés. Plante vulnéraire, astringente.

Usages. Elle est négligée en Médecine comme les deux précédentes; on peut l'employer dans les maladies cutanées. L'écorce de la femence qui est noire, donne au pain une teinte brune, & lo rend un peu amer, mais la fubstance même de se semences est farineuse, nutritive; les chevees, les vaches, les moutons & les chevaux mangent l'herbe.

OBSERVATIONS. Nous avons souvent trouvé la Niello des Blés à lige filiorme, très-menue, fans rameaux, à peine haute de six pouces; à une seur terminant la tige; à seulles très-étroites; à calice plus long que la corolle qui étoit incarnate. La longueur du calice ne peut sournir un caractere spécifique; il est ou plus long, ou égal à la corolle.

Ajoutons à cette espece, l'Agrosseme sleur de Jupiter, Agrossema slos Jovis, à tige & à feuilles cotonneuses; à sleurs rouges; en corymbe aplati; à pétales échancrés. En Suisse; cultivé dans les jardins.

## 332. LA COQUELOURDE des Jardiniers.

LYCHNIS coronaria Dioscoridis, fativa.
C. B. P.

AGROSTEMA coronaria. L. 10-dria, 5-gyn.

Fleur. Caryophillée; caractere de la Nielle n.º 331; mais les pétales sont couronnés, à la base du limbe, dè cinq nectars; & le calice a dix L1 iij

angles, dont cinq alternativement plus petits;
C. VIII. corolle pourprée.

Fruit, Cavacteres de la Nielle; la capsule prefque anguleuse.

Feuilles, Sessiles, ovales, lancéolées, simples, entieres, cotonneuses, blanchâtres.

Racine. Menue, timple.

Port. La tige d'un pied & demi , herbacée, cotonneufe, acticulée, cylindrique, rameule; les fleurs folitaires, pédunculées au fommet & axillaires; feuilles opposées, presque réunies à leurs basés.

Lieu. L'Italie; cultivée dans les jardins; indigene dans les montagnes du Lyonnois, au-dessus

de l'Arbresse. 2

Propriétés. Quelques Auteurs la recomman-Ufages. dent comme purgative; cependant on s'en sert peu en Médecine.

## 333. LA SAPONAIRE officinale ou Savonaire.

LYCHNIS fylvestris quæ Saponaria vulgð.

1. R. H.

SAPONARIA officinalis. L. 10-dria, 2-gyn.

Fleur, Caryophillée; cinq pétales, les onglets étroits, anguleux, de la longueur du calice; le lambe plane, fendu; le calice d'une feule piece, cyfindrique, divifé en cinq.

Fruit. Capfule de la longueur du calice, uniloculaire, cylindrique; les femences fous-orbiculaires, rougeâtres.

Teuilles. Sessiles, ovales, lancéolées, simples, entieres, lisses, nerveuses.

· Racine. Longue, noueule, rampante, fibreule.

Port. Les tiges de deux pieds, herbacées, cylindriques, articulées, liffes, dures, courbees, Ct. VIII. rameufes; plufieurs fleurs incarnates portées fur Sect.L des péduncules axillaires, ou qui partent du fommet des tiges ; feuilles opposées , presque réunies à leurs bates.

Lieu. Les bords des champs, des ruifleaux. Lyon-

noise, Lithuanienne. 24

Propriétés, Toute la plante est amore, diurétique, emménagogue, antihelminthique, vulnéraire, deterfive, refolutive, tiphillitique.

Usages. On se sert en décoction pour l'intérieur, de la racine, de l'herbe & de la femence; extérieurement, on l'emploie pilée & appliquee.

OBSERVATIONS. La Saponaire officinale présente fouvent ses fleurs toutes blanches ; c'est une de ces plantes précieuses qui offrent dans leur mucilage un vrait favon végétal, bon pour blanchir les denteiles & pour décreuser les soies; les feuilles & les racines long-temps bouillies dans l'eau, lachent leur extrait qui , évaporé, est un vrai savon amer, un peu âcre; la décoction des racines & des feuilles est austi amere, mais le miel la corrige affez pour la rendre potable. Nos observations tres-repétées nous prouvent que l'extrait & la décoction de Saponaire est un des plus puissans remedes dans le traitement des dartres, de la gale, du rhumatiline, de la jaunisse, des empatemens des visceres du bas-ventre à la fuite des fievres intermittentes. Nous avons fi fouvent vu réuffir ce remede en l'unissant avec les purgatifs, que nous ne faurious trop en confeiller l'ufage. Quant à la vérole, nous n'avons aucune observation assez certaine pour le déclarer vraiment énergique dans cette maladie.

Les deux especes de Saponaires affez communes pour

mériter d'être caractérisses, sont les suivantes :

 La Saponaire blé-de-vache, Saponaria vaccaria, à tige d'un pied & demi , lisse , branchue ; à sevilles affiles, comme perfolices, ovales, pointues; fleurs Ct Vill. SECT. L.

comme en corymbe; à pétales petits, dentelés, rouges, à calice pyramidal, qui offre cinq angles faillans. Commune dans les Blés du Lyornois; nous l'avons auffi obfervée en Pologne, près de Varsovie.

Cette espece est appelée Blé-de-vache, parce que les

bestiaux la mangent avec avidité.

2.º La Saponaire rampante, Saponaria ocymoides, à tige de demi-pied, très-rameuse, un peu velue, couchée fur terre; feuilles petites, ovales, pointues, affez femulables à celles du Bafilic ; à fleurs axillaires, petites ; à pétales rouges; à calice tubulé, velu. Lyonnoife. Sa fration s'étend de la Méditerranée en Suiffe.

Enfin, pour compléter le genre naturel des Lychnis, nous avons encore à parler des Silenes, dont les especes les plus curienfes ou les plus communes, font les fuivantes; on les diffingue génériquement de leurs analogues par leur corolle qui offre une couronne formée par deux oreilles qui naissent de la base des lames des pétales; d'ailleurs les Silenes comme les Cucubales, n'ont que grois styles.

1.º Le Cornillet ou Silene à cinq gouttes de sang, Silene quinque vulnera, à tige de dix pouces, velue, rameule; à feuilles étroites, un peu rudes; les inférieures en spatule; à fleurs en épi tourné d'un côté, droites; à calice velu, firié; lames des pétales à peine échancrées, rouges au centre, bordé de blanc; ce qui fait que la corolle offre comme cinq gouttes de fang. Cultivé dans les jardins, originaire du Languedoc; on l'a auffi trouvé foontance en Carriole & en Sipérie.

2.º Le Cornillet françois, Silene gallica, à tige d'un pied, velue, rameule; à feuilles elliptiques, hériffées; à fleurs en épis alternes, tournés d'un côté; à calice hérisse, strie, gluant; à pérales petits, blancs, entiers; sa station s'étend du Languedoc à Paris; on le trouve

en Dauphiné.

3.º Le Cornillet penché, Silene nutans, à tige d'un pied & demi, un peu velue, un peu visqueuse; à feuilles lancéolées, hériffées; à fleurs en panicule incliné; à calice visqueux, ffric; à pétales blancs, fendus en deux segmens roulés. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º Le Cornillet aillet, Silene armeria, à tige d'un

pied, lisse, visqueuse, rameuse; à seuilles d'un vert de mer, lisses, celles de la rige en cœur; à seurs comme CL. VIII, en ombelle; calice long, sillonné, rouge; pétales rouges. Sect. L. En Dauphiné, en Lithuanie.

334. LE LIN.

LINUM fativum. C. B. P.
LINUM usitatissimum. L. 5-dria, 5-gyn.

Fleur. Caryophillée ou plutôt infundibuliforme; cinq pétales grands, larges & crénelés à leur fommet; calice en cinq pieces lancéolées, droites, aigués; cinq étamines, ce qui diftingue ce genre des Caryophillées qui en ont dix.

Fruit. Capfule globuleuse & pointue au sommet, pentagone, à dix loges, à cinq valvules; dix semences lisses, luisantes, oblongues, pointues.

Feuilles. Linaires, lancéolées, fessiles, très-

entieres.

Port. Les tiges de la hauteur d'un ou deux pieds, cylindriques, grèles, liftes, ordinairement folitaires; les fleurs bleues au fommet en panicule lache; les feuilles alternes.

Lieu. On le cultive dans les terres fortes & un peu humides; il devient indigene dans nos

Provinces. ①

Propriétés. La femence donne une huile ou suc gluant, mucilagineux & fade; elle est émolliente par excellence, béchique, antiphlogistique, trèsustrée dans les maladies des voies urinaires qui dépendent d'une grande tension.

Usages. On emploie uniquement la semence, qui entre dans toutes les tisares, décostions, somentations, lavemens & collyres émolliens; on en fait une farine émolliente & maturative, dont

on fe fert dans les cataplafines; on en tire une
CL. VIII. huile tres-uitée que l'on donne intérieurement à
SECT. L'Homme, depuis 3 ii jufqu's 5 iv , & en lavement, à la dofe de 3 vii, i il taut employer l'huile
nouvelle; on fe fert aufit des graines de Lin trempées dans l'eau rofe, contre les inflammations des
yeux, on les met entre deux linges & on les
applique fur l'eail affecté.

On donne aux animaux l'huile de lin, à la dose de 3 v, & les graines à la dose de 516 sur th iij

de décoction ou boillon.

OBSENZATIONS. Nous avons trouvé le Lin économique devenu sponsaire miem dans les forets de Lithuanie; la rige de cette plante varie beaucoup, le plus fouvent elle est finiple, on la trouve cependant que l'unefois ramisfie; suivant la bonté du terrain, elle s'éleve meme jusques à quatre pieds; a lors sa tige est beaucoup plus grosse, ses seuilles plus larges.

Le L'n est devenu très-précieux pour les ufiges économiques; il fournit, comme le Chanvre, une flatsife précieuse avec laquelle, après l'avoir cardé, on forme des fils affez fins pour entrer dans le tissi des plus fines dentelles, & affez grossier pour les càbles & les voiles des vasitieux; les voiles de Lin fine plus douces, plus unies que celles du Chanvre; on fait rouir le Lin comme le Chanvre, c'el-à-dire; macérer dans l'eau pour en obsenir plus ait/ment la flassie ou l'écorce qui est collée à la tige par un mucilage foluble dans l'eau; on obtient de la meilleure flassie en monillant souvent le Lin à l'arrobit; & en le laissime sopcié à l'ardeur

muchlagineux, folkelle dans l'eau, & une grande quantité d'huile graffe, que l'en en tire par la fimple expression.

La décoction des semences de Lin contustes, est indique dans la dyssenteire, les ardeurs d'urine, l'instammation de la oprege, de l'estomac, des intestins, dans les collèpres, dans le rraitement des dertres; l'huile de Lin a réctif dans la pleutrisfe, a la péripenumoite, le

du foleil. La femence de cette plante n'est pas moins précieuse, elle contient un principe farineux, un principe

rhumatisme, la colique appelée Miséréré, trousse-galant, la colique du poelon, la néphrétique; mais il faut que CL VIII. cette huile foit récemment tirée par la seule expression; Sect. L. elle n'est pas moins utile dans les aplites, les crachemens de sang, les varioles qui occupent l'œsophage. Cette huile est recherchée des Peintres, comme plus desficative. Le pain de graines de Lin engraisse très-bien les moutons, mais en temps de disette il a sourni une nourriture trèsindigesse pour les hommes, elle leur a causé l'hydropisse & l'anorexie. Tout ce que nous venons d'annoncer des propriétés du Lin, est affuré par une foule d'observations fournies par les meilleurs Auteurs. Nous en sommes d'autant plus convaincus, que toutes ses vertus sont confirmées par notre propre expérience. On prépare avec les vieux chiffons de toile de Lin bouillis , une pâte qui, coulée fur des claies de fil de laiton, forme du papier. On a prétendu que ce papier bouilli étoit un spécifique pour calmer les douleurs de la dyffenrerie; mais nous pouvons croire que la colle du papier qui se dissout par la décoction , produit dans ce cas autant d'effet que les firies du Lin long-temps bouillies.

## 335. LE LIN PURGATIF.

LINUM pratense flosculis exiguis. C. B. P. LINUM catharticum. L. 5-dria, 5-gyn.

Fleur. 7 Caractere du précédent ; les pétales Fruit. 5 très-petits, aigus.

Feuilles. Opposées, petites, lancéolées, ovales, fessiles; les radicales ovales, arrondies à la pointe; les caulinaires lancéolées, linaires, lisles. Racine, Menue, blanche, ligneuse.

Port. Petite plante dont les tiges grêles , lisses , s'elevent à quatre à cinq pouces, à rameaux dichotomes; péduncules rameux, se bifurquant dans toutes leurs divisions; les fleurs blanches, à onglets jaunes, portées par de longs péduncules.

Lieu. Les champs, les prés. Lyonnoise, Lithua-

SECT. L.

Proprietés. Toute la plante a un goût amer & nauséeux; elle est purgative; c'est un très-bon diurétique.

Usages. On se sert de la plante insusée dans du vin blanc pendant dix à douze heures.

OBSENIATIONS. Après la fécondation des fleurs du Lin purgatif, les cinq flyles se rapprochent tellement qu'ils semblent n'en former qu'un seul; la sleur épanoule présente déjà un grand germe; dans pluseurs individus je trouve des feuilles solitaires à la basé de chaque rameau, dont toutes les seuilles supérieures sont très étroites, comme s'éacé un seul présent de la seul de la comme s'accè 
Quelques individes m'ont présenté des fleurs à pétales un peu colorés en bleu, à quatre étamines, à quatre

pillils; souvent la tige est peu rameuse.

Les étamines sont courres , à antheres jaunes ; les fignates sont grands , un peu jaunes ; les cânt filamens sont réunis à leurs bases par une membrane. Entre chaque filament, on voir naitre de cette membrane un petit flet qui peut étre regardé comme un filament sans antheres.

Le Lin purgătif offre une amerume particuliere; si on le froisie entre les doigs; și riepand une odeur propre, nausălunde; cette plante fraiche, botiille avec du miel à une demi-orce, purge sans coliques, comme nous l'avons ceprouvé plusieurs fois, & cette médecine n'est point désgréable. Cette espece de purgatif est indiquée dans le traitement des dartres, des shevres internitemes: deux onces insufes vingequatre heures dans deux verrées de vin, purgerent, & firent vomir deux paysans ro-buss, mais ne causerent ni chaleur d'entrailles ni coliques,

Le genre des Lins présente plasseurs especes, qui nonfeulement le ressemblem par les parties de la fructification, mais encore par plusseurs autreibus trisé des feuilles de la tige; dans tous, les feuilles sont très-entieres, sans petiole; les fleurs terminant la tige, sommen une espece de panicule; sur quinze especes Furopérennes, faisons au moins connoitre celles qui sont les plus communes con France.

1.º Le Lin de Narbonne, Linum narbonense, à tige = B'un pied, rameuse au sommet ; à feuilles alternes , lan- CL. VIIL céolées, un peu roides; à fleurs grandes, d'un beau bleu, SECT. L. à feuillets du calice très-aigus, membraneux; étamines réunies à leur base. Lyonnoise.

Sa station ne s'étend que de la Suisse à la Méditerranée. 2.º Le Lin très-fin , Linum tenuifolium , à tige d'un

pied, menue; à feuilles éparses, nombreuses, sétacées, rudes fur les bords; à fleurs grandes, purpurines ou blanches. Lyonnoise.

Il varie par la grandeur des fleurs qui sont quelquesois cendrées ou incarnates.

3.º Le Lin françois, Linum gallicum, à tige de fix pouces; à feuilles éparfes, linaires, lancéolées; les péduncules du panicule portant chacun deux fleurs qui sont petites, jaunes, En Dauphiné,

Les feuillets du calice en alene.

4.º Le Lin maritime, Linum maritimum, n'est diftingué du précédent que par les feuillets du calice qui font ovales, par les feuilles un peu plus élargies & opposées à la partie inférieure de la tige. En Languedoc, en Autriche.

5.º Le Lin campanulé, Linum campanulatum, à tige simple, de cinq à six pouces ; les feuilles inférieures en spatule; trois grandes fleurs jaunes terminant la tige. En

Dauphiné, en Languedoc.

6.º Le Lin multiflore, Linum radiola, à tige d'un ou deux pouces, très - subdivisée en rameaux bisurqués, terminés par plusieurs petites fleurs; à calice de quatre feuilles; à quatre pétales blancs; à quatre étamines; à quatre flyles; à feuilles très-petites, ovales, lisses. Lyonnoise, Lithuanienne.

La Phrase comparative de Micheli exprime très-bien les différences de ce Lin , Linocarpon serpilifolio multicaule & multiflorum. Gen. plant. tab. 21. Dillen en avoit formé un genre sous le nom de Radiola. C'est le Chamælinum vulgare de Vaillant Botan. Par. tab. 4. fig. 6. Souvent les feuillets du calice sont fendus.

Cette espece offre trop de différence dans les parties de la fructification, & son port est si éloigné de celui des Lins , que Vaillant & Dillen nous paroissent avoir eu raison en la proposant comme un genre isolé.

CL. VIII SECT. IL

#### SECTION IL

Des Herbes à fleur disposée en willet, dont le pistil devient une semence renfermés dans le calice.

# 336. LA STATICE, Gazon d'Espagne ou d'Olympe.

STATICE Lugdunensium. I. R. H. STATICE armeria. L. 3-dria, 5-gyn.

FLEUR. Caryophillée, presque infundibuliforme; pluseurs fleurs ratiembles en sorme de boule dans une enveloppe ou calice comman; le calice propre de chaque ileur, monophille, plissé à ses bords; cinq pétales clargis par le haut, obtus, ouverts; cinq étamines.

Fruit. Une petite femence obronde, renfermée dans le calice propre qui s'est resterré par le haut. Feuilles. Radicales, rassemblées en faisceau,

fessiles, longues, étroites, linéaires, entières.

Racine. Longue, ronde, rougeatre, ligneuse, fibreuse.

Port. Les tiges, especes de hampes, s'élevent d'entre les seuilles à un demi-pied, nues, simples, cylindriques; les fleurs blanches, ou rouges, ou violettes au sommet, en tête arrondie; leur calice commun, composé de trois rangs de folioles.

Lieu. Les pays montagneux & un peu humides; les montagnes du Forez; cultivée en bordure dans les predins, Lyonnoife, Lithuanienne. 22

Propriétés, Vulnéraire & astringente.

Usages. On emploie la plante, dont on tire le Ct. VIII. fuc qui se donne intérieurement pour l'homme, à la dose de 3j. Après l'avoir réduite en poudre. on l'emploie à l'extérieur sur les plaies & les

Le suc se donne aux animaux, à Ziv.

Observations. L'extrémité supérieure de la hampe est comme enveloppée par une gaine qui n'est autre chose que les lames inférieures du calice commun; la tête des fleurs peut être comparée à celle de la Jasione; c'est un affemblage de péduncules très-courts, ornés chacun à leur origine d'une bractée; l'affemblage de ces bractées conftitue le calice commun. Quelques-uns de ces péduncules s'alongent, ce qui rend la Statice comme prolifere. Le calice particulier de chaque fleur est proprement formé par deux calices l'un sur l'autre; l'un vert, à cinq dents rouges; l'autre blanc, diaphane, papyracée, collé fur la furface interne du vert, & pouvant facilement s'en farer; fouvent les pétales font réunis par les onglets; les étamines sont inserées aux onglets; les antheres sont jaunes, dydimes. Je trouve queiquefois deux filamens réunis presque jusques aux antheres; les styles sont velus vers leur bafe. Plusieurs individus m'ont offert des fleurs à quatre pétales, à quatre étamines, à quatre fivles; cette espece offre deux variétés, le petit Gazon d'Olympe, à hampe de fix pouces, à feuilles plus ténues; le grand, à hampe d'un pied, à fenilles plus charnues, plus longues, plus groffes; il étoit très-commun près de Grodno.

#### BEHEN ROUGE. LΕ

LIMONIUM maritimum majus. C. B. P. STATICE limonium. L. 5-dria, 5-gyn.

Fleur. 7 Caracteres de la précédente ; le calice Fruit. I commun est tuilé; le calice propre. grand & évalé.

C<sub>L</sub>. VIII. SECT. II. Feuilles. Radicales, sessiles, lancéolées, ovales, glabres, douces au toucher.

Racine. Menue, fibreuse. Port. Tige nue, cylindrique, en panicule; les seurs petites, violettes ou blanches, ramassées en tères oblongues, disposées en seire, d'un seul côté.

Lieu. Les bords de la mer. 4

Propriétés. Vulnéraire & apéritive. Usages. On emploie les feuilles & les semences en décoction.

OBSERVATIONS. Nous avons encore cueilli en Languedoc,

1.º La Statice âpre, Statice echioides, à tige en hampe, panicuiée, de fix pouces; à feuilles radicales, lingulées, rudes; à fleurs petites, d'un bleu pâle; à stries

La Statice monopétale, Statice monopétale, à tige ligneufe, rameufe, de trois pieds; à feuilles lancéolées, vaginales ou en games à leur bafe ; rudes, ponchuées; fleurs en panieule, affities chacune à l'aiffelle, d'une écaille vaginale; corolle d'un rouge violet; monopétale, infundiou liforme, en entonnoir. Cueillie fur les bords de la met visà-vis Natbonne, à Sainte-Lucie; là nous treuvâmes plufieurs autres belles especes méridionales, le Frankenia Levis, &c.; (°). Je fis certe belle herborifation en 1773, conduit par devis habiles 8 taimables fotantilles, M. Pefch.

célebre Praticien de Narbonne, & M. l'Abbé Pourret, jeune Eccléfiastique qui est devenu un bon observateur.

<sup>(\*)</sup> Je marréni doute jours à Nashonne en revenant des Pyrrénes ; juien L'avantagé de parcourir ces hautes montagnes avec M. Colle, Professur de Botanique, qui s'eul peut nous firie espéret a l'êrre Pyrenaise. M. Pesch avoit bien avancé de Flore Nashonnoise; il cultivoit un jardin qui offroit plus de doute cents plantes evoiques. L'Abbé Pourter et connu de Botaniste par les belles especes qu'il a communiquées au Chevalier la Marck.



## CLASSE.IX.

Des Herbes et Sous-arbrisseaux à fleurs régulieres, qui imitent en quelque forte celles du Lis, produisent comme lui un fruit tricapfulaire, & font nommées fleurs en Lis ou Liliacées.

#### SECTION PREMIERÉ.

Des Herbes à fleur réguliere, liliacée, monopétale, divifée en six parties, & dont le pistil devient le fruit.

## 238. L'ASPHODELE JAUNE.

ASPHODELUS luteus flore & radice. C. B.P. ASPHODELUS luteus. L. 6-dria, 1-gyn.

 $F_{\it LEUR}$ , Liliacée , monopétale , découpée en fix parties; les découpures lancéolées, planes, ouvertes; un nectar composé de six petites valvules inférées à la base du pétale, & couvrant le germe; point de calice; étamines inclinées.

Fruit. Capfule globulaufe, charnue, à trois lobes, triloculaire, renfermant plufieurs femences triangulaires, & convexes d'un côté. M m

Tome II.

Ct. IX.

Feuilles. Seffiles, alongées, fistuleuses, à trois côtés, striées & très-entieres.

Racine. Tubéreule, en faisceau, jaunatre.

Port. La tige s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds, timple, couverte de feuilles; les fleurs jaunes en épi le long de la tige; les feuilles éparfes.

Lieu. L'Italie; on la cultive aisement dans les

jardins. 4

Proprietés. La racine a une odeur désagréable, & un goût âcre; elle est emménagogue, émolliente, maturative.

Usages. On ne se sert que de la racine en poudre, à la dose de 3 j pour l'homme, & de 3 ij pour les animaux; on l'emploie aussi dans les cataplasmes.

OBSERTATIONS. Nous trouvons en France une espece d'Asphodele, le rameux, Asphoadelus ramosseus, à feuilles radicales en lames d'épec, carénées; à fleurs grandes; à cours péduncules; à pétales blancs. En Dauphiné; la station s'étend de l'Espagne en Carniole.

On peut rapprocher de ce genre deux especes d'Hemerocallis.

1.º L'Hémerocalle safrance, Hermerocallis flava L.
Lito Alphodelus phanniceus I., à tige de trois pieds, nue, rameule au sommet; à feuilles radicales en lames d'épée, fort longues, creuses en gouttiere; à fleurs grandes, pédunculées, terminales; à corolle campaniforme; à fix segmens larges; à tube court, d'un jaune rougeire; à étamines inclinées. Cultivée dans les jardins; on l'a trouvée spontante provence & en Suisse.

2.º L'Hémerocalle jaune, Hemerocallis lutea; elle ne differe de la précédente que par les fleurs qui sont jaunes & plus petites. Spontanée en Suifée, en Hongrie, en Sibérie. Ces deux especes produifent un bel estet dans nos jardins; elles supportent si bien le climat froid, que nous les cultivions en pleire terre dans le lardin de Grodno. Leurs racines sont grosses, tubéreuses, charnues, en faisceaux.

Dansla meme Section, Tournefort propose les Hyacinches

qui présentent quelques especes, ou cultivées, ou spontanées, qu'il seroit honteux de négliger. Le caractere effentiel des Hyacinthes, c'est d'offrir la corolle mono- SECT, L pétale en cloche, tubulée, en grelots, & trois pores; mielliers au-dessus du germe; la racine bulbeuse; la tige à hampe.

1.º L'Hyacinthe orientale, Hyacinthus orientalis à corolles en entonnoir, ventrue à la base : à limbe de fix fegmens.

Cultivée dans les jardins, elle fournit aux curieux une foule de variétés, relativement aux couleurs, & suivant qu'elle est plus ou moins pleine. On l'a trouvée en Russie. à fleurs jaunes, & à fleurs pourpres.

2.º L'Hyacinthe à feuilles de Jonc, Hyacinthus racemofus, à hampe grele ; à feuilles linaires, en gouttiere, foibles; fleurs odoriférantes, en épi court, ovale, ferré; à corolles en grelor, bleues, les supérieures stériles. Sur les montagnes du Lyonnois ; sa station s'étend de la Méditerrance en Autriche.

3.º L'Hyacinthe botride , Hyacinthus botryoïdes . restemblant à la précédente; à seuilles plus relevées, plus larges; à fleurs inodores, bleues, toutes fécondes; à dents blanches. Lyonnoise, en Suisse.

4.º L'Hyacinthe à toupet , Hyacinthus comosus , # hampe d'un pied; à feuilles larges de trois lignes, en épée ; à fleurs en épis fort longs ; les inférieures d'un bleu rougeatre; à péduncules très - ouverts; les supérieures fériles, plus petites; à péduncules très-longs, redreffés, Lyonnoise, en Suisse.

#### 339. LA COLCHIQUE ou Tue-chien.

Colchicum commune. C. B. P. COLCHICUM autumnale. L. 6-dria, 3-gyn.

Fleur. Liliacée; corolle divifée en fix parties; le tube anguleux & très-alongé part de la racine; les découpures du limbe lancéolées, ovales, conca-M m ii

ves, droites; point de calice, si ce n'est quelques

Ct. IX. spathes informes; trois styles filiformes, très-longs;

SECT. L. les stygmates pourpres.

Fruit. Capfule à trois lobes obtus, triloculaire, s'ouvrant par les futures des lobes pour laisser fortir plusieurs semences globuleuses & ridées.

Feuilles. Radicales, lanccolées, droites, planes,

fimples, très-entieres.

Racine. Tubéreuse, aplatie d'un côté, sillonnée pendant la fleuraison; couverte de pellicules

noirâtres, & remplies d'un suc laiteux.

Port, La fleur paroît en automne; elle s'éleve à la hauteur de trois ou quatre ponces, unique, fortant immédiatement de la racine; elle elt d'un bleu incarnat, à gorge jaune; les feuilles & le fruit paroillent au printemps.

Lieu. Les prés. Lyonnoise. 24

Propriétés. Toutes les parties de la plante ont une odeur forte, causent des nausées; elles sont émollientes.

Ulages. On n'emploie que la racine en cateplafine, & rarement, prife intérieurement, c'eft un poison actit; l'émérque & le lait chand lui fervent de contre-poison. Quelques Auteurs recommandent la Colchique comme un excellent diurctique, mais son usage demande bien de la prudence.

Onerei attores. La racine de Colchique groffe comme une pomme, produit latéralement une petre bulbe qui doit reproduire la Colchique de l'année fivivante; cette racine et charme, fincuelne, e blanche en dedans. La racine mere, en automne, est à peine àcre; la filleule est réseacre, comme bridante; voil pourquoi on a vu à Vienne un Apothiquaire marger impentinent la Colchique. Cette bulbe deffichée, & long-tenne controée, ped fon actimorie. Si on fait macérer dans du vinaigre & da miel, la ràparte de la racine de Colchique, on a le fameux Oximel Colchique de Storck, qui, à petite

SECT. IL

dole, à demi-once, est un puissant diurétique, & qui fait vomir loriqu'on le donne à haute dose; ce remede est congénere avec la Scille; à les précieux dans l'anafarque, la let.ophlegmatie, l'hydrophie, l'althume piruiteux, les empirements de vilceres. Si on lave fouvent la pulpe de Colchique, on obtient une fatrine fade, sans acreté, qui fournit un bon amidon. Des pibles formées avec la poudre de la racine de Colchique di Broberte, fournissant le plus puissant des fondans contre les obstitucions. La flation du Colchique ne s'étére pas au-dellus de la Sace.

#### SECTION IL

Des Herbes à fleur réguliere, liliacée, monopétale, divisée en six parties, & dont le calice devient le fruit.

### 340. LE SAFRAN.

CROCUS fativus. C. B. P. CROCUS fativus. L. 3-dria, 1-gynia.

FLEUR. Liliacée; le tube fimple, très-alongé, filiforme; le limbe droit, divisé en six découpures ovales, oblongues, égales; le calice est un spathe monophille, qui part de la racine; trois stigmates grèles, roulés.

Fruit. Le germe placé sous le réceptacle de la fleur, devient une capsule arrondie, à trois lobes,

à trois loges, trivalve.

Feuilles. Radicales, très-étroites, longues, cylindriques, divifées dans leur longueur par une ligne blanche.

Racine. Bulbeuse, plusicurs oignons les uns sur les autres.

M m iij

Port. Les fleurs & les feuilles partent de la cr. IX. racine, sans tige; la fleur gris-de-lin ou bleu de sect. IL ciel, paroît en automne, les feuilles & le fruit au printemps.

Lieu. Cultivé dans les Provinces méridionales

de France; il réuffit dans nos jardins. 24

Propriétés. Les trois stigmates du pistil ont une odeur aromatique, assez agréable, le goût amer; ils sont anodins, stomachiques, expectorans, légérement cordiaux, emménagogues & diapho-

rétiques.

Ülages. On ne se sert que des stigmates, mais on doit craindre de les donner à trop forte dose; ils provoqueroient l'assoupillement, le ris sardonique, le délire; on peut prescrire le Safran aux hommes, depuis 9 8 jusqu'à 9 j ou 9 ji 8, & aux animaux, à 3 ij ou 3 ß ß; on tire des stigmates, une teinure qui s'emploie extérieurement pour résoudre les tumeurs; on en fait des collyres qu'on place for les yeux de ceux qu'i sont acqués de la petite vérole; ils sont également utiles dans la clavelée des moutons, qui ne differe en rien de cette maladie.

OBSERVATIONS. On trouve sur les Alpes du Dauphiné une variété de Safran qui fleurit en Juin & Juillet, dont les feuilles sont plus larges, & les siigmates sans odeur. Dans le Safran un spatine en gaine sorme un faisceau

qui réunit les feuilles.

Le Safran eft une de ces drogues précieuses en faveur de laquelle de nombreuses observations on prononcé; elle làche son principe aromatique dans les infusions vineuses & aqueuses; elle sournit même une petite quantité d'huile effentielle; on l'a ordonnée avec succès dans les suppressons des regles, des lochies, dans la toux, le vomissement, l'ophtalmie; l'insuson dans du vin augmente évidemment le cours des urines; quelques femmes hystériques sont singulisérement faiguées par l'odeur du Safran; cette drogue perd beaucoup de ses principes énergiques par

l'évaporation, ainfi il faut employer en Médecine du Safran récent; pour le conserver il faut le fermer dans une vessie bien lice, & conserver cette vessie dans un vaisseau d'étain clos à vis : ce qui prouve combien le principe colorant du Safran est inaltérable, c'est qu'une chienne nourrie avec des alimens saturés de Safran, offrit des fœtus teints en jaune; le principe aromatique du Safran eft évidemment anodin , & meme narcotique. Dans le Nord on emploie beaucoup de Safran comme affaitonnement; mais comme il éprouve alors une longue ébullition. fon principe narcotique s'évapore. Dans la teinture, le Safran fournit une couleur de mauvais teint. Un arpent peut fournir, la troisieme année, quinze à vingt livres de fligmates de Safran sec ; il faut cinq à six livres de Safran frais pour en fournir une livte de sec.

Le Safran est sujet à trois grandes maladies : le fosset qui est une production monstrueuse, en forme de Naver, qui absorbe la substance de la jeune bulbe; le racon est une carie qui attaque le corps de l'oignon ; la mort qui est causce par une espece de plante tubéreuse, velue, parasite, qui jette çà & là des chevelus qui pénetrent l'oignon, la

fucent & le corrompent.

#### 341. L'IRIS ou Flambe.

IRIS vulgaris germanica, sive Sylvestris. C. B. P.

IRIS germanica. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. Liliacée, divisée en six pétales oblongs, obtus, réunis par les onglets; les trois extérieurs recourbés, les intérieurs droits, aigus; la corolle est barbue dans cette espece d'Iris, comme dans quelques autres; sa couleur violette ou pourprée; chaque fleur est intérieurement entourée de spathes membraneux; les stigmates en forme de pétales.

Fruit. Capfule oblongue, anguleuse, triloculaire, trivalve; semences assez grosses, en recouvrement les unes fur les autres.

#### TILLIACÉES.

Feuilles. Enisformes, simples, entieres, terminées en pointe, amplexicaules.

Racine. Charnue, oblongue, rampante, noucufe,
Port. liges de deux pieds, plus longues que
les teuilles, chargées de pluficurs fleurs; fenilles
alternes.

Lieu, Les bois, les vieux murs. Lyonnoise. 4 Propriétés. La racine est âcre au goût, emménagogue, errhine, hydragogue & détersive.

Ulagsi. On emploie seulement la racine, dont on tire un suc député qui se donne à l'homme, depuis § ij jusqu'à § ii); on en tire aussi une huile insusée; on se sert extérieurement de l'huile ou du suc dans les maladies cutanées.

On donne le fue aux animaux à 3 iv.

OBSERVATIONS. La racine répand une odeur propre, affez délagréable; sans être bien acre, elle laisse dans l'arriere-bouche une fentation d'acrimonie affez durable. Cette racine desséchée brusquement & fermée dans des boites, acquiert une odeur de Violette analogue à celle de l'Iris de Florence; elle offre quatre principes, l'un Soluble par l'ean, le second soluble par l'esprit-de-vin, le troisieme farineux, le quatrieme amilacé; peut-étre contient-elle en outre , comme l'Iris de Florence , une petite portion d'huile essentielle. Le suc de la racine fraiche est purgatif , à une once ; on l'a quelquesois employé utilement dans l'hydropisse. A une drachme ou deux, il n'est que diurérique, avantageux pour le traitemet des maladies cutanées. La racine defféchée & pulyérifce, est à peine acre; on l'ordonne en pastilles dans l'assime, la coqueluche. Si on exprime le suc des sleurs pilées, qu'on les faile bouillir avec l'alun, on a une pare d'un beau vert, recherchée par les Peintres en miniature; les racines fervent, comme favonneuses, pour blanchir le linge; la pondre entre dans les parforns.

La racine du Glavent puant, & celle de l'Iris janne, sont acres étant récentes; leur site et certainement purgatif, à deux onces, comme nous l'avons éprouvé; les seurs de l'Iris jaune teignent en jaune.

Les anciens Botanistes n'étant point convenus entre eux

que les seuls attribus mécaniques devoient confliuer les especes, sans avoir égard à la couleur , à l'odeur, CL.IX. avoient proposé une soule d'Iris, Linnaus, d'apres ses Sect. II, principes, les a réduites à un plus petit nembre, parmi lesquelles il y en a quel ques-unes qui méritent d'etre caractérises.

A corolles barbues ou à pétales renversés, velus.

1.º L'Iris naine, Lis pumilat, à tige de quatre à fix pouces, plus courte que les feuilles, ne portant qu'une fleur très-belle, bleue ou pourpre, ou jaune, ou blanche, variée. Originaire du Dauphiné, du Languedoc; cultivée

dans nos jardins.

2.º L'fris de Florence, Iris Florentina, à tige plus houte que les feuilles, portant dux feurs blanches fins péduncules; à fligmates dertelés. Originaire d'Italie, cultivée dans les iardires; elle refferel le beaucoup à l'fris-Flambe, été ractines récentes four auffi acres à purgatives: deffichées, elles ont l'odour de Violette; les Perfumeurs en confomment beaucoup. Fin Médecine nous l'ordonneme en paffilles, comme expediorante, diurétique; elle réuffit dans l'aihme, à la coqueluche, l'anorexie causse par atonie, avec glaires.

A pétales renversés, lisses.

3.º L'Iris de Sibérie, Iris fibirica, à tige ronde, presque nue; à feuilles linaires; à pétales renverses, veineux; à germes à trois coins, sans fillons. En Lithuanie, en Bourgogne.

4.º L'Iris graminée, Iris graminea, à tige anguleule, penchée avant la fleuraifon; à feuilles linaires; à spathe renfermant deux fleurs. En Dauphiné, en Lithuanie; elle ressemble beaucoup à la Sibérienne.

### 342. LE GLAYEUL PUANT.

Inis fætida feu Xyris. 1. n. n. Inis fætidissima. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. Caracteres de la précédente, mais la Fruit. Corolle sans barbe, & les pétales internes de la longueur du stigmate, d'un violet pâle.

#### LILIA CÉES. 554

Feuilles. Radicales, amplexicaules, ensiformes, plus étroites que celles de l'Iris-Flambe. CL. IX. Racine. Tubéreuse, courbée, genouillée, SECT. IL.

fibreule.

Port. A peu près semblable à celui de la précédente; les tiges s'élevent du milieu des feuilles. droites, à un angle, de la longueur des feuilles, chargées de fleurs qui , pressées entre les doigts , donnent une mauvaise odeur, ainsi que les feuilles; les capsules dans leur maturité, s'entr'ouvrent, & laislent voir des semences d'un beau rouge.

Lieu. Les bois taillis, En Dauphiné, &c. Lyonnoise. 24.

Propriétés, La racine a un goût âcre; elle est

apéritive, antihystérique & fondante, Usages. On emploie la racine ou la semence

en décoction; on tire de la racine seche, une poudre que l'on donne pour l'homme & pour les animaux, à la dose de 3 B dans 1b j de vin blanc.

#### 343. L'IRIS JAUNE ou Faux Acorus.

IRIS palustris lutea, sive Acorus adulterinus. I. R. H.

IRIS pseudo-Acorus. L. 3-dria, z-gyn.

Fleur. Caracteres des précédentes; corolle Fruit. } sans barbe , jaune ; les pétales intérieurs plus petits que les stigmates,

Feuilles. Entiformes, plus longues que celles de l'Iris-Flambe.

Racine. Tubercuse comme les précédentes. Port. La tige en zigzag; les feuilles plus hautes que la tige; les fleurs plus nombreuses; la corolle jaune & fans barbe.

Lieu. Les bords des fosses & des étangs. Lyonnoise, Lithuanienne. 42 Propriétés. La racine est sans odeur, un peu styp-

CL. IX. SECT. II.

Propriétés. La racine est sans odeur, un peu styptique au goût, dessicative, détersive, astringente.

Usages. On se sert seulement de la racine dont on tire une poudre que l'on donne aux hommes, à la dose de 3j, aux animaux à celle de 3j.

## 343 \*. LES HERMODACTES.

# HERMODACTYLUS folio triangulo. T. C. IRIS TUBEROSA. L. 3-dria, t-gyn.

Fleur. Caracteres des Iris dont la corolle n'est Fruit. pas barbue; les stigmates ont à leur côté extérieur, deux especes de folioles semblables à des écailles de nectar.

Feuilles. Oblongues, étroites, quadrangulaires.
Racine. Tubéreuse, digitée, sans chevelu, de
couleur brune.

Port. Tige verdître, de la hauteur de celle de l'Iris jaune; les fleurs au sommet.

Lità. L'Orient, la Turquie, les prés d'Italie. 26 Propriétés. Les Hermodactes sont purgatives & vomitives; leur principale propriété est de purger la pituite & les humeurs visqueuses. Séchées & grillées, elles servent de nourriure.

Usques. Ce purgatif est trop soible pour être donné seul , on le joint avec la Coloquinte, l'Aquila alla, ou l'Aloès, ce qui sittique l'estomac; il est mieux de l'unit aux stomachiques. On les donne en substance depuis 3 s jusqu'à 5 ji, & en décoction jusqu'à 5 ji pour l'homme; en substance aux animaux, à la dose de 3 ji.

OBSENVATIONA. Nous pouvons affurer que les Hermodales de nos boutiques ne font point purgatives, elles ne font jamais vomir; mais nous devons croire que ces racines fraiches fourniffent un fue âcre qui purge avec énergie. CL. IX.

#### 44. LE GLAYEUL.

GLADIOLUS floribus uno versu dispositis.

1. R. H.

GLADIOLUS communis. L. 3-dria, 1-gyn.

Flur. Liliacée, ressemblant à celle des Iris; les trois pétales supérieurs réunis, les instricurs étendus, terminés par la réunion des ongletse en un tube recourbé; le calice est un spathe quelquesois plus long que la corolle, dont la couleur est pourprée; les étamines assembles demandes de la corolle, dont la couleur est pourprée; les étamines assembles de la corolle de la cor

Fruit. Capsule oblongue, ventrue, à trois côtés obtus, triloculaire, trivalve; plusieurs semences

obrondes, reconvertes d'une coiffe.

Feuilles. Enfiformes, amplexicaules, fimples, très-entieres.

Racine, Bulbeuse, solide,

Port. La tige s'éleve à la hauteur de deux pieds, herbacée, fimple; les fleurs au hant des tiges , disposées comme en épi, séparées les unes des autres ; le plus souvent d'un seul côté; seuilles alternes.

Lieu, A Montpellier, en Lithuanie, dans les blés. 22

Propriétés. La racine est âcre au goût, résolu-

tive, diurctique.

Usages. L'on ne doit employer que la racine,
& son usage paroît abandonné.

L'ODESSIFATION. LA corolle divide profondément, est inréguliere, offinnt comme deux levres; les trois lames de la levre sipéricure rapprochies, forment comme une voure, celles de la levre inférieure font rabatrues, & un peu divergences; la racine bulbeufe, charmee, produit coujours la nouvelle bulbe du centre de l'ancienc. Cette petite bulbe est comme chatomée sur fa mere. Cette espece très-commune dans les Blés de nos Provinces méridionales , disparoit au centre de la France, ; pour se reproduire dans le Nord. Nous l'avons trouvée très-commune aux environs de Grodno.

CL. IX.

II. Onservation. Tournefort a placé fous cette Scéino les Nacilies qui offient des fleus affec grandes, renfermées dans un frathe ou gaine; leut corolle est un toute produitant deux limbes; l'extrétieur, à fix pieces lancelées, & l'intérieur comme monopétale, en anneau, ou en cloche, frangé à fon bord. On trouve dans le nectaire fix éramines, dont trois font plus courtes; la tige des Narciffes est une hampe portant au fommet une ou pluséurs fleures.

#### A hampe portant une seule fleur.

1.º Le Narcisse des Poètes, Narcissus poèticus, à limbe intérieur, ou miellier très-court, en anneau crénélé, rouge en son bord; pétales blancs; à hampe d'un pied ; seuilles radicales, en épée, lisses. Lyonnoise, en Allemagne,

2.º Le Narciffe lauvage, Narciffus pfeudo-Narciffus, à limbe intérieur, fort grand, en clothe, jaunaire; à pétales jaunes aufil longs que le miellier, Lyonnoité, en Allemagne, Le Narciffus bicolor de Linné, n'en differe que parce que les pétales font blancs, & le miellier jaune. On le trouve en Dauphiné.

#### A hampe portant plusieurs fleurs.

1°. Le'Narcisse multissore, Narcissus Tazetta, à hampe à plusseurs s'aniellier en cloche tronquée, plisse, trois fois plus court que les pétales; à seuilles planes. En Languedoc.

2º. Le Narcisse jonquille, Narcissus Jonquilla, à hampe à trois ou six sleurs jaunes, à miellier court, hémis-

phérique; à feuilles arrondies. En Provence.

Les Narciffes font cultivés dans nos jardins; la beauté de leurs fleurs & leur odeur douce & princianne les ont fait recherches; les fleurs diffillées fourriffent une eau aromatique, cordiale ; leurs bulbes, comme celle des Lis, font émollientes, maturatives, indiquées dans le traitement des phlegmons; en les fait bouillir jusqu'à ce qu'elles trient réduites en pâte. Les perfonnes dont le fylleme nerveux eff

irritable, sont très-fatiguées par l'odeur des Narcisses; elle leur occasionne des maux de tete, & il n'est pas SECT. II. prudent de coucher dans une chambre qui recele de gros bouquets de Narcisse.

## 345. L'ALOÈS SUCCOTRIN.

ALOÈ vulgaris. I. R. H. ALOÈ perfoliata. \* vera. L. 6-dria, 1-gyn.

Fleur. Liliacée, monopétale, découpée en six parties oblongues; le tube botlu; le limbe étendu. petit; point de calice.

Fruit. Capfule oblongue, à trois fillons, triloculaire, trivalve; remplie de semences à demicirculaires, anguleuses, aplaties.

Feuilles. Amplexicaules, radicales, rassemblées. charnues, convexes en dehors, concaves en dedans, armées de fortes épines; le sommet terminé par une épine ligneuse.

Racine. En forme de corde, charnue, fibreuse. Port. La tige est une hampe; les sleurs pédunculées entourant la tige en forme de corymbe: les feuilles radicales ramassées en rond, au bas de la tige.

Lieu, L'Aloès dit Succotrin, vient des Indes ; on le cultive dans les jardins en le garantissant

des gelées; il fleurit rarement. 24

Propriétés. Toute la plante est d'une amertume excessive; le suc des feuilles est stomachique. vermifuge, hémorroïdal, emménagogue & purgatif; extérieurement très-déterfif & balfamique.

Ulages. On se sert souvent du suc, & rarement des feuilles; le suc se donne à la dose de xx ou xxx grains pour l'homme; & pour les animaux. à celle de 3 ij.

OBSERVATIONS. Les trois variétés d'extrait d'Aloès = que l'on vend dans nos boutiques, ne font que le meme CL.IX. extrait différemment préparé; le suc qui s'écoule des SECT. IL feuilles rompues, évaporé au soleil, donne l'Aloès le plus pur . le succotrin.

Si on pile les feuilles, que l'on exprime, que l'on fasse bouillir, on a l'Aloès hépatique; si on fait cuire jusqu'à deffication le marc, on a l'Aloès caballin.

Nous avons imité ces trois préparations avec nos Aloès des jardins; le succotrin est d'un rouge roux, à peine diaphane, liffe, brillant; l'hépatique, d'un rouge noir; le caballin est rude, noir, offrant plusieurs debris de filets, de nervures.

L'Aloès se dissout très-bien dans l'eau, mais lorsque le menstrue est refroidi, la réfine se sépare; le succorrin fournit un quart de réfine, & les trois quarts d'extrait gommeux; l'hépatique un tiers de réfine, & les deux tiers de principe gommeux.

L'Aloès est une de ces anciennes drogues dont les vertus ont été bien déterminées par les Anciens ; c'est un excellent purgatif qui cause rarement des coliques, mais par une tendance particuliere, il porte fur les voies urinaires, engorge la vessie, les vaissaux hémorroidaux, & la matrice; austi est - ce un des meilleurs moyens pour rétablir les menstrues & les hémorroides. Il faut éviter ce purgatif dans les affections spasmodiques, & dans le traitement des maladies aigues, mais il est d'une grande reflource dans toutes les maladies chroniques qui reconnoissent pour cause l'atonie & l'empatement des visceres; il réussir aussi dans les maladies cutanées. La teinture d'Aloès est un des meilleurs ropiques pour les ulceres; c'est peut-être le plus énergique des vermisuges; dans les obstructions commencantes, les pilules d'Aloès, à fix ou huit grains, données le foir, procurent le matin quelques évacuations, & accélerent finguliérement la guérison, qui exige les frictions, l'exercice, la diete, & les vins apéritifs.

Comme nous nous fommes propose dans cet Ouvrage de faire au moins connoitre les plantes étrangeres, genéralement cultivées dans les jardins des Amateurs, ajoutons à cette espece d'Aloès celles que l'on y peut rencontrer Ci.. IX. Secr. II. le plus communément. Le caradiere effentiel des Aloès est d'offrir une corolle droite, à true bosse, a truminé par un limes régulier ou irrigosier; à gorge ouverte; à fond sontiillant un miel ou necharitere; les filamens sont ingrés sur le réceptatel.

Dans tous les Álocs, la tige est une hampe; les seuilles sont radicales, succulentes, entieres; les seurs en grappe, ou en épl; à la base de chaque pédancule, on trouve

une brich'e.

On cultive affez généralement les especes suivantes: 1.º L'Aioès à dent de brochet, Aloi perfoliata, qui n'est qu'une variété du Succotrin, à feuilles dentées, embrassant la rige, s'engainant. Originaire d'Ethiopie.

2.º L'Aloes perroquet, Aloé variegata, à feuilles nullées, à rois faces, droites; à trois angles cartilagineux, tacheris de blanc & de vert; à fieurs comme cylindriques, en grappe; à l'im.es égaux, ouverts; à étaminus incinées. Originaire d'Ethépie.

3.º L'Aloès à bec-de-canne, Alod difticha, à feuilles en langue, oppolées, ouvertes; à fleurs en grappes pendantes, ovales, cylindriques, courbées. Originaire

d'Afrique.

4.º L'Aloès à pouce écrafé, Aloè resufa; à feuilles rayles à cinq rança feuilles trèocourtes, tres-épailles; dont le fommet est renverfe; à trois angles; à feurs en épis, à trois angles, à deux levres, la levre inférieure roulée. Originaire d'Afrique.

Les Aleés croiléoit für des rochers, ou dans des terrains follomeux; comme les autres plantes gruffes, ils le nourrillont platoit par les fetifies que par les recines. Ce genre offic platoit par les fetifies que d'elpec, sa le climats, le foi, font charger de forme à leurs feuilles; aufit nous croyors que Limeux à eu railon de caractritir les effects d'Aleés, par la fette confidération de la fleur.

'II.' OSSERIATION. On ne peut grore sparce des Aloès, l'Aloès en arte, L'agave americana, dont le Chevalier Limé a fait un genre particulier; à corelle sinérieure au germe; à shamen volts longs que la cordice Il lui donne pour caractere sp' (tique, d'avoir une hampe ramente, des seulles radicales, dantes, terminées par une longue épine.

Cette

Cette plante, originaire de l'Amérique méridionale, .. a été introduite en Europe en 1561; elle est devenue spontance dans les Previnces méridionales. Nous avons SECT, IL vu, en allant à Perpignan, des vignes bordées de cette plante qui, par ses grandes seuilles piquantes, formoit une haie impénétrable.

#### 346. LE BALISIER, ou Canne-d'Inde.

CANNACORUS latifolius vulgaris. I. R. H. CANNA Indica. L. 1-dria, 1-gyn.

Fleur, Imitant les liliacées, monopétale, divifée en six parties lancéolées, réunies à leurs bases; les trois extérieures droites, deux fois plus grandes que le calice, les intérieures plus longues que le calice qui est divisé en trois folioles; une seule étamine; la corolle rouge; il y a une variété jaune.

Fruit. Capfule grande, obronde, raboteufe, couronnée, à trois fillons, triloculaire, trivalve, renfermant plusieurs semences globuleuses, noires, Feuilles, Pétiolées, ovales, aigues de chaque

côté, nerveules, roulées en cornet avant leur développement, de maniere que le bord d'un des côtés de la feuille, enveloppe le bord de l'autre côté.

Racine, En forme de bulbe, charnue, noueuse, horizontale.

Port. Tige folide, feuillée, simple; les fleurs au fommet, disposées en maniere d'épi; feuilles alternes, embrassant la tige par le bas. Il se ramasse au collet de la racine une forte de gomme en confiftance de gelée.

Lieu. Les Indes; cultivé dans les jardins. 24 Propriétés. } Quelques Auteurs le regardent Usages. } comme diurétique; on en fait peu d'ulage.

Tome II.

Νn

#### 562 LILIACÉES.

Cr., IX.

SECT. II.

 Dasrafations. Le segment intermédiaire de la levre inférieure est renversé & roulé; le style est adhérent à un des segmens de la corolle; le calice est rouge comme la corolle; le germe est inférieur. Cette espece supportoit très-bien la pleine terre à Grodno, au moins pendant l'été.

### SECTION III

Des Herbes à fleur réguliere, liliacée; composée de trois pétales.

346 \*. LA TRADESCANTE; ou l'Ephémere de Virginie.

TRADESCANTIA virginiana. 6-dria, 1-gyn. EPHEMERUM phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. MORIS. f. 15. t. 2. f. 3.

Fleur. Calice de trois feuilles ovales, durable; corolle de trois pétales arrondis, grands, plats; filamens barbus. Fruit. Capfule à trois loges, à trois valves,

ovale, couverte par les feuillets du calice; semences anguleuses.

Feuilles. Alternes, étroites, très-entieres, engaînant la tige.

Racine. Charnuc.

Port. Tige herbacée, droite, lisse, portant au fommet des sleurs entassées en fausse ombelle; à collerette formée par deux bractées plus longues

que l'ombelle, ressemblantes aux seuilles, enalene; péduncules inégaux, plus épais au fommet; CL. IX. calice velu, de la grandeur des pétales.

Lieu, Originaire d'Amérique; cultivée dans nos

jardins.

OBSERVATIONS. Cette plante ne tient au premier coup-d'œil à la famille des Liliacées, que par la racine & les feuilles, les étamines & la capsule; mais si on suppose les seuillets du calice colorés, alors ce seroit une vraie Liliacée.

#### SECTION

Des Herbes à fleur réguliere, liliacée; composée de six pétales, & dont le pistil devient le fruit.

### 347. LE LIS.

LILIUM album vulgare. J. B. LILIUM candidum. L. G-dria, 2-gyn.

 $m{F}_{\it LEUR}$ . Liliacée ; corolle blanche , fans calice , campanulée, sans aucun poil dans l'intérieur, étroite à sa base, composée de six pétales droits, évafés, recourbés & épais à leur fommet; un nectar en forme de ligne longitudinale, à la base de chaque pétale.

Fruit. Capsule oblongue, marquée de six sillons, triloculaire, trivalve, renfermant deux rangs de femences planes, en recouvrement les unes fur les

Feuilles. Eparfes, fimples, très-entieres; les

radicales longues, pointues; les caulinaires feffiles, CL, IX. plus étroites & plus petites à mesure qu'elles approsact. IV. chent du sommet.

Racine, Bulbeufe, écailleufe,

Port. La tige s'éleve à la hauteur de deux ou trois pieds, herbacée, feuillée, très simple; les fleurs au fommet; une ou deux stipules au bas de chaque péduncule.

Lieu. La Palestine ; il vient sans culture dans

les jardins. 34

Propriétés. La racine est onctueuse, grasse ; les sleurs ont une odeur agréable, très-forte; la racine est maturative, anodine; les sleurs anodines & échaustantes.

Ulages. On emploie les oignons ou bulbes, en cataplasme; la décodion des feuilles entre dans les lavemens émolliens; on fait macérer les seuilles au foleil pendant rois semaines, dans de l'huile qui devient adoucissance de molliente; les feuilles donnent aussi une cau distillée, cosmétique, d'aucun usage en Médecine.

I." OBSERVATION. Les Lis offrent de grandes & belles fleurs; le stigmate est épais, à trois lobes, ou trois angles obtus.

Les racines du Lis blanc contiennent à peu près un quart de mucilage; elles sont très-utiles dans les phlegmons & dans toutes les instammations externes qui exigent les relichans adoucissans: comme le panaris, l'eryspele.

Les fleurs récentes très-aromatiques, perdent leur odeur par la deffication: quoique le principe recteur passe dans l'eau distillée, cette eau perd bientot son odeur de Lis, & se corrompt promptement; ce qui prouve qu'un mucilage s'élève avec l'eau aromatique.

Les Lis qui méritent le plus notre attention, sont : 1,° Le Lis bubifere a. Lilium bulbiferum, à tige de deux pieds, simple, droite; à feuilles éparles, plus ou moins ciroites, fillonnées; à fleurs droites, de couleur de Sarian, grandes, sans odeur, parfemées de petites taches noises & veloutées en leur coppour.

Cette espece cultivée dans les jardins, croît naturellement en Provence , en Sibérie & en Allemagne ; CL. IX. on trouve aux aisselles des seuilles supérieures , de petites SECT. IV. bulbes blanchátres.

2.º Le Lis de Chalcédoine , Lilium Chalcedonicum , . à feuilles lancéolées, éparfes, & comme verticillées; à fleurs pourpres, renversées; à corolles roulées en dehots. Cultivé dans les jardins, spontanée en Carniole.

3.º Le Lis mortagon , Lilium mortagon , très-ressemblant au précédent, il n'en differe que parce que ses feuilles sont verticiliées; mais j'ai souvent trouvé en Lithuanie des individus à feuilles éparses. Lyonnoise.

Les racines de Lis sont nutritives; nous en avons fait des gateaux qui avoient un affez bon gout.

II. OBSERVATION. On trouve dans la même Section des Instituts, quelques plantes qui sont trop communes pour être omiles.

1.º Le petit Lis à hampe rameuse, Anthericum ramofum, à feuilles aplaties, comme graminées; à tige rameuse; à sleurs petites, blanches, en panicule. Lyonnoise, Lithuanierne.

2.º Le petit Lis à hampe, Anthericum liliago, à tige fimple, à péduncule uniflore, à pistil incliné. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º Le petit Lis de S. Bruno, Anthericum liliastrum, à hampe très-simple ; à feuilles plates ; à sleurs en épis d'un seul côté, campanulées, assez grandes, blanches. Sur les montagnes du Eugey & du Dauphiné.

4.º Le petit Lis caliculé, Anthericum calyculatum. à hampe très-simple; à fleurs petites, en épis serrés; chaque fleur a un calice de trois dents; à feuilles radicales, en épée. En Dauphiné, en Lithuanie.

Les Anthericum ont pour caracteres genériques des fleurs de six pétales, ouvertes, des capsules ovales ; mais ces caracteres sont-ils suffisans pour les distinguer des Scilles & des Ornithogales. Dans les Phalangium de Tournefort, la racine est fibreuse; ce sont les Anthericum de Linné, excepté le Lis de S. Bruno, Liliastrum de Tournefort, dont les racines sont en faisceaux, napiformes.

Nniij

CL. IX. SECT. IV.

# 347. LA TULIPE des Jardiniers.

## TULIPA gesneriana. L. 6-dria, 1-gyn.

Fleur, Corolle de six pétales formant la cloche; pistil fans style; filamens très-courts; antheres oblongues, droites, à quatre angles.

Fruit, Capsule à trois angles, à trois loges, à trois valves ciliées à la marge; femences nom-

breuses, semi-circulaires.

Feuilles, Radicales, ovales, lancéolées, Racine, Bulbeufe, folide,

Port, Tige à hampe simple, solide, ne portant qu'une fleur droite qui offre toutes les variétés de coulcurs.

Lieu. Originaire de Cappadoce, apportée en Europe en 1559; on l'a trouvée en Russie.

Propriétés, La Tulipe, quoique sans odeur, est très-recherchée par les Fleuristes; elle offre une multitude innombrable de variétés; sa tige est plus ou moins haute, de six pouces à trois pieds; les nuances des pétales fournissent une foule de combinaisons plus ou moins estimées, suivant le goût des Possesseurs. Pour obtenir de nouvelles variétés. il faut souvent semer des graines de Tulipe, fur-tout en variant les terres des couches. La Tulipe se multiplie plus promptement par ses bulbes, qui ont l'étonnante propriété de descendre plus ou moins en terre, & de s'éloigner suffifamment de leur mere pour s'assurer une suffisante quantité de suc nourrissier.

Les Tulipes monstrueuses, à pétales verts, adhérens, lacérés, reflerrés, ne sont pas rares. Les bulbes ont les mêmes propriétés que celles des Lis; elles font émollientes, & peuvent fournir,

etant cuites, des pulpes dans les flegmons,

lorfqu'on veut accélérer la suppuration, & diminuer = la douleur. On trouve dans presque toute l'Europe, une Sect. IV.

CL. IX.

autre espece de Tulipe qui mérite notre attention; favoir, la Tulipe fauvage, Tulipa fylvestris, à tige d'un pied; à feuilles lancéolées; à Heur jaune, penchée, velue, odorante. En Dauphiné.

I. OBSERVATION. On peut placer après la Tulipe un genre Européen, affez curieux pour mériter d'etre énoncé, c'est la Dent-de-chien, Erythronium, dont le caractere effentiel est d'offrir deux callosités saillantes à la base des trois pétales intérieurs. Ce genre n'offre qu'une espece, l'Erythronium Dens canis, à hampe de fix pouces, ne portant qu'une fleur pendante, formée par fix pétales lancéolés; à fix étamines inférées fur les onglets des pétales; deux feuilles radicales, ovales, lancéolées, plus ou moins larges, mouchetées ou panachées, d'un rouge obscur. La fleur est blanche, pourprée ou jaune. Sur les montagnes du Dauphiné. Les pétales sont renversés, les étamines plus courtes que le pistil.

II. OBSERVATION. Le Perce-neige. Leucojum vernum L. , Narcifo-leucojum T. , analogue au Colchique , constitue un genre en considérant l'extrémité des six pétales renflée, tuméfiée. Cette espece offre une hampe trèscourte, le plus fouvent ne portant qu'une fleur inclinée; les feuilles radicales, lancéolées; les pétales presque égaux; le stigmate en massue. On l'a trouvé sur les montagnes du Bugey, & en Dauphiné.

Le Galanthus nivalis, autre Perce-neige, ne differe guere du précédent que parce que les trois pétales intérieurs sont très-courts, échancrés; ses feuilles sont plus

étroites. On l'a trouvé en Bourgogne.

III. OBSERVATION. Nous trouvons encore dans nos Provinces un autre genre singulier, l'Uvulaire amplexicaule, Uvularia amplexicaulis, à tige rameuse, d'un pied; à feuilles alternes, embrassant la tige, nerveuses, pointues; à fleurs naissant sons les seuilles des péduncules courbés dans leur milieu; elles sont blanches, petites, de fix pétales, offrant une fossette à leur base ; les filamens

très-courts. Cette plante s'étend de nos Provinces jusques

CL.IX. en Boheme; c'est le Polygonatum latifolium ramosum

sect. IV. de Gaspard Bauhin.

## 348. LA COURONNE Impériale.

CORONA imperialis. Dod. Pempt. FRITILLARIA imperialis. L. 6-dria, 1-gyn.

Flur. Liliacée, campanulée, évafée par le bas, compofée de fix pétales oblongs, paralleles; un nectar hemisphérique, en forme de petite fosse, creuse à la base de chaque pétale; les étamines de la longueur du calice.

Fruit. Capsule oblongue, obtuse, à trois lobes,

triloculaire, trivalve, remplie de semences planes, un peu convexes au dehors, rangées en deux rangs.

Feuilles. Courantes, sessiles, simples, très-

entieres, rangées presque en spirale.

Racine. Bulbeufe, à doubles écailles qui l'enveloppent à moitié; les petites racines sont horizontales.

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un pied, nue à la bafe, feuillée dans le milieu, colorée dans le haut; les fleurs difpofées en grappes, retombent, environnent la tige, & font furmontées par une touffe de feuilles.

Lieu, Cette plante fut apportée de Perse en 1570; elle réuffit dans les jardins. 2

Propriétés. La racine est âcre, piquante, désagréable, rongeante & vénéneuse, suivant les observations de Wepfer.

Usages. On n'emploie que la racine, & l'on ne

peut en conseiller l'usage.

OBSERVATIONS. On cultive la Couronne Impériale comme plante d'agrément; elle produit un bel effet par fa couronne de grandes fleurs, furmontée par une toufic de feuilles verdoyanes; l'odeur de fa racine la rend C., IX. fuspede; mais est-elle austi vénéneuse que l'annonce SECT. IV. Wepfer? dess'échée, on peut en avaler qu'esques grains impunément; nous en avons pris infensit lement judques à un sérupule noyé dans la gomme adragante, sans avoir éprouvé aucun eflet funelle. Ce donné peut enhardit les Praticiers qui, par des expériences suivies, peuvent élèver cette racine à la dignité de la Scille.

Le genre des Fritiliaires présente quelques especes

qui méritent d'etre connues.

1.º La Friillaire de Perís, Friillaria perfica, à tige de deux pieds; à fleurs en grappes, prefue nues; à feuilles obliques; à corolles violetres, plus perites, à miellier vert, Originaire de Períe & de Ruffie; introduite dans nos jardins en 1573.

2.º La Fritillaire Méléagre, Fritillaria Meleagris, à tige menue; à feuilles de la tige alternes, graminées, trois ou quatre, écartées; fleur terminale, grande comme la Tulipe, renyerfée, communément tachée par

petits carreaux.

Elle s'étend de nos Provinces jusques en Suede ; quelquesois trois ou quatre fleurs terminent la tige.

### 349. LE JONC ODORANT.

Acorus sive Calamus officinalis aromaticus.

C. B. P.

Acorus calamus. L. 6-dria, 1-gyn.

Fleur. Liliacée, composée de six pétales obtus, concaves, làches, épais, & comme tronqués par le haut; aucun calice; un réceptacle cylindrique, couvert de sleurs.

Fruit. Petite capsule triangulaire, les côtés obtus, triloculaire, remplie de semences ovales, oblongues.

Feuilles. Radicales, en maniere de gaîne, longues, étroites, pointues, fimples & très-entieres.

Racine. Spongieuse, à anneaux, produisant plufieurs fibres, de trois pouces de longueur, un peu renflée vers son collet, articulée, cylindrique, SECT. IV.

Port. La tige est une hampe terminée comme une feuille à son sommet, & à quatre côtés vers le haut, droite, lisse, creusée en gouttiere; les fleurs seifiles, disposees en maniere de chaton, long de trois pouces. Ce chaton naît d'une gouttiere, un peu incliné, pyramidal, dur, chargé de fleurs très-ferrées.

Lieu. Dans les fossés marécageux. En Bresse,

en Suitie, en Lithuanie. 24

Propriétés. La tige a une odeur douce & agréable, lorfqu'on la frotte; elle est d'un goût amer, mélé d'acrimonie, stomachique, diurétique.

Usages. On l'emploie bouillie avec les viandes,

on en décoction.

OBSERVATIONS. Cette plante qui seroit mieux placée dans l'ordre naturel, entre les Jones & la Masse-typha, étoit très-commune dans tous les marais de Lithuanie; elle est très-rare dans nos Provinces méridionales.

Sa racine defféchée est plus aromatique que lorsqu'elle est fraiche; en la machant on sent une amertume vive, bien distincte; elle fournit une affez grande quantité d'huile effentielle, une drachme fur une livre. La meilleure maniere de la prescrire, c'est en poudre, ou infusée dans du vin vieux. C'est un excellent stomachique tonique & cordial; on peut l'ordonner dans toutes les maladies aigues on chroniques, lorsqu'il s'agit de ranimer lesorganes de la digestion; elle réussit spécialement dans l'anorexie avec glaires, dans les étourdissemens causes par le mauvais état de l'estomac : sur la fin des diarrhées, c'est un, des meilleurs secours pour exciter l'appétit. En Lithuanie on confit la racine de l'Acorus comme l'Angélique. Dans cet état elle n'est point défagréable à macher, & elle conferve très-bien son aromate ; les personnes dont la respiration est forte, par vice de la digestion, corrigent très-bien cette incommodité en machant à jeun un morceau d'Acorus confit.

## 350. LASQUILLE, ou Scille rouge.

CL. IX. SECT. IV.

ORNITHOGALUM maritimum seu Scilla radice rubrâ. 1. R. H.

Scilla maritima. L. 6-dria, i-gyn.

Fleur. Liliacée; corolle plane, composée de fix pétales ovales, étendus, caduques; filamens filiformes; point de calice.

Fruit. Capfule arrondie, glabre, à trois fillons, triloculaire, trivalve, rentermant plusieurs semences obrondes.

ces obrondes

Feuilles. Longues d'un pied au moins, radicales, simples, très-entieres, vertes, charnues, visqueuses.

Racine. Bulbe très-grosse, rougeatre, formée de

plutieurs tuniques épaitles, charnues.

Port. Du milieu des feuilles, fort une hampe ou tige qui part de la racine & s'éleve à plusieurs pieds; les fleurs blanches; les bractées linaires, lancéolées, comme britées, au fommet, disposées en corymbe; la bulbe pousse ses feuilles, sa tige & ses fleurs sans être mise en terre.

Lieu. L'Espagne; dans les sables des bords de

la mer. 34

Propriétés. La bulbe est âcre, amere & nauséeuse; elle est apéritive, diurétique, purgative, émétique,

antiasthmatique.

Ufages. On emploie seulement l'oignon; on commence par le faire sécher cru, ou, après l'avoir sait cuire, on en tire une pulpe & des trochisques, qui se donnent à l'homme, depuis 3 jiussqu'à 3 ji. Cru & sec, on le réduit en poudre qui se donne depuis gr, viij jusqu'à gr. xij; cru

### LILIACÉES.

& frais, on en fait un vinaigre, dont la dofe eft CLIX. depuis \$\overline{3}\) iujud'\u00e4 \overline{3}\) iiijud'\u00e4 \overline{3}\) iiijud'\u00e4 \overline{3}\) iii \u00e3 \u00e4 \u00e3 
> OBSERVATIONS. L'Oignon de Scille est très-fréquemment & très-anciennement employé dans la pratique journaliere; il nous fournit un des plus puissans & des plus énergiques médicamens qui, bien manié, peut seul guérir plusieurs maladies graves; sa verto médicamenteuse semble résider dans un principe extracto-résineux, évidemment âcre, qui peut étre extrait par l'eau & les spiritueux; les alkalis en diminuent l'activité; à haute dose, la Scille fraiche purge & fait vomir, ou pourroit meme causer l'inflammation de l'essomac ; à petite dose, elle augmente le cours des urines; on la donne en substance, masquée par les gommeux, ou préparée avec le vinaigre ou le miel. De quelque maniere qu'on la prescrive, pourvu qu'on ne peche pas par une forte dose, c'est un des grands secours dans le traitement des empâtemens, des obstructions des visceres ; elle seule a souvent guéri plusieurs especes d'hydropisies, sur-tout celles qui surviennent à la fuire des maladies aigues, des fievres automnales; la Scille est une des meilleures ressources pour les asthmatiques; à petite dose, elle réuffit très-bien dans tous les cas où les forces digeslives languissent, & dans la plupart des maladies chroniques de la peau, même dans le rhumatilme non inflammatoire.



### 3 (I. LE PORREAU, ou Poireau.

SECT. IV.

PORRUM commune capitatum. C. B. P. ALLIUM porrum. L. 6-dria, 1-gyn.

Fleur. Liliacée; six pétales oblongs, étroits. concaves, droits; le calice est un spathe ovale qui s'ouvre pour laisser fortir plusieurs fleurs.

Fruit. Petite capsule large, à trois lobes, triloculaire, trivalve, renfermant plusieurs semences

obrondes.

Feuilles. Radicales, fessiles, amplexicaules planes, repliées en gouttieres, longues, terminées en pointe.

Racine. Bulbeuse, oblongue, composée de tuniques blanches.

Port. La tige s'éleve d'entre les feuilles, à la hauteur de deux pieds, droite, ferme, pleine de suc; les fleurs au sommet, disposées en maniere de tête ou d'ombelle.

Lieu. Les jardins potagers.

Propriétés. La racine crue est âcre au goût, d'une odeur forte; elle est diurétique, emménagogue; la semence apéritive & diurétique.

Usages. On emploie la racine & la semence : celle-ci concassée & infusée, à la dose d'un gros dans du vin blanc; la premiere, cuite & appliquée, fert dans les fomentations.

OBSERVATIONS. Linnæus dans sa premiere édition des Genera plantarum, avoit divise les ails en trois genres, en s'affujétiffant à la marche de Tournefort; mais d'après la censure de Haller, il n'en a fait dans la suite qu'un seul qui comprend le Poireau, Porrum; le Cepa, l'Oignon, & l'Alium , l'Ail de Tournefort. Dans toutes les especes

de ce genre, les fleurs sont agrégées, nombreuses, petites; les étantines à filamens fimples, ou alternativement CL. ĮX.

trifides . fendues en trois.

SECT. IV.

L'Allium ampeloprafum L. ne differe du Porreau que parce que sa racine est prolifere, ses seuilles plus étroites, & la tete des fleurs moins dense. Il est originaire d'Orient: on l'a trouvé dans nos Provinces méridionales. La plante répand l'odeur du Porreau; ses sleurs sont aromatiques.

Le Porreau a une odeur propre qui pénetre nos humeurs; cette odeur se perd en grande partie par l'ébullition ; sa racine est très-usitée dans les cuisines comme affaifonnement & dans les potages; cette racine & la bafe des tiges contiennent en outre un mucus peu nutritif.

La décoction du Porreau offre un médicament affez actif, qui a réuffi dans les maladies cutances, chroniques.

comme les dartres, la teigne, &c.

## 352. L'OIGNON.

CEPA vulgaris. I. R. H. ALLIUM cepa. L. 6-dria, 1-gyn.

Fleur, ? Comme dans le précédent; les semences Fruit. I anguleuses; les étamines alternativement trifides.

Feuilles, Radicales simples, cylindriques, pointues, fiftulcufes.

Racine, Bulbe déprimée, arrondie, composée de tuniques charnues, folides, rougeatres ou blanches; ce qui constitue deux variétés, sous le nom d'Oignon rouge, & d'Oignon blanc,

Port. La tige s'éleve à la hauteur de trois pieds. du milien des feuilles, en forme de hampe nue, cylindrique, renflée dans le milieu, fistuleuse; les fleurs au sommet, ramassées en tête arrondie.

Lieu. Les jardins potagers.

Propriétés. Le fue de la racine est âcre, fon odeur penetrante: elle est maturative, diuretique, venteufe, aphrodiliaque,

Ulages. On emploie sculement la pulpe & les feuilles, dont on tire un suc qui est un bon diurétique; il se donne à l'homme, à la dose de Ziv; SECT. IV. on s'en sert aussi en cataplasme; on donne aux animaux le fuc, à la dose de th ß.

OBSERVATIONS. On cultive deux variétés d'Oignons : les uns plus âcres sont à bulbes rouges ; d'autres plus doux , à bulbes blanches ; l'un & l'autre s'adoucissent dans les pays chauds, & offrent dans les régions septentrionales une plus grande quantité de principe volatil, piquant & irritant les yeux ; aussi les Israélites avoient-ils raison de regretter les Oignons d'Egypte; les plus âcres perdent, par une longue décoction, ce principe pénétrant & irritant. De quatre livres d'Oignon, Spielmann a retiré une eau très-odorante, qui n'irritoit point la langue, de laquelle il n'a pu extraire une seule goutte d'huile essentielle. De douze livres d'Oignon secs Neumann a obtenu une trèspetite quantité de cette huile essentielle ; aussi a-t-il retiré , par l'esprit-de-vin , un extrait résineux ; d'ailleurs , le principe vif de l'oignon est-il analogue à celui de l'Ail, quoique moins fétide & moins ácre?

Le suc d'Oignon, très-diurétique, a guéri quelques hydropiques. On peut le prescrire dans l'ordeme, l'anasarque, la leucophlegmatie; il réussit dans les rhuma-

tismes chroniques, la teigne & les dartres.

## 353. L' A I L vulgaire.

ALLIUM Sativum. C. P. B. Idem. L. G-dria, 1-gyn.

Fleur. \ Comme dans les précédens; étamines Fruit. I trifides; semences sous-orbiculaires.

Feuilles. Caulinaires, aplatics, linaires, en quoi elles different de celles de l'Oignon.

Racine. Plusieurs bulbes couvertes de tuni-

ques fort minces. Ces bulbes font improprement appelées, gouffe d'Ail.

Port. La tige s'éleve de la racine, à la hauteur Ct. IX. d'un pied; les fleurs en ombelle, bulbifere, Szcr. IV. arrondie.

Lieu. Les jardins potagers; il vient de la Si-

cile.

Propriétés. Son odeur forte differe de celle de cous les Oignons; la racine a un goût âcre &c même caustique; elle est maturative, antibystérique, diurétique, vermisuge; elle excite la transpiration.

Usages. On ne se sert que des bulbes, qui ne conviennent point aux tempéramens chauds, lorsqu'il y a un bouillonnement dans le sang, ou des chaleurs dans les entrailles.

On le donne aux animaux, à la dose de 3 j broyé & mélé dans th s de vin.

OBSERVATIONS. On a retiré d'une livre de bulbes d'Ail bien mondées, une demi-livre d'eau colorée, qui a un peu altéré le sirop violat, mais qui n'a point fait effervescence avec les alkalis; cette eau aromatique contenoit quelques gouttes d'huile effentielle; cette huile qui est citrine, conserve une odeur pénétrante, & gagne le fond de l'eau. L'extrait spiritueux de l'Ail est trèsvif; l'extrait aqueux est presque fade; austi l'Ail desséché conserve-t-il son principe actif. La bulbe d'Ail est si pénétrante qu'elle infecte le lait, la respiration, & même la sueur. C'est un des médicamens les plus précieux dans les empatemens des visceres, & dans toutes les maladies avec atonie, épaissifissement, stagnation des humeurs; aussi chaque jour la pratique confirme l'énergie de l'Ail dans les différentes especes d'hydropisie, ædeme, obsgruction commençante, anorexie, maladies cutances. Quelques observations nous ont assuré que pour les goutteux. un fréquent usage de l'ail retarde les accès, & en diminue l'intenfité; dans les maladies avec éruption, comme rougeole, variole, fievre milliaire, lorsqu'il y a foiblesse, des caraplasmes d'Ail pilé, appliqués sous les pieds, produitent un bon effet, accélerent l'éruption, diminuent la douleur de tête, Les mêmes cataplasmes sont utiles

577 dans les tumeurs froides, comme loupe, melicéris, fléatome; de meme que dans certains ulceres. On peut promptement ranimer les cauteres, en les rempliffant avec SECT. IV. un morceau d'Ail. En général nous avons observé que dans les provinces méridionales, & dans les pays septentrionaux , le peuple consomme une grande quantité d'Ail & nous nous sommes affurés que cet usage n'est nullement nuisible; car si les gens de travail cessent l'usage de l'Ail, leur digestion devient très laborieuse.

Ces trois especes décrites dans les tableaux précédens ne sont pas les seuls qui offrent ce principe plus ou moins actif; toutes celles qui croiffent en Europe en sont plus ou moins imprégnées. Contentons-nous d'indiquer de ce genre très-nombreux, celles qui font généralement cultivées, ou très-répandues dans la plupart des Provinces

d'Europe.

AILS à feuilles de la tige aplaties , à ombelle portant des capfules.

1.º L'Ail plantagine, Allium Victorialis, à feuilles ovales, lancéolées, liffes, nerveules; à ombelle sphérique; à racine oblongue, enveloppée d'un réseau. Sur les monragnes du Forez, du Dauphiné. Les feuilles sont plus larges que le pouce.

A seuilles de la tige aplaties, à ombelle produisane des bulbes.

2.º L'Ail Rocambole , Allium Scorodoprasum , trèsreffemblant à l'Ail vulgaire, Tab. 353; mais ses seuilles sont finement crénelées; sa tige tournée en spirale avant la maturité des bulbes de l'ombelle.

Cultivée dans nos jardins, spontanée en Allemagne, & dans nos Provinces méridionales, elle est en tout con-

génere de l'Ail vulgaire.

Les feuilles de la tige rondes, les ombelles à capfules. 2.º L'Ail à tête ronde, Allium spharocephalon, à feuilles fittuleuses, sémi-cylindriques, menues, se fananc de bonne heure; à fleurs d'un pourpre foncé; à étamines faillantes hors de la corolle. Lyonnoise, Allemande.

4.º L'Ail jaune, Allium flavum, à rige d'un vers Toine II.

glauque; à feuilles arrondies; à fleurs jaunes, pendantes; C. IX. à étamines plus longues que la corolle.

En Languedoc, en Autriche; cultivée dans les jardins,

SECT. IV. En Languedoc, en Autr elle produit un bel effet.

> ç.ê L'Ail à fleurs blanches, Allium pallens, trèsreffemblante à la précédente, dont elle ne differe que par la couleur de fes fleurs, blanches ou d'un jaune paille, & par la longueur des étamines qui ne débordent pas la corolle. On la trouve en Bourgogne, en Dauphiné.

5.º L'Ail paniculé, Allium paniculatum, à feuilles très-menues, fucculentes; à fleurs en ombelle très-lâche, & comme paniculée; à péduncules filiformes; à corolles

pourpres. Lyonnoise. Allemande.

7.º L'Ail des vignes, Allium vineale, à feuilles menues, fiftuleuses; à fleurs rougeatres; à ombelles portant des bulbes proliferes, ce qui la fait paroitre comme chevelue. Lionnoise, Linhuanienne.

8.º L'Ail verdâtre, Allium oleraceum, à feuilles fistuleuses, fillonnées, très-menues; à ombelle lâche, à fleurs verdâtres. Lyonnoise, Allemande, Suédoise.

#### A hampe nue, feuilles radicales.

5.º L'Ail de Palestine, Allium Ascalonicum, à feuilles en alcne; à étamines trifides. Originaire de Palestine, cultivée dans nos jardins; les pérales font bleus; les silamens alternes, très-larges, trifides, ou divisés en trois au 6mmer; les antheres font jaunes.

10.º L'Ail anguleux, Allium angulofum, à hampe nue, à deux angles; à feuilles linaires, creufées en-deffus en gouttiere, anguleufesen-deffous. Lyonnoife, Allemande. 11.º L'Ail pétiolé, Allium ufinum, à hampe nue,

à trois angles ; à feuilles ovales, lancéolées, pétiolées.

Lyonnoife, Lithuanienne.
12.º L'Ail Moly, Allium Moly, à feuilles lancéolées, affifes, fans perioles; à fleurs jaunes, en ombelle làche.

Sur les Pyrénées, en Hongrie; cultivée dans les jardins. 13.º L'Ali fiftuleux, Allium fiftulojum, à hampe de la lorgueur des feuilles, qui sont fiftuleuses, ventrues; à bubes oblongues.

Cultivée dans les jardins, on ignore sa patrie; trèsressemblante à l'Oignon, Tab. 352, elle en a les propriétés. 14.º L'Ail Ciboule, Allium Schænoprusum, à tiges de cinq à fix pouces, greles, non ventrues à leur base ; à feuilles de la longueur des tiges, cylindriques, un peu Ct. IX. fistuleuses; fleurs purpurines, en ombelle serrée. Sur les SECT. IV.

montagnes du Dauphiné & de Provence.

Cultivée dans les jardins; on en consomme beaucoup pour ranimer les salades; hachée menue, elle assaisonne rrès-bien les fromages-blancs, avec la crême; mais elle cause des éructations désagréables aux personnes dont l'estomac est foible.

II.e OBSERVATION. Nous trouvons encore dans nos Provinces quelques especes de Liliacées que nous devons caractériser, savoir :

1.º La Scille à deux feuilles, Scilla bifolia, à bulbe folide; à fleurs redreffées, en petit nombre. Lyonnoise, en Allemagne.

Trois ou quatre petites fleurs bleues terminent la hampe; les feuilles affez larges naiffent au nombre de

deux, de la bulbe. Elle fleurit en Mars dans nos bois. 2.º La Scille automnale, Scilla autumnalis, à fevilles filiformes, linaires; à fleurs en corymbe; à péduncules nus, redresses, de la longueur de la fleur. Elle fleurit en automne; fleurs bleues. Lyonnoise. Voyez pour le caractere générique, le Tableau 350.

III. OBSERVATION. Les Ornithogales, Ornithogala, font à peine différens des Scilles, si ce n'est par les filamens dilatés à la base. Nous avons : 1.º L'Ornithogale jaune , Ornithogalum luteum , à

hampe anguleuse; à deux sevilles; à péduncules simples formant l'ombelle. Lyonnoise, Lithuanienne.

Racine bulbeuse; bractées grandes, velues, chaque

péduncule a une fleur jaune.

2.º L'Ornithogale très-petit, Ornithogalum minimum, à hampe anguleuse; à péduncules portant plusieurs fleurs. qui réunies forment une espece d'ombelle. Lyonnoise, en Lithuanie.

Très-ressemblante à la précédente, mais plus petite;

fleurs jaunes, à pétales plus pointues.

3.º L'Ornithogale des Pyrénées, Ornithogalum Pyrenaicum, à fleurs en grappe très-longue; à filamens lancéolés; à péduncules égaux , ouverts; à angles droits , lorfque la fleur est épanouie, mais rapprochés de la

CL. IX.

hampe lorfqu'ils portent les fruits. Lyonnoise, en Autriche. La hampe s'éleve à trois pieds ; les fleurs blanches, exté-SECT. IV. rieurement verdatres.

4.º L'Ornithogale de Narbonne, Ornithogalum Narbonenfe, à fleurs en grappe alongée, plus courte que dans la précédente; à filamens membraneux, lancéoies;

à péduncules ouverts. Lyonnoise, Allemande. Hampe plus petite, feuilles plus larges que dans la précédente : fleurs blanches. Dans ces quatre Ornitho-

gales, les filamens sont en aléne.

c.º L'Ornithogale en ombelle. Ornithogalum umbellatum, à sleurs en corymbe ; à péduncules plus élevés que la hampe; à filamens dilatés à la base. Lyonnoise . A lemande.

Hampe de six pouces; fleurs blanches.

6.º L'Ornithegale penché, Ornithogalum nutans, à flaurs pendantes, tournées d'un seul coté; les filamens réunis forment un nectaire en cloche. Très-commune près de Lyon.

Les fleurs sont d'abord redressées, elles sont assez grandes, blanches, extérieurement verdatres. Dans ces deux dernieres especes quelques filamens sont échancrés.

IV. OBSERVATION. Parmi les effeces généralement cultivées, il ne faut pas omettre la Tubéreuse Polianthe, Pol:anthes tuberofa, à corolle en entonnoir, recourbée, égale; à filamens inférés sur la gorge de la corolle; à perme placé dans le fond de la corolle. Dans cette espece les fleurs font alternes. Originaire des Indes; les fleurs blanches, très-odorantes.

Cette espece est recherchée des Parfumeurs ; le principe aromatique de la Tubéreuse est si pénétrant que plusieurs personnes en sont incommodées. Mais quelque belle & quelque suave que soit cette fleur, if on veut se former une idée des belles especes de la famille des Liliacées, il faut rechercher dans les Auteurs, ou dans les jardins des grands Seigneurs, ces grandes & magnifiques Liliacées qui surprennent autont par la variété des nuances que par la beauté des formes. Il faut voir les Gloriofa , les Amaryllis, les Hæmanthus, les Lastræmeria, &c.

Fin du second Folume,

# ()

11.5.160

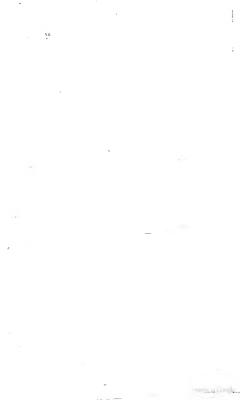